

15.5.526

15.0.5.526





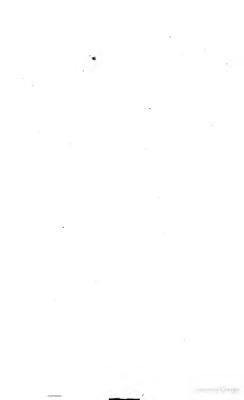

## HISTOIRE

DE LA RÉPUBLIQUE

# DE VENISE.

## DE L'IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT,

### HISTOIRE

DE LA RÉPUBLIQUE

# DE VENISE.

PAR P. DARU, DE L'ACADÉNIE PRANÇAISE.

TOME QUATRIÈME.



## A PARIS,

CHEZ FIRMIN DIDOT, IMPRIMEUR DU ROI, ET DE L'INSTITUT, RUE JACOR, N° 24.





#### HISTOIRE

DE

#### LA RÉPUBLIQUE DE VENISE.

#### LIVRE XXVI.

Vacance du trône de Milan. — Guerre contre les Turcs, 1530-1540. — Acquisition de Marano dans le Frioul.— Paix de trente ans, 1540 — 1570.

La paix ramenée dans l'Italie, toute l'attention de l'Europe se tourna vers deux objets principaux, les progrès de la réforme de Luther, et ceux de la puissance ottomane. Étrangers aux troubles de l'Allemagne, sans les voir d'un œil indifférent, les Vénitiens n'auraient pas souffert que le schisme s'introduisit chez eux, mais ils ne se crurent pas obligés d'employer leurs armes, pour l'extirper chez les autres. Ils résistèrent invariablement à toutes les demandes du pape, qui aurait voulu prècher une croisade contre les luthériens, et refusèrent même de prendre, par leurs ambassadeurs, la moindre part aux conférences qui eurent lieu à Bologne pour cet objet.

Tome IV.

I. Soins de la république pour se maintenir en paix. Le motif de cette circonspection n'était pas qu'ils favorisassent le luthéranisme, quoiqu'au fond ils vissent sans regret le pape et l'empereur occupés d'uneaffaire difficile à terminer; mais ils craignaient que les Turcs, alors en guerre avec l'Autriche, ne se crussent menacés, par cette union, de plusieurs puissances chrétiennes, et ne s'en vengeassent sur les possessions de la république.

Elle apporta tous ses soins à se maintenir en paix avec Charles-Quint, et avec Soliman; et, pour rendre sa neutralité respectable, elle arma une flotte de soixante galères qui parcourait ses colonies, croisait à l'eutrée du golfe, accueilait avec une égale amitié Barberousse et Doria, les deux amiraux des flottes impériales, et se mettait en bataille, quand l'un ou l'autre faisait quelque démonstration de vouloir entrer dans l'Adriatique.

Cette conduite réussit pendant quelque temps à concilier à la république les égards des puissances belligérantes.

Les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, établis dans l'île de Malte, que Charles-Quint leur avait donnée, depuis la prise de Rhodes par les Turcs, faisaient des courses sur toutes les mers du Levant, pour enlever les vaisseaux des infidéles. Le sénat leur fit signifier de ne pas se présenter dans le golfe, et d'avoir à respecter le pavillon de la république. L'un deux s'étant avisé de faire le métier de corsaire, fut pris par les galères vénitiennes, et mis à mort.

Les armes ottomanes venaient d'enlever aux Mamelucks la possession de l'Égypte (1). Soliman avait entrepris de rappeler à Constantinople, tout le commerce de l'Asie. Cinquante mille hommes travaillaient infructucusement à creuser un canal de communication entre la mer Rouge et la Méditerranée. Dans cette vue, il avait défendu à toutes les nations étrangères, de rien acheter en Egypte ou en Syrie, et il faisait transporter dans sa capitale, toutes les marchandises qui arrivaient dans ces ports. Non-seulement les Vénitiens eurent l'art de le désabuser de ce système, et d'obtenir de commercer librement dans ces échelles, comme par le passé; mais ils conquirent de nouveaux avantages, et le grand-seigneur leur permit l'exportation du salpêtre, des blés, et de quelques autres objets. Depuis que les Turcs étaient maîtres de ces contrées, les Vénitiens avaient avec eux un intérêt commun, celui de disputer aux Portugais le commerce de l'Asie.

Leurs cfforts auprès de Solimao. pour serverle commerce de l'Egypte.

Les Vénitiens avaient fort à cœur de faire Ils font un évacuer le château de Milan et la ville de Côme,

<sup>(1)</sup> En 1517.

que l'empereur tenait encore, sous prétexte que le duc de Milan était redevable envers lui, d'une somme assez forte sur les six cent mille ducats, dont le paiement avait été stipulé par le traité de Bologue. Ils prétèrent à ce prince, cent cinquante mille mesures de sel, qu'il distribua à ses sujets, et dont la vente le mit en état d'acquitter sa dette; ainsi la Lombardie se vit entièrement délivrée des troupes étrangères.

Retour de Charles-Quint eu Italie. 1533,

Lorsque Charles-Quint revint en Italie, en 1533, pour avoir une nouvelle conférence avec le pape, la république lui fit rendre de grands honneurs sur son passage; mais elle évita soigneusement d'entrer dans la ligne qu'il voulait former contre ce qu'il appelait les ennemis de l'empire. L'empereur, qui voulait rendre les Vénitiens suspects au sultan, pour les obliger à faire cause commune avec lui contre les infidèles, affecta de laisser croire qu'il était d'accord avec le sénat. Soliman en conçut quelque ombrage, mais le gouvernement vénitien réussit à dissiper ses soupçons.

Quelques nuages s'élevèrent encore entre la Porte et la république, notamment lorsque une escadre vénitienne, ayant rencontré la nuit quelques galères turques, qu'elle avait prises pour des corsaires, les attaqua vivement, en coula deux à fond, et en prit cinq. Dès que l'erreur fut reconnue, on la répara le mieux qu'il fut pos-

sible, en renvoyant les galeres et les prisouniers, et en prodiguant aux blessés les soins et les égards. Ces réparations furent admises, et Soliman, qui, à la première nouvelle de ce combat, avait fait arrêter tous les vaisseaux vénitiens qui se trouvaient dans ses ports, ne tarda pas à les relàcher.

Pendant ce temps-là les armées ottomanes et autrichiennes combattaient avec des succès divers, et Soliman, après avoir mis le siége devant Vienne, marchait pour prendre la capitale de la Perse. Un événement qui arriva à la fin de 1533, en Italie, renouvela les terreurs des Vénitiens. François 1er avait voulu profiter de l'oppression dans laquelle l'empereur tenait le nouveau duc de Milan, pour attirer celui-ci dans son alliance. Il entretenait à la cour de Sforce, un agent secret mais accrédité; Charles-Quint, qui en fut averti, adressa au duc des menaces si sévères, que ce prince, pour se disculper, imagina de faire susciter à l'agent français une querclle, dans laquelle celui-ci tua son adversaire. Comme ce Français n'avait point un caractère publiquement reconnu, on l'arrêta, on lui fit son procès, et il eut la tête tranchée. Le roi furieux de cet outrage, marcha en Italie, pour venger cette violation du droit des gens. Le duc de Savoie lui refusa, dit-on,

The state of the s

le passage, et ses états furent envahis sur le champ.

II. Mort du dernier duc de Milan. 1535.

Sur ces entrefaites François Sforce mourut en 1535 sans postérité. Cette mort terminait la querelle que le roi avait avec lui; mais elle remettait en question tout ce qui avait été décidé si heurcusement à Bologne, relativement à la possession du Milanais. La république se hâta de faire sonder l'empereur, pour pénétrer ses intentions à cet égard; elle n'en obtint qu'une réponse assez modérée pour ôter tout sujet de plainte, et non tout sujet d'inquiétude. Charles-Quint lui fit dire, que lorsqu'il userait de son droit de disposer du duché de Milan, il se proposait de le faire d'une manière qui fût agréable aux états d'Italie, et particulièrement à la république. Cela n'était pas rassurant, il fallut bien se contenter de la promesse, que cette couronne serait donnée au prince le plus propre à maintenir la paix dans la péninsule, et l'empereur avant proposé en même temps de former d'avance une ligue contre le premier qui troublerait cette paix, il n'y eut pas moven de refuscr d'entrer dans cette confédération.

Le roi de France réclame l'investiture du duché. Réponse de Charles-Quint.

Tout cela devait déplaire au roi de France, qui, voyant renaître toutes ses espérances par la vacance du duché de Milan, en réclamait l'investiture pour le duc d'Orléans son second fils. L'empercur, au lien de s'y refuser positivement,



chercha à faire trainer l'affaire en longueur, et proposa de donner l'investiture, non pas an duc d'Orléans, mais à son jeune frère le duc d'Angoulême. Les raisons que Charles-Quint donnait de ce resus et de cette présérence, étaient que le duc d'Orléans, ayant épousé Catherine de Médicis, pourrait former un jour quelques prétentions sur la Toscane, et que la prudence ne permettait pas de lui conférer, en attendant, une principauté aussi considérable Guerre que celle du Milanais. On ne sait pas comment l'empereur s'en serait tiré, si François 1er l'eût pris au mot, ainsi qu'il aurait dû le faire. Il ne le fit point, et profitant des démèlés qu'il avait entretenus avec le duc de Savoie, il fit entrer de nouvelles troupes en Italie. L'empereur, qui était alors à Rome, se porta aussitôt en Piémont, rassembla deux mille cinq cents gendarmes, et quarante mille hommes d'infanterie, forca une partie des Français de repasser les Alpes, les suivit en Provence, battit une de leurs divisions près de Fréjus, et mit le siége devant Arles et devant Marseille.

Cette expédition eut la même issue que celle du connétable de Bourbon. A près s'ètre épuisées en efforts inutiles pour prendre quelque place importante, les troupes impériales revinrent en Italie, où quelques détachements français étaient restés, et Charles-Quint se rembarqua à Gênes pour retourner en Espagne.

Les Vénitiens, en vertu de l'oldigation qu'ils avaient contractée de maintenir la paix de l'Italie contre le premier qui viendrait à la troubler, avaient été sommés par l'empereur de prendre part à cette guerre: mais ils s'étaient bornés à envoyer un corps de six mille hommes du côté de Brescia, pour veiller, disaient-ils, à la sûreté de Milan.

III. Inquiétudes des Vénitiens du côté des François I'r ne négligea pas de profiter de la guerre, qui, divisant Charles-Quint et Soliman, ui offrait naturellement un allié. Il fit engager la Porte à tourner l'effort de ses armes contre le royaume de Naples, et représenta sur-tout qu'il était d'une extrème importance, de forcer les Vénitiens à prendre parti contre l'empereur. Alors recommencèrent toutes les difficultés que la république avait éprouvées, pour rester neutre au milieu de grandes puissances, qui allaient combattre à ses portes.

Tantôt le sultan comblait le ministre de Venieries, tantôt il paraissait se réfroidir et même s'irriter: on confisquait des marchandises, on arrêtait quelques vaisseaus sous divers prétextes. Le commerce vénitien était exposé à des avanies, et les exportations de Syrie venaient d'être assujéties à un nouveau droit de dix pour cent.

'Cependant il n'était bruit dans toute l'Europe
que des préparatifs de guerre, qui se faisaient
dans les ports de la domination ottomane. On
parlait d'une flotte de trois cents voiles, on as
surait qu'on y avait embarqué plusicurs équipages de siége: il était certain, que le beglierbey de la Grèce faisait préparer à Sophie le
logement du grand-seigneur.

On ne savait pas sur quelle partie de l'Europe devait fondre cet orage. Charles-Quint rassemblait une armée à Naples, et toutes les galères d'Espagne, de Gènes, de Sicile et de Malte, venaient se réunir sous le commandement d'André Doria.

Les Vénitiens de leur côté, quoiqu'ils ne lussent point encore en guerre déclarée ni avec l'un ni avec l'autre, portaient leur flotte à cent galères, et levaient un corps de huit mille hommes, pour renforcer les garnisons de leurs colonies. Ces préparatifs exigérent de grandes dépenses; aussi le gouvernement, après avoir imposé les villes, les corporations, le clergé, es crut-il obligé de mettre en vente quelques dignités. On fit trois nouveaux procurateurs de Saint-Marc, pour douze mille ducats chacun. C'était mettre à l'encan la seconde charge de la république.

La flotte vénitienne fut partagée en deux di-

visions, l'une de cinquante-quatre galères et quelques autres bâtinents armés, sous les ordres de Jérôme Pesaro, généralissime de mer, croi-sait devant Corfou; l'autre, commandée par le capitaine du golfe, Jean Vitturi, consistait en quarante-six galères et six vaisseaux. Cette seconde division, qui d'abord tenait la même station que la première, en fut détachée pour veiller à la sireté des côtes de la Dalmatie.

Si on en juge par l'événement, ce fut une faute d'avoir ainsi divisé ses forces. En effet, on n'ignorait pas que la flotte ottomane était tellement formidable, que ce n'était pas trop de toutes les galères vénitiennes pour la combattre, supposé que la guerre éclatât, et on n'avait pas besoin de protéger les côtes de la Dalmatie, si la guerre ne devait pas éclater. D'ailleurs, une armée navale respectable, stationnée à l'entrée du golfe, en défendait plus sûrcment tous les rivages que deux divisions placées en échelons. Le gouvernement sentit bien les inconvénients de cette mesure, car il donna à son généralissime l'autorisation d'appeler à lui le capitaine du golfe, quand il jugerait la réunion des forces nécessaire. Il lui recommanda même de se tenir toujours à portée de se joindre à la flotte de l'empereur, au cas que les choses en vinssent au point que les deux puissances dussent agir de concert.

Telle était la disposition des forces vénitiennes, lorsqu'une immense flotte ottomane parut à la hauteur de Zante, au printemps de 1537.

IV. Apparition de la flotte oltomane. 1537.

François I<sup>er</sup> choisit ce moment pour faire de nouvelles instances auprès de la république, afin de l'attirer dans son alliance. Il lui offrit, pour prix de sa coopération à la conquête du Milanais, Crémone, tout le pays entre l'Oglio, le Pô et l'Adda, ses secours pour reconquérir Cervia, Ravenne, et les ports de la Pouille; enfin, il lui garantissait l'amitié des Tures (f).

Le sénat n'eut pas de peine à juger que le roi promettait par-delà son pouvoir. La conquête de Crémoue et des bords de l'Adda avait déja été funeste à la république. Il n'y avait aucune apparence que François I'\*, qui, dans ce moment, ne possédait rien au-delà des monts, pût lui procurer de nouvelles acquisitions.

Quant à l'amitié des Tures, les Vénitiens n'avaient rien fait pour la perdre. On ne voyait pas pourquoi Soliman choisirait ses amis ou ses ennemis au gré du roi de France. Une rai-

<sup>(1)</sup> Yoyea Esortazione di M. Bartolomeo Cavalcante alla signoria di Venezia a nome del rè di Francia per la confederazione contro l'imperatore. (Manuscrit dela bibl. du Roi nº 1007 18.

son plus solide permettait d'espérer qu'il n'attaquerait point la république. La flotte ottomane était incomparablement plus forte que celle de l'empereur. Certain de l'avantage, tant qu'il n'aurait pas les Vénitiens contre lui, le sultan ne devait pas les obliger à s'unir avec Charles-Quint.

D'après ces considérations, le sénat sit déclarer à la France qu'il persistait dans sa neutralité, en ayant soin d'envelopper ce refus des formules les plus affectueuses.

La flotte turque, ayant quitté les parages de Zante, s'éleva au nord, et parut à la vue de Corfou. En défiant devant cette place, elle salua les forts de plusieurs coups de canon. La place rendit le salut, et le gouverneur, se croyant dès-lors assuré des dispositions amicales des Ottomans, envoya complimenter le capitanpacha. Il prit occasion de ce message, pour se plaindre de quelques matelots turcs, qui avaient commis des désordres sur les côtes de l'île. Un moment après, on vit plusieurs de ces misérables pendus à la grande vergue de la capitane, et la flotte s'éloigner.

Rencontres qui donnent lieu à nne rupture. L'armée du grand-seigneur était campée sur le rivage d'Albanie, à un endroit appelé la Valona, c'est-à-dire à quelques lieues au-dessus de Corfou, et sur le point où les côtes de l'Italie et de la Grèce se rapprochent pour former l'entrée du golfe de Venise. De-là Soliman faisait passer des troupes sur la côte opposée, pour attaquer les places de la Pouille, et quatrevingts de ses galères étaient stationnées dans le golfe de Tarente. La communication des deux armées, l'approvisionnement du camp et de la flotte donnaient lieu à un passage continuel de bâtiments, qui traversaient sans cesse la station vénitienne. Il était difficile qu'il n'en résultât pas quelque accident. En effet une galère de la république se rencontra avec un petit bâtiment turc qui portait des vivres au camp; elle lui fit signal de baisser son pavillon, honneur que, suivant les usages de la mer, les navires du commerce doivent aux bâtiments de guerre. Le patron turc n'ayant pas obéi, la galère lui tira un coup de canon de semonce qui le coula à fond. Le sultan était déja indisposé contre les Vénitiens, parce qu'il avait surpris des lettres de Doria au généralissime de la république, qui supposaient entre ces deux amiraux une parfaite intelligence; cette connivence n'existait pas, mais Doria avait écrit et laissé intercepter ses lettres, pour que le ressentiment des Turcs forcât les Vénitiens à sortir de leur systême de neutralité.

Soliman, irrité qu'un bâtiment portant son pavillon eût été canonné par une galère de Venise, s'emporta en menaces, et envoya un de ses drogmans pour demander la réparation de cette insulte.

Malheureusement ce messager se présenta à l'entrée du canal de Corfou avec trois galères, qui apparemment ne firent pas les signaux convenables. Quatre galères vénitiennes, qui étaient de garde, conrurent sur les Turcs; ceux-ci prirent l'épouvante, et manœuvrèrent si mal qu'ils allèrent s'échouer sur la côte voisine, dont les habitants, à demi-sauvages, les firent prisonniers au lieu de les secourir. Sur ces entre-faites arriva Doria, qui s'empara des galères échouées et les emmena.

Pesaro, au désespoir de ce nouvel accident, fit mettre en liberté les équipages, mais ne put rendre les galères. Prévoyant bien que le courroux de Soliman allait éclater, il jugea convenable de rassembler toutes ses forces, et fit voile pour se réunir à la flotte stationnée sur les côtes de la Dalmatie. Les vents contrarièrent sa marche.

Pendant la nuit, son avant-garde, étant à l'ancre, vit passer devant elle un gros bâtiment, qui demauda successivement, en italien, à plusieurs galères de quelle nation elles étaient, à quoi ou répondit en criant, Vénitiens. Lorsque ce vaisseau passa devant la galère du provéditeur Alexandre Contarini, celui-ci l'interrogea à son tour, mais pour toute réponse l'inconnu

lui envoya sa bordée. Aussitôt les Vénitiens entourèrent ce bâtiment, le forcèrent à se rendre, et en massacrèrent presque tout l'équipage. Il se trouva que c'était, non-seulement une galère turque, mais la galère même destinée à être montée par le grand-seigneur.

Le lendemain de cet accident . Pesaro rencontra quatre-vingts galères turques qui venaient sur lui à pleines voiles. Il hésita entre le combat et la retraite, se détermina pour ce dernier parti, mais trop tard pour que tous ses vaisseaux pussent échapper à l'ennemi; quatre furent pris par les Turcs, et un cinquième, séparé de la flotte, se jeta dans Otrante. On voit que ce dernier malheur ne serait point arrivé, si le généralissime eût pu ranger cent voiles en bataille, et recevoir le combat. Il est même plus que probable que l'engemi ne l'aurait pas attaqué. La division de leurs forces donnait aux Vénitiens un tort de plus, celui de fuir après avoir commis plusieurs actes qu'on pouvait prendre pour des actes d'hostilité.

A la nouvelle de ces événements. Venise fut dans la consternation. Soliman voulait une satisfaction éclatante, et l'exigeait avec hauteur. Le sénat, sans considérer qu'il allait jeter le découragement parmi ses officiers, et augmenter l'arrogance du sultan, fit mettre aux fers et transférer à Venise les capitaines dont les Turcs de Corfou.

1537.

croyaient avoir à se plaindre. Au lieu de se laisser appaiser par cette soumission, Soliman porta son camp à Butrinto, qui est vis-à-vis Corfou: sa flotte arriva sur la côte de l'île, et y débarqua cinq mille hommes et trente pièces de canon. Ce n'était pas assez pour réduire une place qui avait une garnison de quatre mille hommes et des vivres, mais on ne pouvait regarder les troupes mises à terre que comme une avant-garde, et on savait, par ce qu'on leur avait vu faire au siége de Rhodes, que les Turcs poussaient les siéges avec une grande vigueur.

Le sénat ordonna à son généralissime de rassembler toutes ses forces, d'aller sur la côte d'Italie, opérer sa jonction avec la flotte impériale, déja combinée avec les galères du pape et de Malte, et de livrer bataille à l'ennemi. Doria, au lieu de coopérer à cette entreprise, se retira à Naples, et ensuite à Gênes, où il prétendait avoir besoin de faire radouber ses vaisseaux. Ni les instances des généraux, ni une lettre que le pape lui écrivit de sa main, rien ne put le retenir. Renforcée de quelques galères, la flotte vénitienne se préparait à risquer une action décisive, lorsqu'on vit avec étonnement les Turcs rembarquer les troupes qu'ils avaient à Corfou. Ce changement dans leur détermination était l'effet de la rivalité qui existait entre

Leur départ. l'amiral Barberousse et le grand visir. Le premier avait travaillé de toutes ses forces à pousser le grand-seigneur jusqu'à une rupture avec les Vénitiens. Le second, dont la politique était de traverser les vues et les succès de son rival, ne cessait de représenter à son maître que la place de Corfon était susceptible d'une très-longue défense, qu'on y consumait une armée déja fatiguée par une pénible campagne, qu'il était imprudent de choisir, pour se brouiller avec la république, le moment où elle avait l'empereur pour allié, et qu'il suffisait à la dignité de la Porte d'obtenir une satisfaction éclatante des actes que l'on reprochait aux Vénitiens. Le baile de Constantinople avait suivi le grand-seigneur dans son camp, il ne manqua pas de promettre tout ce qu'on voulut; et Soliman, sans s'inquiéter de la réalisation de ces promesses, s'en retourna dans sa capitale, et fit rembarquer ses troupes qui emmenèrent avec elles, comme esclaves, quinze mille malheureux paysans qu'elles avaient ramassés dans l'île.

Ainsi, tandis que la mésintelligence des amiraux chrétiens avait fait manquer l'occasion de livrer bataille, la jalousie du visir et de l'amiral ottoman faisait abandonner le siége de Corfou.

Barberousse alla décharger sa fureur sur les Tome IV. 2 iles vénitiennes de l'Archipel, qu'il saccagea impitoyablement, et les Vénitiens, par représailles, prirent la petite ville de Sardone, sur la côte de Dalmatie, et passèrent la garnison turque au fil de l'épée, quoiqu'elle ne se fut rendue qu'après une capitulation.

La retraite des Turcs annonçait la possibilité d'une réconciliation, et ces ravages faisaient voir ce que serait la guerre si elle devait continuer.

Negociations.

L'hiver de 1537 à 1538 se passa en délibérations, ou plutôt en hésitations sur le parti qu'on avait à prendre. Le grand visir réitérait l'assurance qu'on obtiendrait la paix, en envovant un ambassadeur. Le roi de France sollicitait la république de ne plus prêter son secours à Charles-Quint, dont la puissance était déja si redoutable et l'ambition si dévoilée; mais Charles-Quint et le pape représentaient qu'il y allait de l'intérêt de la chrétienté et de l'existence de la république, à ne pas arrêter le torrent des Turcs qui se débordait sur l'Europe. Outre qu'on ne pouvait pas différer de lui opposer une digue, on ne devait pas espérer une plus belle occasion que celle-ci, pour le faire avec avantage. L'Europe était en paix, car la guerre entre François Ier et l'empereur avait été suspendue par une trève. La fortune avait réuni dans la même main les forces de l'Espagne, de Gènes, de Naples, de la Flandre, et de l'Allemagne. Quel plus puissant allié les Vénitiens pouvaient -ils attendre désormais? et quel avantage, dans une guerre, que la certitude de voir concourir toutes ces forces au même but, puisqu'elles étaient murs par la même volonté!

D'une part, la Porte offrait la paix, et cette paix ne devait coûter aucun sacrifice. De l'autre, on proposait d'entreprendre une guerre, dont les chances étaient incertaines, et dont les succès auraient l'inconvénient d'augmenter la puissance de Charles-Ouint. Il était bien évident que, réduite à des termes aussi simples, la question ne pouvait être douteuse : mais il était dangereux de refuser l'alliance de l'empereur, et de compter sur celle des Turcs. Ceux qui jugeaient que le seul moyen d'obtenir une paix solide avec la Porte, était de lui montrer une fermeté courageuse, parlèrent avec tant de force dans le sénat, que les partisans de la paix se réduisirent à demander qu'on autorisat l'ambassadeur de la république, non pas à offrir une réparation des prétendus torts des Vénitiens, mais à déclarer que jamais Venise n'avait eu l'intention de rompre avec la Porte Ottomane; que les événements dont on croyait avoir à se plaindre, n'étant que des accidents fortuits, le sultan était trop équitable pour y voir la cause d'une guerre entre les deux états, et qu'on espérait qu'il rendrait la liberté aux négociants vénitions qu'il avait fait arrêter dans son empire, et les rétablirait dans tous leurs privilèges.

Cet avis , assurément très-raisonnable , fut débattu long-temps, et enfin rejeté à une majorité de deux voix seulement (1). Mais, cette proposition écartée, il restait à savoir quel parti l'on devait prendre. L'empereur et le pape proposaient une ligue, dans laquelle les trois puissances feraient les frais de la guerre en commun, et réuniraient leurs forces sous le mème général. La difficulté de s'accorder sur ces deux objets, fournit aux Vénitiens le moyen de traîner cette négociation en longueur. Enfin, on demeura d'accord qu'André Doria aurait le commandement supérieur de toutes les forces navales; que les troupes de débarquement seraient sous les ordres du général de la république, qui devait être le duc d'Urbin; et quant aux dépenses, Charles-Quint consentit à en supporter la moitié, le pape un sixième; de sorte qu'il en restait un tiers à la charge des Vénitiens.

<sup>(1)</sup> Nicolas Barbadigo, auteur de la vie de Gritti, dit, que la délibération ne passa que d'une voir, et que dans la suite, on régla qu'il faudrait une majorité plus considérable pour former la décision dans les affaires importantes:

Tous ces arrangements étaient sur le point d'être terminés, lorsqu'un drogman de l'ambassade vénitienne à la Porte vint réclamer la réponse que la république avait à faire aux ouvertures pacifiques du grand-visir. On avait droit de s'étonner à Constantinople d'un silence qui dénotait trop d'hésitation ou trop de hauteur. Cependant on y était encore dans les mêmes dispositions à pacifier les choses. Ce fut une nécessité pour le sénat de reprendre ses délibérations: les sages-grands proposèrent d'autoriser l'ambassadeur à négocier. Marc-Antoine Cornaro parla en ces termes (1): « J'avoue que « je ne vois point de raisons pour changer de « conduite. Les circonstances n'ont pas changé, « et celles qui sont survenues ne peuvent que « nous confirmer dans notre résolution. Ce « n'est ni la passion de la guerre, ni l'espoir

VII. Délibération sur la paix.

Antoine

(1) Ce discours et le suivant sont pris de l'Histoire vénitienne de Paul Paruta, écrivain du siècle suivant et procurateur de Saint-Marc, liv. 9.

« de nous aggrandir qui nous a fait prendre « les armes; nous y avons été forcés par la né-« cessité de nous défendre. Lorsqu'après la le-« vée du siége de Corfou, on nous fit faire des « propositions d'accommodement, cette ouver-« ture dut nous être suspecte. Comment se per-« suader que les promoteurs de la guerre de« sirassent la paix avant d'avoir éprouvé aucun « revers, rencontré aucun obstacle? Vous n'a-« vez accordé aucune foi à cette proposition. « Vous avez continué vos armements, et traité « d'une ligue. Depuis, votre ambassadeur vous « a rendu compte des nouvelles offres qui lui « ont été faites : le sénat a mûrement délibéré « sur cet objet, et jugeant que l'ennemi ne « voulait qu'endormir votre vigilance, vous « avez arrêté de ne point prêter l'oreille à ces « trompeuses insinuations. Vous avez senti « qu'il y avait plus de gloire, plus de sûreté « pour vous dans votre union avec les Chré-« tiens, que dans la paix avec les Tures. « Aujourd'hui, après un intervalle de quatre

« mois , après que nos armées ont ravagé
« quelques terres du sultan , est-il raisonnable
« de croire que cet esprit altier veuille sincè« rement rendre son amitié à une nation, qui
« a manifesté qu'elle ne voulait écarter le dau« ger que par son courage? Pouvons-nous re« nouer des négociations dont nous-mèmes, nous
« avons rompu le fil? Est-ce en montrant de
« l'hésitation et peu d'assurance que nous ob« tiendrons notre s'uret.

« Tout au plus on aurait pu temporiser quand « Doria refusait de joindre sa flotte à la nôtre, « quand le pape s'opposait à ce que nous le-« vassions des décimes sur notre clergé, quand « la guerre allumée dans le Piémont pouvait « s'étendre jusqu'à notre frontière, quand nos « colonies n'étaient pas encore suffisamment « munies de troupes et d'approvisionnements: « mais aujourd'hui, tout cela est changé : l'em-« pereur a désapprouvé la retraite de son ami-« ral, et nous garantit sa coopération; le pape. « non-seulement nous permet de lever des dé-« cimes, mais offre de contribuer aux frais de « la guerre : une trève entre le roi de France « et l'empereur assure la tranquillité de l'Italie; « nos places sont en état de défense : les con-« ditions d'une ligue formidable sont presque « arrêtées. Est - ce le moment de montrer une « faiblesse dont nous avons su nous défendre. « lorsque les circonstances étaient moins favo-« rables? « Le sénat voudrait-il démentir sa glorieuse

« constance pour entamer une négociation dont « l'issue est douteuse, dont le succès serait « trompeur, et dont la rupture nous laissefait « sans alliés ? Les procédés des Turcs, le se-« questre de nos vaisseaux, l'emprisonnement « de nos citoyens, de nos ministres, l'enlèvement de quinze mille habitants de Corfou, « réduits en esclavage, le supplice des capitaines « de nos galères tombés au pouvoir de l'ennemi, « ne prouvent que trop le mépris de cette na-« tion barbare pour la nôtre.

« Mais qu'est-il besoin de rappeler ces ou-« trages, qu'aucune déclaration de guerre n'a « précédés? Soliman a-t-il attendu les explica-« tions qu'il nous demandait, sur quelques ac-« cidents fortuits? et aujourd'hui nous pourrions « croire à sa boune foi! nous nous persuaderions « qu'il veut être notre ami, notre ami sincère! « non, non, il a d'autres desseins. Il convoite « nos possessions, il veut opprimer notre ré-« publique. Mais, pour y parvenir plus facile-« ment, il cherche à nous diviser des autres « princes chrétiens. Il n'est moyen qu'il ne tente « pour prévenir ou pour rompre cette union, « qui doit opposer une digue à ses fureurs. « On nous dit qu'il se fait de grands prépa-« ratifs de guerre à Constantinople; que Barbe-« rousse est prêt à sortir du port avec une flotte « formidable. La saison le lui permet: on parle « d'une entreprise sur Candie, d'un nouveau « siége de Corfou. Sont-ce là des démonstrations « pacifiques ? Dans ces circonstances, des ou-« vertures de paix peuvent-elles être autre chose « que des perfidies? et quel effet voulez-vous que « produise notre faible crédulité? l'orgueil de « nos ennemis s'en accroitra. Ils jugeront de « notre foiblesse par notre soumission, et ils n'en « auront qu'un plus ardent desir de nous op-« primer.

« Ces moyens ne leur sont pas nouveaux; Ma-

« homet II, Bajazet en ont essayé; pour nous em-« pêcher de nous liguer contre eux avec les

« autres chrétiens, ils nous firent des proposi-

« tions amicales; nos pères les écouterent, et

« furent désabusés trop tard de leur erreur ; il

« leur en coûta Négrepont et la majeure partie « de la Morée.

« Mais supposons, quoique je ne puisse le « croire, que la négociation qu'on vous propose « se termine par un traité de paix. Quelle sera « cette paix? quelle sureté vous donnera-t-elle? « La crainte des Turcs nous obligera de con-

« tinuer les mêmes dépenses qu'en temps de « guerre. Il faudra entretenir des armées, équi-

« guerre. Il faudra entretenir des armées, equi-« per des flottes, munir nos places, vivre dans

« des appréhensions continuelles , et , pendant

« que nous garderons religieusement une paix

« si onéreuse, ces perpétuels ennemis du nom « chrétien porteront çà-et-là leurs armes infati-

« gables. A la faveur de notre neutralité, ils fe-

« ront la guerre à l'empereur, envahiront la

« Pouille, finiront par s'emparer de quelque « place, et par avoir un établissement solide en

« Italie. Alors une ruine certaine sera le prix de

« notre égoisme et de notre lâcheté.

« Puis donc que les négociations de la ligue « sont tellement avancées , qu'il est permis d'en

« espérer bientôt la conclusion; puisque cette « ligue doit assurer la coopération sincère de « plusieurs grandes puissances à la défense com« mune; que la Bohème, la Pologne, offrent de
« seconder nos efforts par une courageuse, di« version, comment pouvons nons délibérer, si
« nous renoncerons à de si belles espérances, et
« inettre en question, si nous devons faire des
« pas en arrière? Nous devons savoir qu'éloi« guer le danger, c'est l'accroître. Tant que la
« puissance ottomane ne sera point affaiblie, et
« dépouillée de sa marine, il n'y a point de
« sûreté pour nous.

« Mais cette puissance, ses victoires ne doivent « pas nous épouvanter. Les discordes des chré-« tiens ont fait tous les succès des Mahomet, « et des Soliman. Ici il n'en sera pas de même, « les chrétiens se présenteront unis : leurs forces « seront égales , peut-être supérieures; en atta-« quant l'ennemi sur tant de points, nous dé-« couvrirons le côté faible, et si les succès ne « répondaient pas à notre attente, le meilleur « moyen de traiter de la paix, n'est-il pas d'avoir « tous à-la-fois les armes à la main? Nous au-« rons du moins suivi une résolution généreuse « nous aurons soutenu la réputation de la ré-« publique; et, s'il faut que les hommes aient « à déplorer ses revers , ils pourront dire que la « fortune lui aura manqué, mais non pas le « courage, ni les nobles conseils.

Discours de François Foscari.

« Je ne partage point cet avis ni ces espé-

« rances, reprit Marc Foscari, membre du con-« seil des sages, et l'un des hommes de la répu-« blique à qui de longs services et un vaste « savoir donnaient le plus d'autorité.

« Je puis rappeler que je n'ai point varié « dans mon système. J'ai toujours pensé qu'on « ne devait point rejeter avec mépris les ouver-« tures de paix qui vous avaient été faites; mais « quand j'aurais autrefois professé l'opinion con-« traire, j'en changerais anjourd'hui : il suffirait « pour m'y déterminer, de considérer les cir-« constances actuelles, telles qu'elles sont, et non « pas telles que nous les présentent nos illusions « et nos vœux; je dois croire qu'une grande par-« tie du sénat partage ma manière de voir, puis-« que cette affaire a été le sujet d'une longue « délibération, et que l'opinion contraire à la « mienne ne l'a emporté que de deux voix. On « serait donc presque autorisé à dire que la « question n'est pas encore résolue ; elle est « douteuse au moins.

« Je ne saurais concevoir d'où naît tout-à-coup « cette extrême confiance dans nous-mêmes, « cette foi aveugle dans les promesses de princes « qui nous ont si souvent trompés, et cepen-« dant les circonstances sont graves; l'erreur « serait honteuse, et la suite pourrait en être « cruelle.

« Je crains qu'une fatale disposition ne nous

« entraîne vers notre ruine. Nous n'ignorons « pas quelles maladies ont épuisé notre armée. « Il faut, pour la remettre au complet, affaiblir « nos garnisons, et faire de nouvelles levées; et « pourtant toutes nos places sont en péril, elles « ont toutes besoin de renforts, car nous ne « pouvons prévoir quelles sont celles que l'en-« nemi veut attaquer. Le nombre de nos soldats « est très-insuffisant pour faire face de toutes « parts, et cependant nos finances peuvent à « peine suffire à l'entretien de nos forces ac-« tuelles; nous en sommes réduits à laisser l'in-« surbordination impunie, et à endurer les « murmures: nous feignons d'oublier qu'il y a « deux jours, un de nos capitaines, se plaignant « du retard qu'éprouvait la paye de ses soldats, « nous conseillait, trop hardiment sans doute, « de faire la paix, si nous ne pouvions pourvoir « aux dépenses de la guerre; chaque jour il faut « aggraver les charges du peuple, et elles sont « telles, que la perception des taxes devient « impossible.

« C'est une grande erreur de croire qu'une « guerre qui coûte plus de deux cent mille « ducats par mois, puisse être entretenue au « moyen des sacrifices extraordinaires que s'im-« posent les citoyens. C'est se complaire dans « son aveuglement, que de vouloir que l'im-« possible devienne facile, pour soutenir la » haute opinion, qu'on veut bien avoir, de « notre puissance.

« Mais, allons plus avant. Oublions ces dif-« ficultés: quelle confiance, je vous prie, pou-« vez-vous prendre dans le secours de princes , « dont les vues , les intérêts sont différents des « vôtres, opposés aux vôtres? On vous parle « du pape : je veux le croire de bonne foi ; « mais il est agé, irrésolu, nous ne tirons au-« cun fruit de sa bonne volonté, même dans « ce qui dépend uniquement de lui. Voilà déja « plusieurs mois que nous lui demandons son « agrément, pour disposer de ce qui nous ap-« partient, d'un décime sur les revenus de no-« tre clergé, et pourquoi? pour l'usage le plus « urgent, le plus saint aux yeux de l'église : « eh bien! quoi qu'on vienne de vous dire, « nous n'en sommes encore qu'à des promes-« ses, et je ne voudrais pas répondre des effets. « S'il faut dire toute ma pensée, je doute fort « aussi qu'il se propose de remplir les enga-« gements qu'il s'imposerait, en entrant dans « notre confédération. Nous devrious nous sou-« venir que, dans ces derniers temps, les papes « ont souvent sollicité avec ardeur des ligues, « des croisades contre les infidèles; mais com-« bien en avons-nous vu se réaliser, depuis « que les Turcs sont parvenus à un haut de-« gré de puissance ?

« Est - ce dans l'empereur que vous voulez « prendre confiance? Apparemment, car je re-« marque qu'on s'efforce de nous le représent « ter, non pas tel qu'il est reellement, mais « tel qu'il faudrait qu'il fût pour notre intérêt. « Pensez-vous que ce soient nos intérêts qui « l'occupent? Pouvez-vous croire qu'il desire « l'aggrandissement de notre république? Vous « n'avez qu'à voir sa conduite passée. Aimez-« vous mieux supposer qu'il est animé d'un « zèle ardent et désintéressé pour le bien géné-« ral de la chrétienté? Pour en juger, il suffit « de vous rappeler ce qu'il vous propose. Il « parle d'une ligue offensive contre les Turcs, « mais pour la campagne prochaine. Cette an-« née , il veut qu'on se réduise à une guerre dé-« fensive, parce qu'il a vu son territoire atta-« qué, et il n'est pas fâché d'avoir des alliés « dont les flottes l'aideraient à se défendre. « tandis que leurs provinces attireraient une « partie de ses ennemis. Il se fait le chef de la « ligue, il se réserve la conduite de la guerre, « il nomme pour généralissime le même Doria « qui nous a trahis. De bonne foi, ne voyez-« yous pas qu'unir vos forces aux siennes, c'est « vous en priver?

« Je veux bien ne pas parler de son ambi-« tion, qui ne tend pas à moins qu'à s'assu-« rer l'empire de l'Italie. Il n'est pas permis

« d'en douter, ni d'ignorer que l'un de ses pro-« jets est de nous engager dans des guerres « ruineuses, pour nous épuiser, et pour s'em-« parer plus aisément de la toute-puissance , « quand notre faiblesse ne nous permettra plus

« d'v mettre obstacle.

« Mais son frère Ferdinand, le roi des Ro-« mains, l'archiduc d'Autriche, celui-là, dit-« on, a vu les Turcs autour de sa capitale. Il « a son pays à défendre et des outrages à ven-« ger; aussi avec quelle ardeur ne s'est-il pas « porté à la guerre? Il est vrai, avouez cepen-« dant qu'il ne pouvait faire autrement. L'en-

« nemi était à ses portes. Aujourd'hui, si les « Turcs cherchent d'autres conquètes, pensez-« vous qu'il trouvera ses peuples disposés à « aller les provoquer , après la déroute qu'il a

« éprouvée en Hongrie, où il a perdu son ar-« mée et sa réputation? Croyez plutôt qu'il « s'estimera trop heureux de pouvoir profiter

« d'un moment de repos, pour réparer ses « pertes.

« Jusqu'ici nous n'avons rien dit de l'état « équivoque où se trouvent, l'un relativement « à l'autre, le roi de France et l'empereur.

« Une trève a suspendu la guerre qu'ils se « faisaient. Elle n'est que de trois mois. Il est « évident qu'ils ont cédé à l'importunité des

« médiateurs, à la fatigue et non à un desir « sincère de la paix. Je voudrais bien qu'on « nie dit où l'on prend l'espérance de voir cette « trève se consolider. On a déja tenté de la pro-« longer et on n'y a pas réussi. Si je ne me « trompe, c'est ici le point principal d'où « nous devons faire dépendre notre détermi-« nation. Les succès d'une ligue sont fondés « sur la bonne intelligence des confédérés. Or, « comment espérer la concorde, tant que la « paix entre la France et l'empereur ne sera « pas couclue? Oubliez-vous que le pape a dit « que, sans cette paix, la ligue ne serait que lan-« guissante? Les ministres de l'empereur eux-« mêmes, ne tiennent pas un autre langage. « Le comte d'Agilar à Rome, don Lopes ici, « n'ont cessé de dire, quand ils desiraient la « paix avec la France, que, sans cette paix, il « n'v avait rien à espérer d'une ligue de prin-« ces chrétiens contre le Turc. Que dis-je? l'em-« pereur lui-même l'avoue. En réclamant notre « alliance, il nous déclare qu'il ne peut faire « face à-la-fois au roi de France, et au grand-« seigneur. Si douc ces princes peuvent, au « gré de leurs inimitiés ou de leur ambition, « renouveler leurs guerres, rendre notre ligue « impuissante, et mettre en péril la république, « la confédération, et toute la chrétienté, nous « serait-il interdit de saisir l'occasion qui nous « est offerte pour éloigner de nous de si grands « périls?

« On dit que c'est pour nous une nécessité « de recourir aux armes et de chercher des al-« liés, parce que la guerre est inévitable, et « on le prouve en ajoutant que nous ne pou-« vons obtenir la paix. Cependant on vous l'of-« fre. Mais, continue-t-on, cette paix ne sera « ni sûre, ni glorieuse. Je ne saurais garantir « qu'elle fût telle que je la desire ; cependant « je ne crois pas qu'il soit impossible d'y trou-« ver un abri contre le péril présent. Que si « on se jette dans l'avenir, si on veut des sû-« retés contre toutes les chances possibles de « la fortune, j'avoue qu'il n'est pas donné à la « prudence humaine de pénétrer si loin, de « maîtriser les événements, et qu'il n'y a point « d'arrangement, contre le succès duquel on « ne puisse imaginer des probabilités. Mais j'ada mire comment ces hommes si prudents, qui « ne trouvent leur sûreté que dans des garan-« ties immuables, éternelles, commencent par « abandonner tout au caprice de la fortune . « c'est-à-dire aux hasards de la guerre.

a La paix n'est pas impossible, car le grand
 a visir, qui a tant de crédit sur son maître,
 a l'a constamment offerte et desirée. Nous de a vons le croire sincère, parce que son intérêt
 Tome IF.

« le lui conseille. Il est en rivalité avec Barbe« rousse , dont la guerre augmente la faveur.
« Barberousse lui-mème desire la paix, pour
« aller jouir de sa souveraineté d'Alger, Quant
« au mépris que Soliman fait , dit-on, de l'a« mitié de notre république, je ne vois pas où
« en est la preuve. Il y a trente-cinq ans qu'il
« est en paix avec nous , qu'il observe les trai« tés , dans ce moment mème il nous en pro« pose la continuation. S'il s'est porté contre
« nous à des actes de violence , il est juste de
« reconnaître que ce n'a pas été sans provoca« tion , et nous avons peut-être moins à nous
« plaindre de lui, que des nôtes.

« plaindre de lui, que des nôtres.

« Si les Turcs avaient résolu, comme on le
« prétend, la perte de notre république, quelle
« plus belle occasion pouvaient-ils espérer que
« celle qui leur fut offerte, il y a quelques an«
nées, lorsque tous les princes étaient conju« rés contre nous, et qu'il ne nous restait ni
« ressources, ni secours, ni le choix d'un parte
à prendre? Cependant, non-seulement ils ne
« pensèrent point à nous attaquer, mais ils
« subvinrent à nos pressants besoins, ils nous
« fournirent des vivres, des munitions, et nous
« envoyèrent gratuitement des vaisseaux char« gés de salpètre. D'où vient donc cette méfiance contre la paix qu'ils nous offrent,
« contre cette perfide paix qui doit entrainer,

« dit-on, notre ruine? mais je veux que cette « méfiance ne soit pas sans fondement; depuis « quand court-on à la guerre, pour éviter la « guerre? Depuis quand cherche-t-on un péril « immense, certain, présent, pour échapper « à un péril douteux et éloigné? Qui de vous « n'est à portéc de faire la comparaison de l'é-« tat de guerre et de l'état de paix? Si, pendant « vingt ans consécutifs, nous avons pu soute-« nir une guerre désastreuse en Italie, c'est « parce que la mer restait libre, et nous était « ouverte. Les richesses publiques et privées « arrivaient ici du dehors. Mais si la mer nous « est interdite, il n'y a plus de commerce pour « les citovens, plus de douanes pour l'état, « plus d'emploi, plus de moyen de vivre pour « la population.

« Quelles considérations ne pourrais-je pas « tirer de la puissance des Turcs? Leur empire est immense, leurs armées sont innom-« brables: ils sont riches, pourvus abondamment « de tout ce qui est nécessaire à la guerre : leur « discipline militaire pourrait servir d'exemple « aux chrétiens : que faire contre un tel ennemi? Temporiser. Quant à la vicissitude « des choses humaines, qu'y a-t-il à en con-« clure, si ce n'est que la sagesse conseille « d'attendre, de mettre le temps à profit, et de « saisir les circonstances favorables?

« Rappelons-nous le passé, nous verrons que « toujours la guerre contre les Turcs a été pour « nous d'un poids au-dessus de nos forces. Nous « ne voulûmes pas nous réconcilier avec Ma-« homet, après qu'il nous eut enlevé Négrepont, « il fallut plus tard acheter la paix en lui cé-« dant encore d'autres places. Nous nous épui-« sâmes contre Bajazet, et nous nous vîmes, à « la fin d'une longue guerre, réduits à accep-« ter des conditions plus dures que celles que « nous avions rejetées; il fallut lui céder tout ce « que nous lui avions refusé, tout ce qu'il avait « demandé depuis, et l'île de Sainte-Maure, « que nous venions de conquérir. Ces exem-« ples sont récents, et tous également déplora-« bles. Cependant la puissance des Turcs n'é-« tait pas alors ce qu'elle est aujourd'hui, et « nous, nous étions au plus haut point de « notre prospérité.

« notre prospérité.

« Ne nous laissons donc point abuser par

« des espérances illusoires. Suivons les conseils

« de l'expérience et de la sagesse. La guerre

« contre les infidèles passe pour une résolu
tion généreuse, et une sainte eutreprise; c'est

« une résolution imprudente, et une entreprise

« coupable. Dans l'état actuel de la chrétienté,

« c'est une témérité d'attaquer les Tures sur la

foi d'une confédération; et quoi de plus cou
« pable, je vous le demande, quoi de plus im-

« pie, que d'exposer aux plus grands malheurs, « sur la foi des vains calculs de notre politi-« que, les peuples que le ciel nous a confiés? « Ayons toujours devant les yeux le déplorable « spectacle de Corfou ravagée. Ne soyous pas « sourds aux cris de ces quinze mille malheu-« reux traînés en esclavage. Il est beau, sans « doute, de tenter de nobles efforts, quand une a juste espérance les conseille, et que la raison « les approuve: autrement, je n'y vois qu'une « honteuse folie. Courir au - devant du péril « qu'on peut éviter, qu'est-ce autre chose que « tenter la providence divine? Souvenons-nous « de la parabole de l'évangile : Celui qui mar-« che contre un ennemi puissant, doit exa-« miner si, avec dix mille hommes, il pourra « en combattre vingt mille (1). Cette lecon est « faite pour nous. J'espère que ce sénat ne dé-« mentira point la sagesse qui lui a mérité tant « de gloire, et qu'il ne se préparera point des « repentirs, et le blâme de la postérité. » Ce discours fit beaucoup d'impression; mais,

Ce discours fit beaucoup d'impression; mais, comme c'est l'ordinaire dans les grandes assemblées, il ne convainquit que ceux qui étaient favorablement disposés à l'entendre. Quand on alla aux opinions, soit effet du lasard, soit résultat d'une manœuvre des partisans de la

<sup>(1)</sup> Saint-Luc, ch. 14.

guerre, le nombre des votants se trouva insuffisant pour former une délibération; ainsi la proposition faite par les sages, d'autoriser le baile de Constantinople à traiter avec la Porte, demeura sans résultat, et le précédent décret qui n'avait passé que de deux voix, resta en vigueur (1).

VIII. Ligue contre les Turcs, 1538.

Peu de temps après on envoya des pouvoirs à l'ambassadeur de la république auprès du saint-siège, pour conclure la ligue.

Dans l'incertitude de la paix ou de la guerre, le gouvernement n'avait pas négligé ses préparatifs. Corfou, Céphalonie, Zante, Candie, Malvoisie, Naples de Romanie, reçurent des renforts; des troupes furent réparties dans la Dalmatie et dans le Frioul; vingt-cinq galères furent envoyées à Candie, quatre dans la Morée; quelques-unes devaient rester dans le golfe, et le commandement de la grande flotte fut retiré à Jérôme Pesaro, pour être donné à Vincent Capello. C'était un vieillard de soixante-treize ans, mais en qui toute l'ardeur de la jeunesse s'unissait à la maturité de

<sup>(1)</sup> Pierre Justiniani, liv. 13 de son histoire, dit que la délibération eut lieu, mais que le rejet de la proposition ne passa qu'à une très-faible majorité de suffrages.

J'ai suivi le récit de Paul Paruta qui paraît plus exact sur tous les détails de cette partie de l'Histoire de Venise.

l'âge. Cette flotte était de cinquante galères; on en armait encore trente-une à Venise.

La ligue fut signée entre le pape, l'empereur et les Vénitiens; on y comprit l'archiduc d'Autriche Ferdinand, roi des Romains. Cette alliance était offensive et défensive contre les Turcs (1).

La flotte devait être de deux cents galères et cent autres vaisseaux. Les deux cents galères devaient être fournies, savoir : quatre-vingt-deux par l'empereur, et cent dix-huit par les Vénitiens, dont quatre-vingt-deux pour leur propre compte, et trente-six pour celui du pape, qui devait en rembourser les frais. L'empereur s'obligeait à envoyer les cent bâtiments armés (a). André Doria était nonmé généralissime.

On devait réunir une armée de quatre mille

cinq cents chevaux et de cinquante mille fantassins, dont vingt mille Italiens, autant d'Allemands, et dix mille Espagnols.

Toutes ces forces devaient être prêtes pour le 15 mars 1538.

On avait déja réglé dans quelle proportion

<sup>(1)</sup> On peut voir dans un manuscrit de la bibl. du Roi, qui est un recueil de pièces relatives à l'Histoire d'Italie, pendant le xur's siècle, a' 10061, instrumentum ligre et faceirs initi inter summum pontificem Paulum III, serenissimum Carolum imperatorem V et illustrissimum dominium Venetorum 1538.

<sup>(2)</sup> Hist. vénitienne de P. Paruta, liv. 9.

chacun des alliés devait contribuer aux dépenses de cette guerre.

On comptait, ou on feignait de compter tellement sur les succès de cette confédération. qu'on assigna d'avance les conquêtes qui devaient en être le résultat, savoir :

A l'empereur, toutes les anciennes dépendances de l'empire de Constantinople, qui n'avaient pas appartenu aux Vénitiens.

A ceux-ci, toutes leurs anciennes possessions dans les îles et sur les côtes de l'Archipel, les villes de la Vallone et de Castel-nuovo dans la Dalmatie.

Aux chevaliers de Malte, l'île de Rhodes. Enfin au pape, quelques possessions à sa con-

venance. Il y avait plus que de la jactance dans ce

partage prématuré. IX. ermission le lever une clergé.

Aussitôt que la ligue fut conclue, les prédictions de Marc Foscari commencèrent à se vérifier. Le pape, au licu d'accorder la permission, sollicitée depuis si long-temps, et si souvent promise, de lever un décime sur les biens du clergé, proposa de convertir cette contribution, qui devait durer cinq ans, en une vente de biens ecclésiastiques, jusques à concurrence d'un million de ducats d'or; mais il n'omit rien pour se dispenser de tenir l'une et l'autre promesse. De ce fait on peut tirer cette con-

Le pape refuse la contribution sur le séquence, qui n'est pas indigne de l'histoire, que, puisque le pape offrait un million de ducats d'or à la place d'un décime levé pendant cinq ans, le décime devait valoir plus de deux cents mille ducats d'or, d'où il suit que les revenus du clergé s'élevaient à plus de deux millions de ces ducats, c'est-à-dire à trente-quatre millions de notre monnaie, somme énorme dans tous les temps, et qui ne donne pas une moindre idée de l'opulence des fondateurs, que de leur piété (1).

On avait dit plusieurs fois dans le sénat, qu'il était absurde que le clergé ne contribuât



<sup>(1)</sup> Ma de' beni del clero non erasi ancora potnto vanere; perocché quantunque il pontefica avesse tramutata la grazia, della quale aveva prima data al senato si buona intensione, cioè di permetterli l'alienare dicci per cento dell' entrate del clero, fin alla somma d'un millione d'oro, ovvero di tragger questo nello spazio di cinque anni di tante decime degl' istessi beni, nondimeno nè dell'una nè dell'altra cosa aveva mai spedito il breve, trovando varie occasioni di dilazioni e di difficolià. Historia veneziana di Paolo Partuta, lib. 9.

Avant que cette guerre éclatât, on avait proposé dans le sénat de se passer de la permission du pape, pour taxer les biens du clergé.

Voyez au surplus, relatirement aux revenus du clergé, le livre sur le différend entre la république et le pape Paul V, et l'analyse d'un rapport spécial fait sur cet objet par une commission, en 1768.

point aux charges de l'état, et honteux d'avoir à demander l'autorisation d'un prince étranger pour imposer les biens ecclésiastiques; mais le gouvernement voulait ménager le pape, et il fallut chercher d'autres moyens de subvenir aux dépenses de la guerre.

Divers expédients pour trouver de l'argent. On proposa de vendre les biens communaux, qui étaient en très-grande quantité dans les provinces du continent de l'Italie (1). Cette proposition fut écartée par la crainte de mécontenter les habitants des campagnes, qui, dans la dernière guerre, avaient manifesté un sigrand dévouement à la république.

Dans cet embarras, on se vit réduit à impo-

Hist. veneziana, di Paolo Paruta, lib. q.

<sup>(1)</sup> Erano in tanto bisogno varie cose ricordate e proposte per traggere denari ; ma il senato procedeva con gran rispetto e temperamento per non fare cosa che a questo tempo potesse per avventura scemare quell'affeczione verso la repubblica, che i popoli, e principalmente la gente del contado, finell'ultime guerre di terra-ferma, aveva dimostrata grandissima, e della quale rimanera aneora, nell'animo di tutti, recente memoria. Però non volse acecttare la proposizione, benchène fosse promesso grandissimo utile, di vendere i beni communali (sono queste campagne che vanno a pascoli, non godute particolarmente da alcuno, ma che restano, per grazia e concessione del prencipe, a commune benedici odi tutti); e di queste molte ne sono quasi in ogni parte dello stato di terra-ferma, della repubblica.

ser un cinquième décime sur les biens des particuliers, déja grevés de quatre dans une seule année.

Cet impôt serait énorme, excessif, si on devait l'entendre de tous les revenus; il est difficile de croire qu'on pût prélever la moitié du produit des biens-fonds; aussi un écrivain vénitien, très-instruît de tout ce qui concernait le gouvernement de sa patrie (1), dit-il que cet impôt, appelé décime, signifiait réellement dans l'origine un dixième effectif du produit présumé des immeubles; mais qu'il s'était réduit peu-àpeu, apparemment parce qu'on n'avait pas rénouvelé l'estimation, qui avait originairement servi de base à l'impôt, et qu'à la fin du xviue siècle, le décime, au lieu de représenter dix pour cent du revenu réel, ne représentait guère que trois pour cent. On voit que, dans toutes les suppositions, un impôt de cinq décimes au xvie siècle devait être une taxe énorme.

Quoi qu'il en soit, la perception de cette taxe éprouvait tant de difficultés qu'on fut obligé de prendre des mesures très-sévères contre les débiteurs. On tirait au sort vingtcinq noms parmi les contribuables en retard, et ceux dont les noms étaient sortis se voyaient



<sup>(1)</sup> Mémoires historiques et politiques sur la république de l'enise, par Léopold Curti, 1<sup>re</sup> partie, ch. 10.

privés de la liberté, et leurs biens mis à l'encan (1). Pour faciliter les payements, on permit de s'acquitter d'un décime en effets d'argent ou d'or (2). Le conseil des dix, qui ne perdait pas une occasion de s'immiscer dans toutes les affaires, imagina de mettre en vente la permission que l'on accordait quelquesos à de jeunes patriciens d'assister aux séances du grand conseil, avant d'avoir l'âged evingt-cinq ans prescrit par les lois (3). On les choisissait auparavant

Hist. veneziana, di P. Paruta, lib. 9.

(2) Per facilitare i pagamenti in qualche parte, fu data facoltà di pagare una decima col portare nella zecca argenti lavorati, de quali avessero ad essere valutati e fatte buone le fatture.

Hist. veneziana di P. Paruta, lib. 9.

(3) Durando la guerra avea colpito l'animo di molti, che per soccorso all'erazio avesse il solo consiglio de' dieci dato per denaro l'ingresso nel maggior consiglio a giovani nobili, senza la estrazione a sorte della pallotta dorata nel

<sup>(1)</sup> Contro i debitori del pubblico usavasi molta severità nel riscuotere il denaro; essendosi introdotto di estrarre per sorte venti cinque nomi per einscuna volta, contro i quali, se eiò era approvate con la metà di tutto il numero de voti del enato, ballottandosi einscun nome separatamente, facevasi l'escuzione ne' beni e nella persona. E nondimeno continuare nell'esazzione una grandissima difficoltà, perceché i beni de cittaini aggravati fino di cinque decime nello spazio di un anno, oltre li tanti dazii e altre imposizioni, non potevano con le ordinarie rendite supplire a tanti pagamenti.

par la voie du sort. Mais toutes ces ressources étant encore insuffisantes, on ouvrit un emprunt viager dont la somme était illimitée, et dont l'intérêt fut porté à quatorze pour cent (1).

Au moyen de tous cessacrifices, on arma une puissante flotte qui fit voile vers Corfou, où était le readez-vous de toutes les forces de la confédération. Les Turcs avaient déja commencé par l'occupation de plusieurs petites places des Vénitiens dans l'Archiple i lis menaçaient Caudie, assiégeaient Naples de Romanie et Malvoisie dans la Morée, et faisaient des courses dans la Dalmatie.

Les galères du pape ne se firent point atten-

giorno di santa Barbara, unico privilegiato modo legale di entravri avanti l'età di anni venti cinque, lo chè avea un aspetto di distributiva disposizione nel maggior consiglio. Storia civile veneziana, da Vittor Sandi, lib. x. cap. 1.

(1) Fù nella zecca aperto un deposito per il quale erano promessi, a tutti quelli che portavano danari all'erario pubblico, di pagare ciascun anno quattordici per cento per tutto il tempo della vita di coloro, in nome de' quali fosse stato fatto il deposito. (Ibid.)

Aprironsi nuovi depositi vitalizi in zecca, fino a quattordici per cento.

Fatti veneti di Fr. Verdizzotti, tom. 11, lib. 16.

Léopold Curti parle de cet emprunt, dans ses Mémoires historiques et politiques sur Venise, mais il ne dit pas combien il produisit. Il sjoute seulement qu'on en ouvrit un antre en 1542. mpagne 1 1538, contre dre, parce que e'était la république qui les avait équipées; le pape avait du moins eu la délicatesse d'en donner le commandement à un vénitien, à Marc Grimani, patriarche d'Aquilée.

Mais la flotte impériale ne paraissait point. On annonçait trente galères qui devaient venir de Messine, cinquante qui étaient en armement dans différents ports de l'Espagne, et enfin trente-deux que Doria devait amener de Barelone. Pendant que les Vénitiens se plaignaient de ces retards, le gouvernement espagnol leur faisait des difficultés, même pour leur laisser tirer de la Pouille les grains dont leur armée avait besoin.

Enfin la première de ces escadres, si impatiemment attendues, arriva. Les Vénitiens voulaient sur-le-champ commencer les opérations. Les alliés s'y opposèrent, prétendant qu'on ne devait rien entreprendre, avant l'arrivée du généralissime, et la réunion de toute la flotte.

On apprit que cinquante autres galères étaient arrivées en Sicile; mais elles y restaient, pour attendre des troupes qui devaient partir d'Espagne. Enfin Doria entra dans Messine, s'y arrèta quelque temps, et ce ne fut que le 7 septembre qu'il parut dans la rade de Corfou, c'està-dire, six mois plus tard que l'époque convenue, et long-temps après que les Ottomans avaient commencé les hostilités.

Dans cet intervalle, le pape avait entamé une négociation, pour convertir en traité de paix la trève qui existait entre l'empereur et François Ise. Il avait attiré ces deux monarques les environs de Nice, où il s'était rendu lui-même, sans pouvoir parvenir à les décider à une entrevue; mais il réussit, à force d'instances, à leur faire signer une trève de dix ans. C'eût été beaucoup s'il eût été possible d'y compter.

Les Tures, comme je l'ai dit, attaquaient de toutes parts les colonies de la république. Barberouses jeta sur les côtes de Candie une troupe de pillards, qui semità ravagerles campagnes. Les milices de l'île en firent justice, surprirent ces brigands, en tuèrent beaucoup, et forcèrent le reste de se rembarquer. Barberouses se porta un peu plus loin, s'empara de la petite place de Settia, qui était sans défense et la mit en cendres.

Du côté de la Dalmatie, les Turcs étaient tellementen forces, que l'on proposa de leur abandonner tout le pays, et de concentrer toutes les troupes vénitiennes dans Zara, pour s'assurer au moins la conservation de cette capitale. Avant d'en venir à cette extrémité, le gouvernement voulut tenter de nobles efforts pour la défense de cette province. Quinze cents chevaux et douze mille hommes d'infanterie y furent successivement envoyés, sous la couduite d'un grand nombre de patriciens, dont l'éloquence patriotique du vieux doge André Gritit ranima le zèle. « Allez , leur disait-il, partager « les périls de vos sujets, si vous voulez qu'ils « vous reconnaissent pour leurs protecteurs. »

Ces renforts, et une expédition que les Ottomans entreprirent vers la Hongrie, délivrèrent la Dalmatie de la présence de l'ennemi-

Belles occasions manquées Ce fut ainsi que se passerent les premiers mois de la campagne. La flotte combinée se tenant immobile dans la rade de Corfou, celle des Turcs était venue se placer dans le golfe de Larta, qui est entre cette ile et celle de Sainte-Maure. L'entrée de cegolfe, très-resserrée, est défendue par un château élevé sur une éminence, c'est le fameux promontoire d'Actium.

Les alliés formèrent le dessein de se rendre maîtres de cechâteau. Ils quittérent leur station, le patriarche Grimani à la tête de l'avant-garde, Doria commandant le corps de bataille, et le général des Vénitiens, l'arrière-garde. Ils arrivaient à la hauteur de Sainte-Maure, lors-qu'ils aperçurent la flotte ennemie, qui était sortie du golfe de Larta, et qui les suivait; soudain on revira de bord, et l'arrière-garde, revenant sur ses pas, courut la première à la rencontre de l'ennemi. Quoique les deux flottes fussent à-peu-près d'égale force, Barberousse

jugea à propos de refuser le combat, et de rentrer dans le golfe. Ses vaisseaux n'y défilaient que lentement; Capello, qui les avait atteints, les canonnait vivement, et il y avait déja du désordre dans cette multitude de galères, qui se pressaient à l'entrée de la passe. Le corps de bataille des alliés était arrivé. S'il avait donné, une partie de l'armée turque était écrasée et tombait au pouvoir des chrétiens; mais, au lieu de prendre part au combat, Doria fit le signal de la retraite. Tous les capitaines vénitiens, frappés d'étonnement, obérrent en frémissant.

Quelques jours après, le 28 septembre, on se dirigea encore vers l'entrée de la passe : comme la flotte, à cause de la faiblesse du vent, n'avait pu approcher que lentement, elle trouva l'ennemi hors du golfe, et rangé en bataille. Doria proposait de ne pas attaquer. Capello et Grimani soutiment que ce serait une honte de se retirer sans avoir combattu. Le généralissime feignit de se laisser persuader, et se chargea de commencer le combat; mais il manœuvrait pour attirer les Turcs au large, et Barberousse au contraire se tenait en ligne près de la côte.

L'amiral vénitien se mit sur un bâtiment léger, et s'étant fait conduire à portée de la galère du généralissime, il criait à Doria, « Nous « perdons un tems précieux, l'eunemi nous Tome IV. « évite, donnez-moi l'ordre de commencer le « combat. » Tous les équipages demandaient le combat. On s'avança vers l'ennemi. La canon-nade fut vive. Les Turcs ne se laissaient point approcher, et on ne remarquait aucun désordre dans leur ligne. Le généralissime donna l'ordre de s'éloigner. Barberousse se mit en mouvement pour le suivre, atteignit les vaisseaux qui marchaient moins bien, et, malgré la vive résistance qu'ils firent, il s'empara de quatre galères, deux espagnoles, une de Venise et une du pape. Deux autres galères vénitiennes furent incendiées, et sautèrent en l'air.

Un si déplorable résultat, après un combat, dont on avait conçu de si belles espérances, fit éclater toute l'armée en murmures contre Doria, sur-tout lorsqu'on vit Barberousse, enorgueilli de sa victoire, venir braver les alliés devant la rade de Corfou. Le senat vénitien. qui savait dissimuler, écrivit cependant au général génois une lettre, où on louait sa prudence, et où on lui exprimait toute la confiance de la république. S'il n'eût fallu que des talents pour la justifier, cette confiance n'aurait pu être mieux placée. Doria passait pour le plus habile homme de mer de son temps . et sa conduite, dans ces deux occasions, où il aurait pu se couvrir de gloire, était si inexplicable, qu'il fallait nécessairement, pour s'en

rendre raison, remonter à une autre cause qu'à son inimitié pour les Vénitiens. On remarquait en lui un chagrin profond, un embarras mal dissimulé, quand il se trouvait en présence des autres capitaines, et on était force de soupçonner que son inertie n'était que de la subordination. On en fut convaincu lorsqu'au lieu de suivre l'avis de Capello, qui voulait que la flotte entrât dans l'Archipel, il proposa de s'enfoncer vers le golfe de Venise, pour aller assiéger quelque place sur la côte d'Albanie. On suivit ses ordres, on se présenta devant Castel-Nuovo, aux bouches de Cattaro. Les Vénitions escaladèrent les murailles de cette forteresse, et en ouvrirent les portes aux Espagnols. La ville fut mise à feu et à sang.

Les éléments servirent les alliés mieux que leur général ne les avait servis. Une tempète dispersa la flotte de Barberousse, brisa trente de ses galères sur la côte; le reste se refugia à la Vallone. Les Vénitiens demandaient à grands eris l'ordre d'aller les détruire; Doria objecta que les équipages étaient excessivement fatigués, que la saison était avancée, et déclara qu'il allait ramener la flotte impériale en Sicile. C'était certainement une faute de diviser la flotte, de quitter les parages de Corfou, qui offraient un asyle sûr, et un point d'où l'on était à portée d'observer les ennemis. Rien ne

put le retenir. En parfant, il ne voulut pas remettre la place de Castel-Nuovo aux Vénitiens, quoiqu'ils eussent eu la plus grande part à cette conquête, et quoiqu'elle dût leur rester d'après le traité de confédération. Il y établit une garnison espagnole, ainsi que dans quelques autres forts de cette côte, et s'éloigna, laissant les Vénitiens seuls à Corfou, et persuadés que l'empereur n'avait voulu des alliés que pour ménager ses propres forces, et pour se mettre en état de traiter plus favorablement avecles Turcs, en déployant une plus grande puissance.

Les Vénitiens reprennent les négociations. 1539.

Dans cette conviction, le sénat résolut d'entamer une négociation à Constantinople, pour obtenir une trève générale, ou s'il le fallait, une paix particulière entre la Porte et la république. On chargea de faire les premières ouvertures le fils naturel du doge, qui avait eu beaucoup de part à la confiance des ministres et même du sultan. Cet agent arriva à Venise au commencement d'avril 1539, il apportait des nouvelles médiocrement satisfaisantes. Les esprits étaient fort aigris à Constantinople contre les Vénitiens; il n'avait pu obtenir qu'une trève particulière de trois mois. Cependant, ce premier point obtenu laissait entrevoir quelque espérance. On fit repartir le négociateur secret, et on l'autorisa à annoncer qu'un ambassadeur le suivrait de près.

Trève.

----

Gritti, dans ce second voyage, obtintune prolongation de trève jusqu'au mois de septembre. Elle durait encore, lorsqu'on apprit que Barberousse allait entrer dans le golfe avec cent cinquante voiles, pour mettre le siége devant Castel-nuovo. Le gouverneur de cette place, effrayé de l'orage qui allait fondre sur lui, offrit aux Vénitiens de la remettre entre leurs mains; mais ils n'avaient garde de s'exposer à une nouvelle rupture avec les Turcs, et ils se bornèrent à prendre leurs précautions, pour que leur flotte fût àportée d'agir, si ceux-ci venaient à violer la trève.

Barberousse arriva devant Castel-nuovo, l'emporta d'assaut, et passa la garnison espagnole au fil de l'épéc. Jusques-là les Vénitiens n'avaient pas le droit de se plaindre. Il n'en fut pas de même lorsque Barberousse, fier de ce premier succès, vint sommer le gouverneur vénitien de Cattaro de lui rendre cette forteresse. Celni-ci répondit, que la place appartenait à la république, que la trève subsistait encore et que toutacte d'hostilité, que d'ailleurs il saurait repousser, serait contraire au droit des gens. Cela n'empécha point le capitan pacha de commencer les attaques; mais ce brave commandant, Mathieu Bembo, montra tant de résolution, et fit sur les assiégeants un feu si meur

trier qu'ils renoncèrent à leurent reprise, et qu'en passant devant Corfou ils saluèrent les forts, comme si ou eût été en pleine paix.

Cependant l'ambassadeur était arrivé à Constantinople. Les premières demandes que firent les ministres de la Porte, étaient exorbitantes. On exigeait que la république payât les frais de la guerre, et qu'elle abandonnât tout ce qu'elle possédait dans l'Archipel, Malvoisie et Naples de Romanie dans la Morée, et l'Albanie jusqu'à Castel-nuovo. Le plénipotentiaire effrayé de cette demande, revint en toute hâte à Venise, pour y prendre de nouveaux ordres. Il trouva le sénat plus décidé à la paix que jamais. On venait d'apprendre que Charles Quint allait traverser la France, et avoir des conférences avec le roi, que ces deux princes avaient de grands et de nouveaux projets. Tout cela ne pouvait que donner de l'ombrageaux Vénitiens; mais il n'y avait ni honneur ni sûreté à acheter la paix avec les Turcs, par de si énormes sacrifices. Heureusement on fut averti qu'ils se désisteraient d'une partie de leurs prétentions, et on autorisa l'ambassadeur à traiter, movennant que toutes choses seraient remises sur le pied où clles étaient avant la guerre, en offrant à la Porte un tribut de six mille ducats, an lieu de Malvoisie et de Naples de Romanie, et

obtint la paix au mois de mai 1540 (1), en pour toute indemnité des frais de la guerre; une somme de trois cent mille ducats. Telles étaient les instructions données par le sénat.

La paix n'aurait probablement pas été obtenue, s'il n'y eût eu alors dans la république une autorité qui se croyait en droit d'étendre ses attributions toutes les fois qu'il s'agissait d'un grand intérêt, dont elle se constituait l'arbitre. Le conseil des dix manda le négociateur, et, sans en donner communication au gouvernement, lui remit de plus amples pouvoirs, qui s'étendaient jusqu'à consentir à la cession des villes de Malvoisie et de Naples de Romanie. C'était un étrange gouvernement sans doute, que celui où un conseil, sans mission, se permettait de disposer des possessions de l'état : où un ambassadeur pouvait se croire autorisé par une instruction contraire à celle du gouvernement légal; et où les dépositaires de l'administration politique, ne savaient ni s'étonner. ni se plaindre d'une telle usurpation de leurs pouvoirs.

Quoi qu'il en soit, l'ambassadeur partit avec de doubles instructions, et parvint à faire agréer ces conditions au divan; la république

: ~

XII.

Paix

conclue secrètement
par le conseil des dix.

Mai 1540



<sup>(1)</sup> Codex diplomaticus Italiæ, 10m. 4, sect. 6. Il y en a aussi une copie dans un manuscrit de la bibl. du Roi, intitulé: Varie scritture di Venezia, n° 1007 H.

payant trois cent mille ducats, et en cédant Malvoisie, Naples de Romanie, et quelques places que les Tures avaient conquises dans cette dernière guerre, dont les plus importantes étaient, leschâteaux de Nadino et Laurana, sur la côte de la Dalmatie. Il en coûta aussi à la république toutes les petites îles dont les ennemis s'étaient emparés, dès la première campagne, dans l'Archipel; c'étaient Scio, Palmos, Cesina, qui relevaient directement de la seigneurie; Nio, qui appartenait à la famille Pisani; Stampalie aux Querini; et enfin Paros, une des Cyclades, que possédait la maison Venièr.

Lando doge. 1539. Il n'était pas réservé au doge Gritti, après avoir rendu de si longs et de si grands services à sa patrie, de signer cette paix, qui au fond, si elle n'était pas glorieuse, était peu onéreuse à la république, et la tirait d'un grand danger. Il avait succombé à la vieillesse quelques mois auparavant; son successeur fut Pierre Lando.

Cette paix qu'on venait de conclure devait exciter un grand étonnement, parce qu'on savait que le sénat n'avait autorisé que des concessions moins importantes. On commençait à se plaindre du négociateur, on l'accusait d'avoir outre-passé ses pouvoirs; lorsque le conseil des dix imposa silence à tout le monde, en faisant connaître que l'ambassadeur n'avait agi que par ses ordres. Ainsi une autorité, instituée pour le maintien de la police intérieure. avait traité de la paix, non-sculement à l'insu du corps chargé de la politique extérieure, mais encore d'une manière opposée aux intentions qu'il lui connaissait; deux places importantes se trouvaient cédées sans l'aveu des mandataires légitimes du souverain (1); on ne pouvait plus savoir dans quelles mains était le gouvernement. Cette circonstance même révéla un des inconvénients de ce conflit d'autorité; on apprit qu'il n'y avait pas eu moyen de marchander avec les Turcs, parce qu'ils avaient eu d'avance une parfaite connaissance des deux instructions données au plénipotentiaire de la république. C'étaient les deux frères Cavezza, l'un secrétaire du sénat, l'autre du conseil des dix, qui avaient trahi ce secret, dont avaient trafiqué trois nobles vendus à l'ambassadeur de France. Deux de ces traîtres prirent la fuite. les trois autres n'eurent que le temps de se je-

<sup>(1)</sup> Voici ce qu'on lit sur ce sujet dans un manuscrit des Archives de Venise initialé: Raccolta di memorie-storiche e annelote per formar la Storia dell'ecctio consigiio de X, etc. - Fà presa parte in consigiio de X e sonta di far la pace con i Turchi, con la cessione delle due importantissime piazze di Napoli di Romania e di Malvasia nella Morsine i il che fia eseguito per metro di segretissima commissione e senza veruna participazione al senato. »

ter dans le palais de l'ambassadeur. Le conseil des dix requit leur extradition; le ministre la refusa, se prévalant du droit d'asyle, qui était un des privilèges de sa charge, et de l'inviolabilité de sa demenre. On fit investir le palais de France, on mit deux canons en hatterie contre la porte, les criminels en furent tirés et pendus sur-le-champ.

François 1er crut pouvoir se plaindre de cette prétendue violation du droit des gens. « Que « feriez-vous, dit-il à l'ambassadeur de Venise, « si j'en usais de la sorte à votre égard? Sire, « lui répondit l'ambassadeur, si des traîtres à « votre majesté osaient se refugier chez moi, « je les livrerais moi-même, et si je ne le fai-« sais pas, ma république m'en punirait. »

Éclairés par l'expérience, les Vénitiens sentirent qu'il était de leur intérêt de maintenir, autant qu'il serait possible, la paix avec les Turcs, et ils y réussirent pendant trente ans. Convaincus aussi qu'ils étaient trop faibles pour s'interposer entre deux grandes puissances, et que c'est une illusion de vouloir maintenir l'équilibre, quand on n'a pas le bras assez fort pour tenir la balance, ils se déterminèrent à demeurer spectateurs des différends de Charles-Quint, et de François Ier.

Pendant qu'ils évitaient de prendre part à la XIII. guerre, ils se virent, par un événement fortuit,

achètent a place de Marano dans le Frioul.

exposés à sortir de leur système de neutralité. On se rappelle qu'après la guerre de la ligue de Cambrai, la forteresse de Marano dans le Frioul était restée à l'empereur. Ferdinand, archiduc d'Autriche, avait hérité de cette conquête. Un aventurier florentin, à la faveur de quelques intelligences, et à l'aide de quelques hommes de main, recrutés parmi les troupes que les Vénitiens venaient de licencier, entreprit de surprendre cette place. Pour colorer cette usurpation, il s'avisa d'y arborer l'étendard du roi de France. L'archiduc accusa les Vénitiens d'avoir trempé dans cette affaire, où effectivement un de leurs sujets avait eu une grande part. Lorsqu'ils se furent justifiés, il prétendit qu'ils l'aidassent à reconquérir cette ville: le roi de France au contraire saisissait cette occasion pour attirer la république dans son parti. et les aventuriers, menacés d'un siége dans la forteresse qu'ils avaient envahie, déclaraient qu'ils étaient déterminés à la livrer aux Turcs (1). plutôt que de la rendre à l'Autriche.

La république ne pouvait entrevoir qu'avec effroi un événement qui aurait donné aux Turcs un établissement au fond de l'Adriatique. Cette crainte détermina les Vénitiens à acheter

<sup>(1)</sup> Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. x, c. 8> Palladio Hist. Friul., p. 2, lib. 4.

la place de ccux à qui elle n'appartenait pas. Ce marché, peu légitime sans doute, fut conclu pour trente-cing mille ducats, et on envoya un ambassadeur à l'archiduc, pour excuser la conduite de la république. L'archiduc préoccupé de la violente guerre que les Turcs lui faisaient alors, fut obligé de se contenter de cette réparation et de laisser la place entre les mains des Vénitiens ; mais deux ans après, c'està-dire en 1544, il réclama le prix de cette concession, et le fixa à soixante-quinze mille ducats. Le sénat ne se refusait pas à consolider son acquisition par ce sacrifice, mais il voulait en même temps terminer tous les différends qu'il avait avec ce prince, au sujet des limites de l'Istrie et du Frioul. Cette affaire était fort compliquée, on ne put se mettre d'accord, et l'accommodement n'eut point lieu.

La république persiste dans sa meutralité. Charles-Quint, après avoir trompé et battu François 1<sup>er</sup>, avouit enfin le dessein de retenir le duché de Milan pour lui-mème. On voyait ce prince traverser et retraverser les mers et l'Europe, tantôt pour aller attaquer les Barbaresques, tantôt pour s'opposer aux progrès des Turcs, tantôt pour combattre la moitié de l'Allemagne, qui soutenait, les armes à la main, les opinions de Luther. Il assiégeait Metz, il tenait le concile de Trente, il signait le traité de Passau, et ramené au besoin de la solitude

par tant d'agitations et de fatigues, il finissait par abdiquer le pouvoir dont il s'était montré si jaloux, et se retirait au fond d'un cloître.

La France ne cessait de former de nouveaux desseins sur l'Italie. Les Turcs en ravageaient la partie méridionale. Les papes troublaient le reste pour des intérêts de famille (1). Mais les Vénitiens, recherches tour-à-tour par toutes ces puissances rivales, se défendaient également d'une confiance trompeuse, et des craintes qui conseillent trop souvent des partis dangereux. La république était si éloignée de prendre part à toutes ces querelles, même à celles de religion, qui devinrent la fureur de ce siècle, qu'elle ne voulut pas prêter son territoire pour la tenue du concile, dont le protestantisme occasionna la convocation, et qui a été si célèbre sous le nom de concile de Trente. Elle v envova des ambassadeurs, comme toutes les puissances amies du saint-siége ; mais sans témoigner ponr cette affaire aucun intérêt, et l'on aurait oublié leur mission, s'ils n'eussent eu une contestation de préséance avec l'ambassadeur de l'électeur de Bavière, contestation qui fut soumise au pape, et que le souverain pontife

Concile de Trente.

<sup>(1)</sup> On peut voir sur cela la relation que Bernard Navagier présenta au sénat à son retour de l'ambassade de Rome en 1558. (Manuscrit de la bibl. du Roi, n° 1041 1/26.)

termina par cette décision, que la république, étant un état puissant, ancien, et maîtresse de deux illustres royaumes, devait marcher au rang des rois, et par conséquent avant ceux qui ne l'étaient pas.

Pendant ce long intervalle de tranquillité, l'histoire des Vénitiens s'écoule sans être marquée par des événements dignes d'occuper la postérité. Pierre Lando, par qui la paix conclue avec

les Turcs avait été signée, était mort et 1545.

François Donato son successeur, avait vu les arts fleurir à Venise, durant les huit années de son règue, et avait été remplacé en 1553 par Marc-Antoine Trevisani, qui n'occupa le troite qu'un an, et dont la vie fut, dit-on, abrégée par les austérités de la pénitence. François Venier, qu'on cleva au dogat après celui-ci, ne lui survéeut que de deux ans.

Laurent Priuli, élu en 1556, vit, dès le commencement de son règne, la prospérité de l'état troublée par deux fléaux, la peste et la famine. Le retour de ce dernier malheur amena un réglement important, qui ordonna de rendre la culture toutes les terres que le défaut de bras avait fait abandouner. Il y en avait encore beaucoup qui étaient couvertes par les inondations, que la défense du pays avait nécessitées. On entreprit des travaux pour faire écouler vers l'embouchure de l'Adige, les eaux qui cou-

François Donato doge.

Antoine Trevisani. 1553. François Venier. 1554. Laurent Priuli. 1556.

Marc-

vraient les plaines. C'était une manière glorieuse de faire des conquêtes; les plus utiles sont celles qu'on fait chez soi.

La paix fut enfin rendue à l'Europe, au commencement de 1559, par le traité de Cateau-Cambrésis, qui réconcilia l'empire, la France, l'Espagne et l'Angleterre, et décida le sort de tant de prétentions rivales, qui, pendant un demi-siècle, avaient ensanglante l'Italie. Génes fut reconnue libre; le duché de Milan et le royaume de Naples demeurèrent à Philippe II, roi d'Espagne, fils de Charles-Quint.

1559. Milan et Naples demeurent définitivement à l'Espagne.

Paix de Catean-

Cambrésis.

Cette année fut celle de la mort du doge Laurent Priuli, à qui on donna pour successeur Jérôme Priuli, son frère.

Jérôme Prinli doge: 1559.

La multitude des livres de controverse, qui avaient paru depuis quelques années, pour ou contre les opinions des novateurs, les volumineux catalogues de livres prohibés par le concile de Trente et par les papes, donnèrent lieu au gouvernement vénitien de publier des réglements sur la police de la librairie, et de déterminer à cet égard les rapports de l'autorité civile avoc l'autorité ecclésiastique. Il n'était pas dans la nature de ce gouvernement, et encore moins dans le caractère du sévère tribunal auquel appartenait cette police, de favoriser la liberté: celle de la presse fut soumise à une

XV. Situation intérieure. Lois sur la presse. censure vigilante, (i) c'est par cette raison que les Vénitiens n'eurent jamais un historien, dont les éloges pussent être flatteurs, et qu'ils se virent exposés à être jugés par les écrivains des autres nations avec trop de rigueur.

Lois somp-

Les lois somptuaires furent remises en vigueur à cette même époque. Ce n'est pas ici le lieu d'en approfondir l'esprit ni d'en discuter l'utilité.

Lois contre le jeu. La législation tenta aussi de réprimer les abus du jeu. Elle détermina les jeux qui seraient permis, le nombre des personnes qui pourraient se réunir, le lieu, le temps, la somme (2).

Fortifica-

On ne se bornait pas à tout ce qui pouvait rétablir la police, l'ordre, l'abondance dans

<sup>(1)</sup> Storia civile remeziana di Vettor Sandi; ilb. x, c, 3, att. a. Li riscontri degli avvenimenti dei deretti e delle pratiche veneziane mostrano essersi così regolata sempre la repubblica, da cui accolto con riverena l'ufficio della santa inquistizione si latociò a desso ciò che si riputò del foro suo intorno la proibizione de' libri, ma se adempirono esattissimamente li doveri del principato in ciò che per diritto di buon principe, e come protettore si della chiesa che della onestà de propri sudditi, pensò esserli competente. Questa materia delle stampe, pertanto sorgesi essere stata delegata sempre dalla sovranti del consiglio maggiore a quello de' X che n'ebbe la porticolar presidenza.

<sup>(2)</sup> Ibid. art. 1.

la république, on fortifiait ses frontières. Bergame, Udine avaient été prises plusieurs fois pendant les guerres précédentes: le gouvernement faisait élever, autour de ces places, des ouvrages considérables, qui lui garantissaient la possession de ces deux postes avancés.

Cependant les arts, qui faisaient alors la gloire. Rennz-arts. de l'Italie, embellissaient la capitale. Le Florentin, Jacques Sansovino, y érigeait les statues colossales de Neptune et de Mars, et le pinceau du Titien, de Tintoret, de Paul Veronese, décorait de peintures nationales des temples, des palais élevés par la main de Scamozzi ou de Palladio.

Tremblement de terre à Cattaro.

Au milieu de tous ces bienfaits d'une longue paix, le bonheur ne pouvait être sans mé-lange. Un affreux tremblement de terre renversa de fond en comble la ville de Cattaro en Albanie. Les deux tiers des habitants furent écrasés; un grand nombre d'étrangers se trouvérent enveloppés dans ce désastre, parce qu'une foire considérable rassemblait alors dans cette ville des commerçants de tous les pays. L'activité de l'administration fit promptement disparaître les traces de ce malheur. Cattaro fut rebâtie; l'arsenal et les anciens édifices de Venise furent réparés. Le doge Jérôme Priuli, qui régna jusqu'en 1567, eut pour successeur Pierre Loredan.

Loredau doge. 2567.

Tome IV.

5

XVI. Démêlés avec le pape. Non-seulement Venise était en paix avec toute la chrétienté; on n'appercevait pas même dans le lointain les causes qui auraient pu amener une rupture. De temps-en-temps il s'élevait quelques nuages entre la république et la cour de Rome, mais ces nuages ne portaient pas la tempête.

Le pape régnant en 1560, qui était Pie IV. non moins jaloux que ses prédécesseurs de conférer les bénéfices ecclésiastiques de sa pleine autorité, et sans le concours de la puissance séculière, nomma à l'évêché de Vérone Marc-Antoine Anulio, ambassadeur vénitien à sa cour. Le sénat fermement attaché à cette règle si sage, qui défendait aux ministres de la république d'accepter aucune grace des souverains près desquels ils étaient accrédités, rappela son ambassadeur, malgré les réclamations du pape. Amulio obéit à l'ordre de son rappel, et ne fut renvoyé à son ambassade que lors qu'on fut assuré qu'il n'avait point accepté l'éveché, qui fut donné à un sujet présenté par le gouvernement.

On était si fortement attaché à la maxime, de ne jamais permettre aux ambassadeurs de la république près la cour de Rome, d'user de leur crédit à cette cour, pour en obtenir des graces, que le tribunal des inquisiteurs d'état avait délibéré, dans scs statuts secrets (1), de faire saisir les revenus des bénéfices obtenus par un ambassadeur, pour luimème ou pour quelqu'un de ses parents, et de le faire mettre à mort secrètement s'il faisait la moindre réclamation (2).

Quelque temps après, le pape nomma cardinal ce même Antulio; cette fois il eut la fai-blesse d'accepter. On révoqua ses pouvoirs, et comme on n'avait pas de prise sur lui, tous ses parents furent dépouillés de la robe sénatoriale. Pie IV envoya un cardinal à Venise, pour tacher d'accommoder cette affaire, mais le sénat fut inflexible, et lui répondit par cette maxime célèbre : « Nous serons toujours esclaves de « nos lois, pour demeurer toujours libres (3). »

Lorsque le concile de Trente eut terminé ses sessions, les Véuitiens adoptèrent toutes soné décisions concernant le dogme; mais ils ne reçurent point ses réglements relatifs à la discipline, qu'ils jugèrent attentatoires aux droits dessouverains.

Ce fut avec la même fermeté qu'ils donnérent aux princes l'exemple suivi par presque tous, de rejeter une bulle du pape Pie V, qui

<sup>(1)</sup> Art. 9 du 1<sup>er</sup> Supplément aux Statuts de l'inquisition d'état, manuscrit de la bibl. du Roi.

<sup>(2)</sup> Sia fatto amazzar segretamente e sollecitamente.

<sup>(3)</sup> Hist. veneta P. Justiniani, lib. 15.

consacrait les plus importantes usurpations de l'autorité spirituelle sur la puissance temporelle (1).

Mais ces prétentions cadrques ne pouvaient amener des démèlés qui eussent de graves conséquences.

La puissauce pontificale était un vieil enneui souvent repoussé, qui ne renouvelait ses teutatives que pour ne pas avoir à se reprocher d'avoir manqué une occasion favorable. Nous la verrous bientôt, faire un dernier et inutile effort.

Les quatre grandes puissances de la chrétienté se trouvaient tout-à-coup atteintes d'une maladic intérieure, qui ne leur permettait plus de faire des conquêtes. Elles avaient toutes la guerre civile, et cette guerre civile était une guerre de religion.

L'Espagne voyait une partie des Provinces-Unies lui échapper.

Un nouveau schisme s'établissait en Angleterre.

Les opinions de Luther venaient de eauser la dévastation de l'Allemagne; celles de Calvin allaient déchirer la France.

Ou ne peut s'empêcher de remarquer com-

<sup>(1)</sup> La bulle in cœnâ domini.

bien sont vains tous les calculs de la prudence humaine. Pendant les règnes de Charles VIII, de Louis XII, et de François Ier, les Vénitiens avaient employé toute leur politique, leurs armes, leurs trésors, ils avaient vu deux fois leur république au bord de l'abyme, pour empêcher l'une des deux grandes puissances belligérantes de s'établir en Italie. Ces longues guerres se terminèrent d'une manière conforme aux lois générales de la nature. Les deux grandes puissances demeurèrent sur le champ de bataille, long-temps après que la puissance d'un ordre secondaire eut été réduite, par son épuisement, à rester spectatrice du combat; l'une d'elles écrasa l'autre. L'Espagne, ou la maison d'Autriche, envahit tout et resta maîtresse de Naples et du Milanais. L'équilibre était rompu; tout ce que les Vénitiens pouvaient craindre de pis, était arrivé. Et cependant, dès ce moment, leurs guerres avec Naples et avec le Milanais cessèrent. D'autres causes occupèrent ailleurs les forces de leurs voisins. La réformation sauva la république de Venise.

Elle aurait vraisemblablement conservé, sinon son immense commerce, dont les nouvelles découvertes géographiques entraînaient nécessairement la perte, mais du moins ses colouies et sa puissance territoriale, si elle n'eut vu fondre sur elle le nouveau peuple, qui venait de s'établir en conquérant à l'orient de l'Europe, depuis deux ou trois siècles. C'est ici la seconde période de sa décadence.

## LIVRE XXVII.

Guerre de Chypre. — Siéges de Nicosie et de Famagouste. — Bataille de Lépante, 1570-1573.

Depois soixante-cinq ans, la république s'était maintenue presque constamment en bonne inlelligence avec ses voisins du côté de l'orient. Cette paix n'avait été troublée que par la rupture de 1538, et par la guerre assez courte qui en fut la suite, mais pendant ce temps-là la puissance ottomane s'était étendue, et il était impossible, que,tôt ou tard, les rênes de cet empire ne tombassent pas entre les mains d'un sultan ou d'un visir, qui voudrait l'accroître encore aux dépens des Vénitiens.

de la épublique, relativement à l'empire ottoman.

Mahomet II avait soumis aux Turcs la ville de Constantin. L'occupation de cette capitale avait déterminé pour l'avenir la direction de leurs armes. Quelques années après, le même sultan avait conquis Négrepont, et la paix de 1479 avait couté aux Vénitiens plusieurs places de la Morée et de l'Albanie. Lorsque la république se brouilla en 1499 avec Bajazet II, elle occupa l'île de Céphalonie, mais cette conquête ne la dédommagea point de plusieurs villes qu'elle fut obligée de céder sur les côtes de la Grèce.

On a vu que la guerre de 1538 se termina par l'abandon de Malvoisie et de Naples de Romanie dans la Morée, de quelques ports en Albanie, et de presque toutes les petites îles de l'Archipel.

Ainsi, depuis la prise de Constantinople, c'est-à-dire dans un intervalle de moins d'un siècle, les Vénitiens avaient en trois guerres contre les Tures, toutes trois malheureuses, et terminées par conséquent par' des cessions. Ils s'étaient dédommagés de ces pertes par l'acquisition des îles de Zante, de Céphalonie et de Chypre. Cette dernière était doublement importante par son étendue et par sa situation, d'où elle commande le golfe que forment l'Asie mineure, la Syrie et l'Égypte.

Mais la puissance des Tures avait fait d'immenses progrès. Selim I<sup>er</sup> avait conquis la Syric en 1515, ensuite l'Égypte; et son fils Soliman II avait enlevé l'île de Rhodes aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, en 1521. Je ne parle pas ici de leurs conquêtes sur le Danube.

Les Vénitiens étaient tributaires et vassaux du grand-seigneur. Tributaires, car lorsqu'ils achetèrent la paix , après la prise de Constantinople par Mahomet II, il fut stipulé qu'à raison des établissements possédés par la république dans l'étendue du nouvel empire, et notamment pour Scutari et les autres places de l'Albanie, elle aurait à payer annuellement un tribut de deux cent trente-six mille ducats. Une autre redevance de dix mille ducats, avait été consentie par le traité de 1479. Il est vrai que Bajazet II avait bien voulu en dispenser la république, lorsqu'il renouvela son alliance avec elle, après son avenement en 1/82. Ils étaient vassaux, car ils s'étaient soumis, en acquérant le royaume de Chypre, à prêter foi et hommage au soudan d'Égypte, à en recevoir de lui l'investiture, à lui payer un cens de huit mille ducats, et aussitôt que l'empereur turc avait eu dépossédé le soudan, ils s'étaient empressés de renouveler aux pieds du vainqueur ces actes de soumission et de vassalité(1).

Deja, dans plus d'unc occasion, les Turcs avaient traité les Vénitiens en vassaux, notamment lorsqu'incommodés par quelques galeres de Malte, dans la mer de Syrie, ils avaient requis la république de faire cesser les courses des chevaliers de Saint-Jean, faute de quoi

<sup>(1)</sup> Historia della guerra di Cipro, di P. Paruta, lib. 1.

toutes les forces de l'empire ottoman iraient chasser ces chevaliers de leur nouvel asyle. C'était en 1530: les Vénitiens négocièrent auprès de l'ordre, et le déterminèrent à ne pas provoquer un ennemi si redoutable.

Commencement des pirates, consus sous le nom d'Uscoques,

Les conquêtes des Turcs dans l'Albanie avaient obligé une peuplade d'habitants de ces côtes, qu'on appelait Uscoques, à se refugier dans les rochers et dans les îles qui sont au fond du golfe de Quarnero. L'archiduc d'Autriche, ennemi des Turcs, avait accueilli ces fugitifs. Encouragés par cette protection, et forcés par leur misère à vivre de rapines, ils faisaient des courses continuelles sur les terres voisines, et se livraient sur cette côte au métier de pirates, incommodant beaucoup le cabotage des Turcs. et ne respectant guères plus celui des chrétiens. Le grand-seigneur, en 1562, somma les Vénitiens de le délivrer de ces pirates. Soit qu'il leur eût adressé cette sommation comme à ses vassaux, soit qu'il eût voulu seulement les requerir de maintenir la paix dans le golfe, dont ils se disaient les souverains, ils obéirent. Une escadre de la république fut envoyée contre les pirates, détruisit plusieurs de leurs vaisseaux, mais on ne put parvenir à réprimer leurs brigandages que par une guerre sérieuse que nous aurons à raconter.

Bemélés avec les Torcs. Cette expédition contre les pirates occasionna

l'année suivante, en 1563, une rencontre entre une galère de la république et une galère turque, que les Vénitiens, malgré son pavillon et les cris des matelots, qui invoquaient le nom du grand-seigneur, attaquièrent, prirent à l'abordage, et dont il passèrent tout l'équipage au fil de lépée, sans pitié, comme sans distinction. Il était bien difficile que ce fût une méprise; aussi Soliman n'y vit-il qu'un acte d'hostilité. Il éclata en menaces, et la république ne parviut à l'appaiser que par la prompte punition du capitaine, et par une indemnité de vingt-cinq mille ducats.

Soliman mourut en 15%. Selim II, son fils et son successeur, commença par se plaindre de ce que la république ne réprimait pas assez vivement les pirateries des Uscoques, et menaça d'envoyer sa flotte dans l'Adriatique pour détruire leurs repaires.

Quelque temps après, il prétendit que les Juifs établis dans l'état de Venise, devaient à ses douanes une somme de plus de cent mille ducats. Il voulut rendre l'ambassadeur de la république garant de cette dette, et le fit conduire, par des janissaires, devant le cadi. C'était une avanie accompagnée de formes juridiques. On parvint à terminer cette affaire, en 'obligeant les márchands juifs de payer la somme réclamée.

On ne tarda pas à apprendre que les Turcs se plaignaient d'avoir à traverser si souvent une mer, où il fallait passer sous le canon d'une, ile occupée par des chrétiens, et qui donnait asyle aux corsaires ennemis du croissant. Ces plaintes étaient un avertissement du danger qui menaçait l'île de Chypre (1).

II. Ftat de l'île de Chypre. Quoique les Vénitiens ne l'eussent acquise que depuis une époque où il n'était plus permis d'ignorer les dangers du voisinage des Tures, ils n'avaient pas fait tout ce qu'ils auraient pu pour s'en assurer la possession. Une partie considérable de la population avait droit d'être mécontente du gouvernement vénitien. Cette ile avait été divisée autrefois en neuf

Cette ile avait été divisée autreiois en neur royaumes; de-là des traditions qui perpétuaient l'orgueil des familles. Pour aceroitre leur indépendance, elles avaient profité de la faiblesse des empereurs d'Orient, et ensuite elles avaient mis leur fidélité à prix, lorsque divers souverains s'étaient succédé dans la possession de l'île. Aussi le gouvernement, quoique monarchique, avait-il dégénéré plus d'une fois en anarchic.

<sup>(1)</sup> La guerre de Chypre a été le sujet d'un ouvrage de Paul Parula, écrivain presque contemporain. Je resserre ici en un chapitre un récit, qui, sous sa plume, est intéressant, mais dont je n'ai pu conserverles détails dans une histoire générale de Venise.

Quand on a eu chez soi une multitude de princes, on a à entretenir une longue postérité de seigneurs, qui ne perdent pas de sitôt le souvenir de leur splendeur et de leurs anciens priviléges. Les nobles du royaume consideraient une partie des habitants comme leurs esclaves, et obligeaient le reste à soudoyer les troupes nécessaires pour la défense du pays.

Comme les Vénitiens n'avaient pu s'emparer de l'île sans la connivence des seigneurs eypriotes, il y avait eu pacte entre les usurpateurs et les abus; aussi en résultait-il que plus des trois quarts de cette terre, qui nc demandait qu'à produire des grains, du safran, du sucre, des cotons et toutes sortes de fruits, demeuraient incultes; que les salines, les meilleures du monde, étaient mal exploitées; que les nobles, au lieu d'entretenir pour la garde des côtes sept cents chevanx, comme ils y étaient obligés, n'en entretenaient qu'une centaine, et que les habitants étaient humiliés. misérables, et mécontents, jusques là qu'ils laissaient échapper des plaintes assez vives pour ne pas permettre de douter qu'ils ne portassent envie aux sujets de la Porte.

Telle était la situation des choses, lorsque Selim II parvint au trône de Soliman. Ce'prinee, du vivant même de son père, avait exprimé avec quel regret il voyait l'île de Chypre entre les mains des chrétiens. D'ailleurs, il avait besoin d'une nouvelle gucrer, pour réparer l'échec que les armes ottomanes venaient d'éprouver devant Malte, deux ou trois ans auparavant.

Pour exécuter plus sûrement ses projets contre Chyprc, il conclut une trève de huit ans avec l'empereur, renouvela les traités subsistants avec les Vénitiens, et fit faire les préparatifs d'un armement considérable, en tâchant de donner le change sur sa destination

Incendie de l'arsenal de Venise. 1569.

Un malheur survenu aux Vénitiens vint le confirmer dans son projet; ce malheur pouvait être pris pour un présage par un peuple tel que les Turcs, dont la croyance admet le dogme de la fatalité. En 1569, le 13 septembre, au milieu de la nuit, une explosion épouvantable se fit entendre dans Venise; quatre églises furent renversées , beaucoup de maisons détruites, presque toutes ébranlées, des murailles, des tours furent lancées et dispersées dans les airs : les nobles couraient aux armes, la population éperdue errait çà-et-là, lorsque la lucur d'un incendie vint révéler la cause et l'étendue de ce désastre. L'arsenal était en feu, un magasin à poudre avait sauté. L'explosion se fit entendre à trente milles de distance ; cependant il n'y eut pas un grand nombre de personnes

victimes de cet accident, et il n'occasionna que la perte de quatre galères (1); mais la renommée publia que toutes les munitions navales de la république avaient été détruites. C'était un grand encouragement pour Selim dans les projets hostiles qu'il méditait.

> III. éparatifs guerre.

Le baile de Venise ne tarda pas à les pénétrer, et à en donner avis au sénat ; on eut de la peine à y croire; on craignait d'exciter l'inquiétude du sultan, en manifestant celle qu'on éprouvait. Bientôt les nouvelles lettres de l'ambassadeur, la certitude qu'on acquit d'un rassemblement de troupes, qui se dirigeaient vers la côte méridionale de l'Asie mineure . l'armement d'une flotte de transport dans les ports de la domination ottomane, l'impatience, que le sultan ne prenait plus le soin de dissimuler, ses fréquentes visites à l'arsenal de Constantinople, pour presser les travaux, enfin l'arrestation de beaucoup de marchands et de vaisseaux vénitiens, sous divers prétextes, ne permirent plus de douter que les Turcs ne préparassent une expédition d'outre-mer, et la position des troupes indiquait assez que cette expédition devait être dirigée contre l'île de Chypre.

On se hâta d'y envoyer quelques renforts,

<sup>(1)</sup> Historia della guerra di Cipro, di P. Paruta, lib. 1.

qui consistèrent en trois mille hommes d'infanterie, et on arma, avec toute la diligence possible, tout ee qu'il y avait de bâtiments de guerre à Venise, c'est-à-dire quatre-vingt-dix galères ou gros galions. Malgré la longue paix dont on venait de jouir, il fallut, dès l'origine de cette guerre, recourir, pour avoir des fonds, aux moyens extraordinaires que la république n'employait que dans les grandes extrémités (1), les emprunts, et la vente des charges publiques. On admit à voter dans le grand conseil, tous les jeunes nobles, qui, n'ayant pas encore l'âge requis, payeraient une certaine somme, et la dignité de procurateur de Saint-Mare, la seconde après celle du doge, fut multipliée en faveur de ceux qui prêteraient à la république au-delà de vingt mille ducats; une partie du domaine public fut aliénée, le elergé fut imposé à trois décimes de ses revenus.

Négociations pour former une ligue. Pendant que des courriers allaient avertir tous les commandants des colonies de se tenir prêts à repousser une invasion, tous les ministres de la république auprès des princes chrétiens, sollicitaient leur coopération contre la nou-

<sup>(1)</sup> Ces détails sont tirés de l'Histoire de la guerre de Chypre par Paul Paruta, liv. 1. Léopold Curti Mémoires historiques et politiques sur l'enise, 1<sup>re</sup> partie, ch. 10. dit que cet emprunt ne fut ouvert qu'en 1572.

velle aggression dont la chrétienté était menacée; mais l'empereur venait de conclure une trève avec les Turcs; le roi de France, Charles IX (1), n'avait point demarine, son royaume était en proie à la guerre civile, et la France avait déja formé avec la Porte, depuis François I<sup>er</sup>, cette union qui devait durcr près de trois siècles, il n'y avait done de secours à espérer que de l'Espagne et de l'Italie.

Celle-ci fit réellement quelques efforts; mais qu'était-ce que deux galeres du pape, trois galeires de Malte, quelques bâtiments du due de Savoie et les troupes de Florence et du due d'Urbin? Génes ue fournit qu'une galère, cette république était ofeupée de ses affaires intérieures. Naples et le Milanais appartenaient à l'Espagne. Tout se reduisait à savoir si le roi d'Espagne voulait sincèrement venir au secours de la république.

Le pape joignit ses sollicitations à celles des Vénitiens, pour le déterminer à embrasser une cause qui devait lui être commune. Ce prince,

Tome IV.

<sup>(1)</sup> On peut voir sur cette époque des relations de Venise avec la France, la correspondance originale de M. de Foix, ambassadeur de France à Venise en 1569 et 1570, mannacrit de la bibl. du Roi, n° 1011, gr. 11 ya notamment, sous la date du 12 avril 1570, une instruction du roi à son mitairte, par laquelle il le charge d'offire sa médiation.

Philippe II, n'était pas de ceux qui entrent dans un parti avec chaleur et générosité: son caractère était taciturne, sombre même, ses déterminations toujours lentes et subordonnées à ses intéréts: il ordonna à son amiral de réunir soixante galères à Messine, et de se tenir prét à se joindre à la flotte vénitienne.

I V. Déclaration de guerre. 1 370. a se joindre à la flotte vénitienne.

Toutes ces négociations et ces armements avaient trop de publicité, pour qu'on pût se flatter de conserver avec la Porte les apparence d'une bonne intelligence. Le sénat jugea même qu'il n'avait plus rien à ménager, et comme il avait déja des représailles à exercer, il fit arrèter un chiaoux envoyé par la Porte à la cour de France. Pen de temps après, un autre chiaoux fut expédié par le grand-seigueur à Venise. Cet envoyé ne reçut point d'honneurs à son arrivée dans cette capitale; introduit devant le collége, il baisa le pan de la robe du doge, prit place à sa droite, et présenta une bourse de tassu d'or qui contenaît la lettre du sultan.

Cette lettre commençait (1) par des plaintes, et par l'enumération des griefs que la Porte avait a reprocher à la république, comme la violation des frontières du côté de la Dalmatie, la mise à mort de quelques corsaires musulmans, ce qui était contraire aux traités; mais sur-

<sup>(1)</sup> Hist. della guerra di Cipro di P. Paruta, lib. 1.

tout l'asyle donné dans l'ile de Chypre aux corsaires du Ponant, qui infestaient la mer de Syrie et qui troublaient les sujets de sa hautesse dans leur commerce, et les pélerins de la Mecque dans leurs voyages. Le sultan ajoutait que, si les Vénitiens voulaient conserver son amitié, il fallait faire cesser cette cause de discorde, en lui remettant l'île de Chypre; faute de quoi ils n'avaient qu'à se préparer à souteuir la guerre: Elle sera terrible, disait-il en finissant, et s'é-« tendra sur toutes vos provinces: si vous ne « cédez Chypre, nous vous l'arracherons; et en e vous confiez point en votre trésor, car « il s'écoulera comme un torrent (1). »

Une alternative si dure, et offerte si impérieusement, ne permettait guères de délibérer sur la réponse; il y avait cependant des sénateurs qui voulaient que l'on tentât encore quelque moyen de conserver la paix; mais comme il n'y en avait pas d'espérer un accommode-

<sup>(1)</sup> Parole ch'a da usar il chiaus alla signoria di Venezia. «Vi dimandiamo Cipro, qual ci darete o per amor o per forza, e guardate di non irritare l'orribile spada; perchè vi faremo mover guerra crudelissima in ogni passe, e non vi confidate nel vostro tesoro, perché faremo che vi passerà via a guisa di torrente.

<sup>(</sup>Voyez la Correspondance de M. de Foix, ambassadeur de France à Venise, manuscril de la bibliothèque du Roi, mº 1011,55°

ment, le chiaoux fut renvoyé avec une réponse qui portait que la république, après avoir mis tous ses soins à conserver l'amitié des princes ottomans, emploierait toutes ses forces pour le maintien de ses droits.

Cette répouse devint le signal de la guerre. Le baile et tous les consuls de la république dans l'empire turc furent arrêtés.

Louis Moncenigo doge. 2570, On était alors au mois de mai. Le doge, Pierre Loredan mourut au moment où les hostilités allaient commencer, et fut remplacé par Louis Moncenigo; c'était le quatrième de cette maison qui parvenait à cette suprème dignité.

Débarquement de l'armée turque dans l'île de Chypreier juillet z570Les troupes turques attaquaient la Dalmatie, elles n'étaient qu'à huit milles de Zara; elles nenaçaient Cattaro. La flotte, commandée par un renégat hongrois, nommé Piali Pacha, était sortie des Dardanelles. Elle s'arrêta pendant dix jours devant la petite ile de Tine, l'une des cyclades qu'elle ravagea, mais sans pouvoir s'en emparer (1), et parut, le 1<sup>er</sup> juillet, à la vue de la pointe méridionale de l'île de Chypre, où elle débarqua, non loin de l'ancienne Paphos, une armée, dont quelques historiens(2)

<sup>(1)</sup> On peut voir dans un manuscrit de la bibl. du Roi, nº 10131, la lettre que cet amiral écrivit au gouverneur de celle colonie pour le sommer de la lui remettre.

<sup>(2)</sup> Notamment l'abbé Laugier, liv. 38.

exagérent probablement la force, en la portant à plus de quatre-vingt mille hommes. Un auteur, presque contemporain, Paul Paruta, dit(1) seulement qu'elle était composée de cinquante mille hommes d'infanterie, trois mille pioniers, et deux mille cinq cents chevaux. Ce nombre est en effet plus proportionné à celui des vaisseaux. La flotte était composée de cent cinquante galères, et de cinquante belandres ou bâtiments de transport. Encore ne comprendrait-on que difficilement comment ceut cinquante galères auraient pu porter plus de cinquante mille hommes, si le même historien ne nous avertissait qu'une partie de cette flotte fit deux voyages.

Cette armée était aux ordres du pacha Mustapha. Elle était pourvue d'une artillerie consistant en cinquante fauconneaux, et en trente grosses pièces de cinquante et de cent livres de balle.

Pour résister à de telles forces, il n'y avait dans toute l'île que cinq cents hommes de cavalerie dalmate, une centaine de chevaux fournis par les nobles, trois mille fantassins envoyés de Venise quelques mois auparavant, déja réduits à deux mille par les maladies, et quelques milices du pays. Il était impossible de tenir la



<sup>(1)</sup> Hist. della guerra di Cipro, lib. 1.

campagne avec de si faibles troupes. Le gouverneur s'était porté avec un millier d'hommes sur le point de débarquement; mais quand il vit se déployer une flotte de plus de deux cents voiles, il n'eut plus d'autre parti à prendre que de se retirer.

Des cinq villes qu'il y avait dans l'île, Baffo, Cerines et Limissa n'étaient point susceptibles de défense. Il fallut donc renfermer ce peu de soldats, partie dans Nicosie, partie dans Famagouste, qui étaient les deux seules places fortifiées.

Les Turcs se répandirent donc sans obstacle dans tout le pays, ravagérent les terres des seigneurs, traiterent assez humainement les paysans, qu'ils savaient peu attachés au gouvernement vénitien, et se disposèrent à attaquer les deux villes qui pouvaient soutenir un siége.

VI. Lenteur des Vénitiens à secourir l'île. Rien n'était assurément plus urgent que d'envoyer la grande flotte vénitienne au secours de cette colonie. Mais les métropoles veulent avoir des colonies, et ne savent pas se déterminer aux sacrifices qu'exige leur conservation. Les Vénitiens n'avaient 'pas eu la précaution d'entretenir en Chypre de bonnes garnisons. A l'approche du danger, ils y avaient jeté une poignée de monde. Si au moins toutes leurs forces navales s'étaient présentées pour la secourir, dès les premiers moments de l'invasion,

ils auraient pu surprendre les Tures dans les embarras du débarquement, leur faire essuyer un échec, les obliger au moins à tenir une partie de leurs forces en observation, les inquiêter, ralentir leurs progrès, et, pendant ce tempslà, renforcer les garnisons, et inspirer de la confiance aux habitants.

Il n'en fut pas ainsi. Les quatre-vingt-dix galères de la république étaient réunies dans le port de Zara, sous le commandement du généralissime Jérôme Zani, depuis la fin d'avril. On attendait des troupes et des armes, mais on avait su que la flotte turque était de cent cinquante galères, et on ne voulait pas s'exposer à la rencontrer, avant d'avoir reçu les renforts que l'Espagne et l'Italie faisaient espérer. Ces renforts dépendaient de la conclusion d'une ligue, que les ministres de la république et du pape négociaient vivenent, mais pour laquelle la cour d'Espagne ne montrait pas la même chaleur.

Puisque les Tures ne parurent devant Chypre que le 1et juillet, il est évident que les Vénitiens, s'ils eussent mis moins de circonspection dans leurs opérations, auraient eu le temps de faire un voyage vers cette colonie, dans le courant de mai et de juin. Au lieu de prendre ce parti, ils restrent dans le port de Zara. Sculement ils s'avancèrent, le 12 juillet, jusqu'à Corfou, pour être plus à portée de se joindre avec leurs alliés qui devaient se réunir à Messine. Pendant ce temps-là le scorbut dévorait les équipages. Il fallut mettre à terre les malades, et une partie de ceux qui ne l'étaient pas. Il fallut attendre, et aller eliercher jusques dans les îles de l'Archipel, des recrues pour remplaeer les hommes qu'on avait perdus, et dont le nombre s'élevait, dit-on (1), à près de vingt mille. Pendant cette funeste inaction, on recut la nouvelle que la flotte espagnole ne se mettait point encore en mouvement. L'amiral attendait de nouveaux ordres : en vain le pape lui écrivait pour presser son départ, il trouvait tonjours de nouvelles excuses pour le différer. Il était inépuisable en prétextes.

Enfin la nécessité de renforcer les équipages, et de se rapprocher de l'ennemi, détermina le généralissime à se porter sur Candie, où il arriva le 4 août. La ligue n'était point encore signée. On obtint eependant, à force d'instances, le consentement de Philippe II, pour que ses galères se joignissent à la flotte de la république. Elles parurent avec celles de Malte, et du pape, vers la fin du mois d'août, et l'amiral espagnol, Jean-André Doria, prit le commandement de l'armée combinée.

<sup>(1)</sup> Hist. della guerra di Cipro di P. Paruta, lib. 1.

En arrivant à Candie, on apprit que les Turcs avaient profité de tous ces délais.

Nicosie, contre laquelle ils avaient dirigé leurs premiers efforts, était une place forte par sa situation, mais dont la circonférence trèsétendue aurait exigé des réparations considérables ; elle avait eu précédemment jusqu'à neuf milles de circuit : quoique les ingénieurs vénitiens eussent réduit cette enceinte à trois milles, on avait même négligé de mettre les fossés en bon état, de rassembler des approvisionnements, et au lieu d'une garnison expérimentée, pour défendre onze bastions, il n'y avait que quinze cents hommes de troupes réglées italiennes, trois mille de milices, un corps de mille nobles, deux mille cinq cents bourgeois, et deux mille paysans, mais sans aucun usage du service, et presque tous armés de hallebardes, faute d'armes à feu (1). Le gouverneur de l'île, Astor Baglione, avait réservé la majeure partie de ses forces pour la défense de Famagouste; parce que cette autre place était beaucoup moins fortifiée, et qu'il ne doutait pas que les Turcs ne l'attaquassent la première, attendu qu'elle était sur le bord de la mer, au lieu que Nicosie était dans l'intérieur des terres. D'après cette conviction, il

VII.
Prise de
Nicosie par
les Tures.
9 septembre

<sup>(1)</sup> Hist. della guerra di Cipro di P. Paruta, lib. 1.

avait choisi le poste qu'il jugeait le plus périlleux, s'était placé à Famagouste, et avait confié la défense de la capitale à un de ses lieutenants, nommé Nicolas Dandolo, homme que son nom, et une suite de médiocres services, avaient conduit à un grade important, mais qui n'avait, dit-on, ni la capacité, ni la résolution que réclamaient de si graves circonstances.

Mustapha pacha, maître de tout le plat pays de l'île, fit commencer le siége devant Nicosie, le 22 juillet, et, pour intercepter toute communication entre cette place et Famagouste, il lui suffit de jeter un parti de cinq cents chevaux sur la route, qui conduit de l'une à l'autre. Son impatience pressait les travaux, multipliait les assauts, et essayait à-la-fois sur les assiégés les menaces et les moyens de corruption. Les historiens accusent le peu de fermeté du commandant, et la discorde qui régnait entre les principaux officiers de la place. Il est très-ordinaire que, dans les occasions où il n'y a que le choix des malheurs, on se divise; mais j'avoue que je ne vois pas trop ce que les défenseurs de Nicosie auraient pu faire de plus. Les Turcs passaient alors pour beaucoup plus habiles que les chrétiens (1) dans l'art de l'attaque et de la

<sup>(1)</sup> Essendo molto maggiore la perizia e la virtù de' suoi

défense des places. Les détails que l'historien Paruta donne sur ce siége, en font foi. Cependant, ce ne fut qu'après un quatrième assaut qu'ils pénétrèrent dans Nicosie; les assiégés avaient effectué plusieurs sorties, et mis le désordre dans le camp, Jacques de Nores, commandant de l'artillerie, le comte de Rocas, chef des milices, s'étaient fait tuer sur la brèche. Ce fut dans une attaque nocturne que les postes furent surpris et égorgés. Les troupes fugitives, une partie de la population éperdue, les magistrats, le commandant, l'archeveque, se refugièrent dans le palais; là, ils capitulèrent pour avoir la vie sauve; mais, dès qu'ils eurent ouvert les portes, le vainqueur viola sa promesse, le massacre recommenca, et vingt mille habitants de cette capitale périrent par l'épée. Les Turcs trouvèrent dans Nicosie deux cent cinquante pièces de canon; ils en brisèrent une, qui les avait fort incommodés pendant le siége, et rassemblant les débris de quelques monuments, qui décoraient les environs de Nicosie, ils élevèrent un tombeau de marbre précieux à l'officier qui avait planté l'étendard ottoman sur les remparts.

soldati nell'espugnare le fortezze, che non era l'arte e l'industria de'christani nel fabbricarle o nel difenderle, come s'avea per tante esperienze potuto conoscere.

Hist. della guerra di Cipro di P. Paruta, lib. 1.

Mouvements de la flotte

La perte de Nicosie avait cu lieu le q septembre. La grande flotte combinée était toujours immobile dans les ports de Candie; on y délibérait au lieu d'agir. Les uns voulaient marcher au secours de l'ile envahie, les autres proposaient de faire ailleurs une importante diversion, qui obligeat les Turcs à abandonner cette entreprise, et, comme de coutume, on trouvait des inconvénients à tont: enfin ceux qui allaient droit au but représentèrent avec tant de force, que secourir l'île était l'objet de l'armement, qu'il y aurait de la honte à porter ses forces là où l'ennemi n'était pas, que ce serait décourager totalement les défenseurs de Chypre; ils demandèrent avec de si vives instances à marcher contre l'ennemi, que l'amiral se décida à sortir du port le 18 septembre.

Ilse trouvait à la tête de ccnt quatre-vingt-une galères, douze galéasses et quatorze vaisseaux armés; c'était doncune flotte de plus de deux cents bâtiments de guerre, accompagnés d'un grand nombre de vaisseaux de transport, et chargés de quinze mille hommes de débarquement. Dans ce puissant armement, il n'y avait que quarante-cinq galères espagnoles et quatre mille hommes de troupes de Philippe II. Presque tout le reste avait été fourni par la république.

En approchant des côtes de l'Asic mineurc,

on donna la chasse à un bâtiment turc, chargé de chrétiens qui avaient été pris à Nicosie. On apprit de ces captifs le malheur de leur ville; qu'immédiatement après cette conquête, Mustapha avait porté toutes ses forces devant Famagouste, et que ses cavaliers, en courant autour de la place, montraient au bout de leurs sabres les têtes des principaux habitants de la capitale. Ces nouvelles furent, pour ceux qui n'avaient point approuvé la marche vers Chypre, une occasion de reproduire leur proposition de tenter quelque autre expédition. Mais le généralissime espagnol fit cesser toutes les délibérations, en déclarant qu'il ne s'était décidé à s'éloigner des ports du roi son maître, que pour secourir Nicosie; que malheureusement il n'était plus temps; qu'il serait imprudent de hasarder une bataille, dans une mer où on n'avait point d'asyle; que la saison était déja fort avancée, et qu'en conséquence il avait résolu de ramener la flotte du roi son maître en Sicile. Rien ne put l'ébranler dans sa détermination, et, quelques jours après, il se sépara de la flotte, et fit voile pour la Sicile avec ses quarante-cinq galères (1).



<sup>(1)</sup> Fede del signor Sforza Pallavicino, e proveditor Giacomo Celso, delle parole occorse fra il signor Marc'Antonio Colonnae il signor Andrea Doria, l'anno 1570.

L'amiral vénitien, abandonné des Espagnols, sentit que la flotte ottomane ne manquerait pas de sortir des ports de Chypre, pour venir lui présenter le combat, et que la retraite serait encore plus honteuse, exécutée en présence de l'ennemi. En effet, l'amiral turca avait déja mis à la voile, et sans une tempète, qui écarta les uns et les autres de leur route, et qui brisa quelques galères vénitiennes contre des écueils, il aurait probablement atteint la flotte chrétienne, avant qu'elle fût arrivée dans le port de Candie.

Tels furent les résultats de cette campagne; un armement qui avait coûté des sommes immenses, la perte de vingt mille hommes par les maladies, le naufrage de plusieurs vaisseaux, toute l'île de Chypre au pouvoir des Turcs, la capitale saccagée, Famagouste, la seule place qui restât à la république, assiégée sans espoir d'être délivrée, et la honte éternelle pour les armées chrétiennes, de n'avoir osé s'approcher de l'ennemi.

Copia della richiesta del generale veneziano.

Parere del signor Marc' Antonio Colonna dato ai signori veneziani, intorno al soccorer il regno di Cipro.

Parere del signor Pompeo Colonna.

Ces pièces se trouvent dans un vol. manuscrit de la bibl. du Roi intitulé : Mélanges historiques, n° 9513.

L'hiver fut employé par les Turcs à presser le siége de Famagouste, et à tâcher de ralentir les armements de la république par quelques propositions d'accommodement. De leur côté, les Vénitiens employèrent cette saison à exciter la révolte de quelques peuples de la Dalmatie fatigués du joug ottoman, et à suivre les négociations de la ligue, car le sénat, toujours constant dans ses projets, n'était pas encore dégoûté de l'alliance des Espagnols.

Devant Famagouste les Turcs avaient ouvert la tranchée dès le mois d'octobre ; mais la nature du terrain, qui est un roc très-dur, ne permettait pas de creuser sans une grande perte de temps. Ils essayèrent de faire une tranchée artificielle avec des sacs remplis de sable. Ils élevèrent même des redoutes. Les assiégés firent des sorties heureuses et renversèrent ces ouvrages : le feu était si vif de part et d'autre que, dès le commencement du siège, les Cypriotes avaient déia consommé cinquaute milliers de poudre, c'està-dire la plus grande partie de leurs munitions. Les assiégeants ralentirent un peu leurs efforts. lorsque la saison devint rigoureuse; parce que le départ de leur flotte, qui alla hiverner à Constantinople, les priva d'une partie de leurs travailleurs: ils établirent leur camp non loin de la ville, dans des jardins charmants, entre

Siège de Famagousis par lea Tures. Octobre 1570. les murailles et la mer, parmi les bois de cèdres et de citronniers qui embellissaient les environs de l'ancienne Amathonte.

Quelques vaisseaux, restés pour bloquer le port, furent assaillis et dispersés par douze galeres vénitiennes : c'était un secours de seize cents hommes et d'approvisionnements, que Marc-Antoine Quirini avait été chargé de jeter dans la place. Quelque temps après, il en arriva un second, qui consistait en huit cents hommes. A l'aide de ces renforts, la garnison et les habitants persistèrent dans la résolution généreuse de se défendre jusqu'à la dernière extrémité; on fit sortir les bouches inutiles, on embarqua les femmes, les enfants, il ne resta dans la ville que sept mille hommes en état de porter les armes.

Sur les côtes de la Dalmatie et de l'Albanie, une petite escadre vénitienne favorisait l'insurrection des sujets de la Porte, et enlevait quelques petites places.

A Venise on avait reçu, par le baile resté à Constantinople, l'avis que le grand-visir paraissait encore disposé à la paix. On avait euvoyé dans cette capitale un plénipotentiaire, avec une mission ostensible, pour négocier le retour des prisonniers; mais cet agent portait au baile une instruction scerète du conseil des dix (t), qui l'autorisait à traiter en abandonnant l'île de Chypre, sauf la ville de Famagouste, qu'il pouvait même céder, pourvu que les Turcs consentissent à donner ailleurs quelque place en dédommagement.

Dans la situation où étaient les choses, le départ de cet agent, et le véritable objet de sa mission, ne pouvaient être long-temps un mystère. La crainte de voir les Vénitiens faire leur paix séparée avec les Turcs, accélérà la marche de la négociation pour le traité d'alliance. Elle durait depuis un an, et n'avancait pas. Quand les Vénitiens insistaient, pour qu'on les aidât à porter un secours prompt et efficace dans l'île de Chypre, les ministres de Philippe II s'écriaient que leur maître étendait ses vues bien plus loin; qu'il fallait absolument délivrer la chrétienté du péril, sans cesse renaissant, où la mettait la puissance des infidèles; que ce n'était pas assez de reprendre Chypre, qu'il y avait à détruire les Maures, à chasser les Turcs de Constantinople ; ils parlaient même de porter la guerre dans la Perse.

X. Ligue du pape, daroi d Espagne et des Venitiens contro les Turcs.

De telles propositions n'avançaient point les affaires, et ne prouvaient point la sincérité du roi. On soupçonnait qu'il ne voulait, ni faire

la guerre, ni permettre aux Vénitiens de faire

(1) Hist. della guerra di Cipro di P. Paruta, lib. 2.

Tome IV. 7

la paix, qui aurait pu le laisser lui-même exposé à la vengeauce des Turcs. Le pape lui avait accordé l'autorisation de lever, sur le clergé d'Espagne et des Indes, une dime qui produisait plusieurs millions, et il n'était pas fàché de prolonger un état de guerre si profitable et qui n'était pas encore dangereux pour lui.

Mais lorsqu'il vit que les Vénitiens, réduits à ne pas compter sur une coopération sincère de sa part, pouvaient d'un moment à l'autre acheter la paix avec le sultan, tous les obstacles qui avaient retardé la conclusion de la ligue s'applanirent.

Le sénat, qui ne recevait point de Constantinople des nouvelles, qui lui permisseqt l'espérance d'un accommodement raisonnable, se détermina à s'assurer au moins des alliés pour la prochaine campagne, et l'acte de confédération fut signé. Voici quelles en étaient les conditions. (1)

gnor Capilupo, diretto al duca d'Urbino, circa il modo di

<sup>(1)</sup> On peut voir sur cette ligue un manuscrit de la bibl. dn Roi, initulo: Diccorso e trattato della lega contro il Turco, tra papa Pio F, rè catolico, e la serenissima signoria di Fenezia del signor Michele Soriano. Cet ouvrage fait partie d'un vol. in-P provenant de la bibl. de la Soribonne, n' 3g1. Il est anssi dans un autre vol. manuscrit, inituloi: Melanges historiques, n' 9513, a vec un Discorso di monsi-15.

Le pape, le roi d'Espagne et la république formaient une ligue perpétuelle, dans l'objet d'abaisser la puissance des Turcs. Les forces de la confédération, destinées à agir en commun, devaient consister en deux cents galères, cent vaisseaux, cinquante mille hommes de pied et quatre mille cinq cents chevaux. Le contingent de la dépense était fixé pour le roi à la moitié, pour le pape à un sixième, pour les Vénitiens à un tiers. Cette armée devait être prête au mois de mai. Otrante était le lieu du rendez-vous. Comme le pape n'avait presque point de bâtiments de guerre à sa disposition, les Vénitiens s'obligeaient à lui fournir douze galères, avec toute leur artillerie et leurs agrès. Le commandement de toutes ces forces devait être confié au généralissime espagnol. (1)

conservar la lega. Ce dernier écrit se trouve aussi dans le manuscrit n° 10061, et une vingtaine de pièces y relatives dans un autre recueil n° 10088.

<sup>(1)</sup> Mandati del serenissimo rè catolico e della signoria di Venesia alli loro agenti e oratori in Roma appresso papa Pio V, 1570. Instrumentum fuederis initi de anno 1571 inter screntissimum D. N. Pium papam F, screnissimum regem Philippum Hispaniarum et DD. Venetos. 25 maii 1571.

Recueil de pièces relatives à l'Histoire d'Italie, dans le xvj<sup>\*</sup> siècle, manuscrit de la bibl. du Roi, n° 10061.

Discorso di Gabriel Salvago circa la lega per defensione dell'isola di Cipro, diretto al cardinal di Correggio. (ibid.)

Le gouvernement de la république mit beaucoup de diligence dans ses préparatifs. Sa flotte, qui était venue hiverner à Corfou, fut renforcée par un nouvel armement de vingt-cinq galères. Mais on manquait d'hommes; pour s'en procurer, on releva de leur ban tous les exilés qui voudraient prendre du service; on assura à tous les volontaires une exemption d'impôts pendant quatre ans. Le généralissime de mer, Jérôme Zani, étant malade, on le remplaça par Sébastien Vénier. On levait des troupes de tous côtés. Les dépenses que cette guerre imposait à la république, n'allaient pas à moins de trois cent mille ducats par mois. On eut encore recours aux expédients devenus familiers au gouvernement, les emprunts, l'aliénation des domaines, la création et la vénalité des emplois.

Tant que la conclusion de la ligue avait été incertaine, les Vénitiens, sentant leur infériorité, pour combattre en pleine mer un ennemi dont les forces venaient de s'accroître, et dont les projets allaient devenir plus vastes, s'étaient déterminés à tenir une cinquantaine de galères à Candie, pour coopérer à la défense de cette île, pour être à portée de jeter furtivement quelques secours dans Famagouste, et pour intercepter toutes les petites escadres turques qui voudraient sortir de l'Archipel.

La ligue signée, ce plan devait changer. On ne pouvait espérer un succès que d'un effort simultané, et, au lieu de diviser ses forces, pour garder tous les points qui pouvaient être menacés, il fallait les réunir, afin de détruire d'un seul coup, s'il était possible, toute la flotte ennemie. Tous les confédérés s'étaient promis de réunir leurs galères à Otrante au mois de mai. Tous étaient en retard; les Vénitiens, à cause de la difficulté de rallier leurs escadres, le pape, les Espagnols, parce que les leurs n'étaient pas encore prêtes.

La flotte ottomane, forte de deux cent cinquante voiles, était déja en mer. On l'apprit par le bruit de ses ravages. Les Turcs se regardaient comme assurés de la conquête de Chypre. Ils y tenaient seulement une vingtaine de galères, pour bloquer le port de Famagouste. On ne pouvait douter que leur dessein ne fût de s'emparer des îles venitiennes qui bordent le continent de la Grèce. On sut que leur flotte s'était portée sur la côte de Candie. Elle n'avait pas assez de troupes pour entreprendre la conquête de cette île; mais elle y opéra un débarquement de quelques milliers d'hommes, qui ravagèrent les campagnes, et ruinèrent la petite ville de Rettimo, qu'ils trouvèrent abandonnée. Un corps de troupes, sorti de la Canée, tomba sur ces pillards, et les tailla presque tous

XI. smpagne le 1571. en pièces. Une tempête qui survint obligea l'amiral ottoman de s'éloigner de ces rivages, et son départ délivra les cinquante galères qui se trouvaient dans les ports de l'île.

Le généralissime vénitien sentit qu'il pouvait être bloqué dans Corfou, et qu'il ne tirerait aucun parti de ses forces, s'il ne parvenait à les réunir. En conséquence, il donna ordre aux galères qui étaient à Candie de venir le joindre; et, pour hâter sa jonction avec les alliés, il alla au-devant d'eux jusqu'à Messine.

Les Turcs, en s'éloignant de Candie, se portèrent sur la petite île de Cérigo, l'ancienne Cythère, à la pointe méridionale de la Morée, et la ravagèrent. De là ils se présentèrent devant Zante et devant Céphalonie, dont les habitants s'étaient refugiés dans les forts. Les villages se trouvant abandonnés, furent livrés aux flammes. Le pacha, s'élevant toujours au nord, se présenta devant Corfou; mais ayant trouvé cette île en bon état de défense, il se jeta sur le fort de Sopoto, qui lui fut ouvert sans résistance. Certains que la flotte de la république n'était pas à Corfou, les Turcs se déterminèrent à entrer dans le golfe.

Leur apparition sur la côte de Dalmatie y répandit l'épouvante, et seconda puissamment le golfe. les progrès d'un corps de troupes ottomanes

Entrée de la flotte turque dans qui assiégeait 'alors Dulcigno dans l'Albanie supérieure, au midi de Cattaro. Après avoir emporté cette place, les Turcs suivirent la côte, et soumirent Badua et Otivari, passèrent devant Raguse, et allerent ravager les îles de Curale et el Lesina. Tonte la population fuyait éperdue, abandounant ses habitations et ses champs à la merci d'un conquérant dévasta-eur, se religiant dans les montagues, so jetant dans les villes fortifiées, ou se confiant à de frèles barques pour aller chercher un asyle sur la côte d'Italie.

La terreur fut grande à Venise, quand on sut que l'eunemi n'était pas à quatre-vingts lieues, et qu'il pouvait arriver, en trois ou quatre jours, à la vue de la capitale, sans qu'on eût la moindre escadre à lui opposer.

On s'empressa de couvrir de batteries les banes de sable qui défendent les lagunes; on ferma les passages avec des pieux, des galères, des chaînes, comme on avait fait deux cents ans auparavant, lorsque les Génois s'étaient avancés jusqu'à Chiozza. Heureusement tous ces préparatifs furent inutiles. L'amiral ture, qui savait que toute la flotte de la ligne devait se reunir en Sicile, ne douta pas qu'elle ne courût à la défense de Venise, il ne jugea pas à propos de l'attendre dans le golfe, et fit voile vers Corfou.

En effet, la république effrayée s'était plainte à grands cris de l'inaction de ses alliés. Les galères de l'église, de Florence et de Malte étaient enfin arrivées à Messine; mais on y attendait toujours celles d'Espagne. On ne voyait pas même arriver celles de Naples. Ce ne fut qu'au mois d'août qu'on vit paraître la flotte du roi catholique, conduite par don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles-Quint; prince de vingtdeux ans, qui venait prendre le commandement de toutes les forces de la ligue. La jeunesse d'un tel général pouvait effrayer; mais ce fut un bonheur pour les Vénitiens de voir leurs destinées dans les mains d'un chef, que son åge et sa naissance semblaient affranchir de l'extrême circonspection que la cour d'Espagne recommandait sur toutes choses à ses généraux.

Don Juan appareilla le 17 septembre, à la tête de deux cent vingt galères, six galéasses et vingt-cinq vaisseaux. C'était au moins deux mois trop tard. Famagouste avait succombé.

X11. Belle défense de Famagouste par Brugadino. 1571. Les assiégeants avaient reçu des renforts considérables, les habitants des côtes voisines étaient accourus d'eux-mêmes dans le caup de Mustapha, attirés par l'appât du pillage. La renommée publiait que ces renforts s'élevaient à cinquante mille hommes. Il est certain que l'armée des Turcs était fort nombreuse, et is disaient eux-mêmes, dans leur langage hyperbolique, que, pour combler les fossés de la place, il suffisait que chacun de leurs soldats y jetât une de ses sandales. (1)

Pour se défendre contre cette multitude d'assiègeants, il y avait dans la ville trois mille ginq cents hommes d'infanterie italienne et autant de milices du pays. A la tête de cette garnison se trouvaient Astor Baglione, Louis Martinengo, chef de l'artillerie, et Antoine Quirini, jeune patricien; mais le soin particulier de la défense roulait sur le capitaine d'armes de la place, Marc-Antoine Bragadino.

Dès le mois d'avril, les Turcs avaient commence les travaux de la tranchée. L'immensité des ouvrages prouvait le grand nombre de bras que Mustapha avait à sa disposition. Dans un développement de plus de trois milles, on avait creusé, souvent dans le roc, non pas un boyau, mais un chemin large et si profond qu'un homme à cheval pouvait y passer, sans qu'on aperçût autre chose que l'extrémité de sa lance (2). Sur le revers de ce fossé on avait\* pratiqué un chemin, qui était couvert par les terres résultant de l'excavation, et à l'abri de

Hist. della guerra di Cipro di P. Paruta, lib. 2.
 Ibid,

<sup>(2) 2000</sup> 

ce parapet, les tirailleurs ne cessaient d'incommoder les gardes de la place.

En arrière de la tranchée, dix forts de einquante pieds de front, construits avec des madriers, des fascincs et des sacs à terre, offraient une retraite assurée aux travailleurs, en cas d'attaque, et battaient le rempart de leur artillerie.

Les fortifications de Famagouste n'étaient ni bien considérables, ni en bon état; mais le commandant Bragadino était un homme de tête et de résolution. Il fit réparer ses murailles, organisa une fonderie, couvrit ses remparts de canons, et sut inspirer à ses gens une telle ardeur, que les officiers allèrent s'établir sur le terre-plain du rempart, et ne voulurent plus avoir d'autre logement.

Un matin du mois de mai, on entendit, au lever du solcil, un grand bruit dans le camp des Turcs, et peu après, on les vit faire un feu terrible de toute leur artillerie: ils s'avancèrent ensuite jusques dans le fossé, au pied de la muraille, qui était considérablement endommagée; mais elle se trouva d'un accès trop difficile, et l'assaut fut repoussé. Cependant les Turcs se logèrent dans le fossé, et il n'y eut pas moyen de les éloigner.

De part et d'autre on avait entrepris des travaux souterrains. Les assiégés voyaient aller et veuir les mineurs des assiégeants. Ils voyaient transporter les poudres, et, comme ils ne pouvaient guère être incertains du point sous lequel les travaux étaient dirigés, ceux qui le défendaient s'attendaient d'un moment à l'autre à sauter en l'air. Ou n'avait pu parvenir à éveuter la nine. Elle éclata un matin, ébranla toute la ville, renversa une partie de la muraille, et les Turcs s'avancérent aussitôt pour s'élancer sur les débris; mais ce nouvel assaut fut soutenu avec la même vigueur que le premier. Les Turcs s'y acharnèrent pendant cinq heures; enfin ils furent contraints de céder à la bravoure de la garnison, qui perdit près de deux cents hommes dans cette journée,

Mustapha, sans discontinuer de battre la place en bréche, et de faire cheminer ses mineurs, voulut ajouter la bombe à ces moyens de destruction. Il couvrit la ville pendant quelques jours d'un déluge de feu. Le courage de la garnison n'en fut point ébranlé, et l'activité de Bragadino eut de nouvelles occasions de se signaler.

Cependant on n'avait de repos ni jour ni nuit. La sape préparait la chitte des murailles : la ville était ouverte en plusieurs endroits; il y avait plusieurs brèches praticables. Le général ottoman résolut de livrer un troisième assaut sur plusieurs points à la-fois, et de le diriger en personne. On juge de la furie avec laquelle les Tures s'y précipitèrent : le combat dura toute la moitié du jour; la garnison, par des efforts incroyables, avait repoussé l'ennemi sur tous les points, hors un seul où il conservait l'avantage. Il parvint à se rendre maître de la demi-lune, qui couvrait une des portes. Cet ouvrage était miné : on avait épuisé toutes ses forces pour en chasser les assilants : le feu fut mis à la mine, et les Tures, les assiégés, qui s'y trouvient encore pêle-mêle, sautèrent tous en l'air.

Bragadino avait fait construire, en-dedans de ses murailles à demi-ruinées, des retranchements en terre, où ses troupes se montraient encore déterminées à attendre l'ennemi de pied ferme. Les assiégeants, les assiégés étaient si près les uns des autres, qu'ils se parlaient, tantôt pour se provoquer, tantôt pour ebranler la fidélité et la constance les uns des autres. Les Turcs criaient aux Vénitiens, ce qui était malheureusement trop vrai, que leur flotte n'osait pas sortir du port, qu'il n'y avait point de secours à espérer. Ils offraient une honorable espitulation; ils jetaient des lettres dans la place, proposaient des conférences; mais Bragadino, qui savait que tout commandant qui parlemente montre l'envie de se rendre, ne voulait absolument rien entendre.

Il fallut que les Turcs se déterminassent à tenter encore un assaut. Ils le dirigèrent sur la porte dont la mine avait bouleversé la demi-lune. Mustapha courait de tous côtés pour les exciter. Astor Baglione était sur la brèche à la tête des siens, et il combattait de si près, qu'il eut la gloire de reconquérir de sa main un drapeau vénitien, que les Turcs avaient pris à Nicosie, et qu'ils portaient dans leurs rangs. Louis Martinengo, qui s'était chargé plus spécialement de la défense de ce poste, soutenait l'effort des assaillants avec une telle constance, qu'ils désespérèrent de le forcer. Ils eurent recours à de nouvelles armes. Ils jetèrent dans l'intervalle qui était entre la demi-lune et la porte, une grande quantité de bois résineux auquel ils mirent le feu. Ce brasier sépara les combattants; mais les flammes incommodaient beaucoup plus les assiégés que les Turcs, et pendant plusieurs jours qu'elles furent alimentées, elles obligèrent les premiers de se tenir à quelque distance.

Tous les efforts des Ottomans avaient été surmontés. Mais il restait un obstacle contre lequel la constance humaine ne pouvait rien. Après une défense, qui durait depuis près d'un an, cette vaillante garnison se trouvait avoir épuisé ses munitions et ses vivres. Elle était réduite à manger des chevaux, des ânes , des

Capitula... tion de Famsgouste. 1<sup>er</sup> noù

chiens; le vin manquait depuis long-temps; on n'avait même plus de vinaigre pour corriger l'insalubrité de l'eau. Les maladies faisaient des ravages dans ce petit nombre de braves qui restaient, presque tous couverts de nobles cicatrices, et on n'avait plus les moyens de leur administrer les secours de l'art. Dans cette extrémité, les habitants députèrent aux commandants et aux magistrats', pour leur représenter que , là où il n'y avait plus ni espoir de seeours, ni moyens de prolonger son existence, il ne pouvait être honteux de conelure une capitulation qui préserverait leur ville d'une ruine totale. Il v eut des officiers qui proposèrent d'ouvrir les portes, de foudre sur le camp des Turcs et de se faire jour au travers des ennemis. Mais où aller? On était dans une ile, et comment combattre, dans unc plaine, ee même ennemi qu'on avait eu tant de peine à repousser malgré des fortifications? Ce parti désespéré ne présentait aueune issue. On arbora le drapeau blane le 1er août. Des commissaires ottomans entrèrent dans la ville. Les ôtages que les Vénitiens envoyèrent en échange, furent reçus dans le camp de Mustapha avec toutes les apparences de la courtoisie. Les commissaires ne se montrèrent point difficultueux. La capitulation fut conclue aux conditions suivantes : que la garnison sortirait avee ses armes, son bagage, cinq pièces de canon et trois chevaux; qu'elle serait transportée à Candie sur des vaisseaux turcs ; que les habitants scraient libres de quitter Famagouste, avec la faculté d'emporter tout ce qui leur appartenait; et que eeux qui resteraient, no seraient molestés ni dans leurs biens, ni dans leur honneur, ni dans leurs personnes. Aussitôt que ces articles eurent été ratifiés, quarante vaisseaux turcs entrèrent dans le port, et on commença à embarquer les malades. Les soldats en état de porter les armes gardaient toujours les portes; mais les communications commencaient à s'établir entre le camp et la ville. Les Italiens admiraient les immenses travaux des Tures; ceux-ci le petit nombre des assiégés, et, touchés de leur état de misère, ils leur apportaient des rafraîchissements. Enfin les portes furent remises le 4 août aux Ottomans. Mais à peine furent-ils entrés dans la place, qu'ils y commirent des actes de violence. Bragadino en envoya porter des plaintes au pacha. Celui-ei fit donner l'ordre à ses gens de se conformer aux articles de la capitulation, et fit dire à Bragadino, qu'il desirait voir et entretenir un commandant qui avait fait une si belle défense

Le soir même Bragadino, croyant devoir répondre à cette invitation, se rendit avec BaXIV. Indigue des Tures envers Bragadino. glione, Louis Martinengo, Antoine Quirini, plusieurs autres officiers et une escorte de quarante hommes au camp de Mustaplia. Bragadino marchait à cheval à la tête du cortége. dans son costume de magistrat vénitien, c'està-dire vêtu de la robe rouge, et faisant porter sur sa tête un parasol de même couleur, qui était une des marques de sa dignité. Ils furent recus fort civilement; le pacha s'entretint quelque temps avec eux des événements du siège ; ensuite il leur demanda quelles sûretés ils lui donneraient, pour garantir le libre retour des vaisseaux qui allaient transporter la garnison à Candie. Bragadino lui répondit que l'on pouvait s'en fier à la loyauté du gouvernement vénitien; que la sûreté demandée n'avait point été stipulée dans la capitulation; qu'il ne voyait pas d'ailleurs quelle garantie il pourrait fournir. Là-dessus, le pacha répliqua, qu'il voulait qu'on lui laissât le jeune Antoine Quirini en ôtage. Bragadino s'étant récrié à cette demande, Mustapha ne dissimula plus, se répandit en imprécations contre le commandant, contre tous les Vénitiens, les accusa d'avoir fait égorger leurs prisonniers musulmans, et passant des injures à la fureur, il fit garrotter Baglione, Martinengo, Quirini et Bragadino, et les fit trainer hors de

sa tente où les trois premiers furent massacrés à l'instant.

Bragadino, témoin de leur mort, était réservé à de plus longs tourments. On lui coupa les oreilles, ensuite on le promena ignominieusement dans les rues de cette ville qu'il avait défendue avec tant de gloire; enfin on le conduisit sur la place publique, où il fut attaché au poteau et écorché vif. Mustapha, du haut d'un balcon, se repaissait de ce spectacle; mais sa fureur n'était pas encore assouvie. Par une dérision, plus lâche encore que sa barbarie, il fit empailler la peau du généreux défenseur de Famagouste, la fit promener dans la ville sur une vache, avec le parasol rouge sous lequel Bragadino était allé au camp; enfin il la fit pendre à la vergue de sa galère, et après avoir mis Vénitiens et Cypriotes à la chiourme, s'embarqua le 24 septembre, pour aller recevoir à Constantinople la récompense d'une conquête qui avait coûté cinquante mille hommes à l'empire ottoman (1).

<sup>(1)</sup> Historia della guerra di Cipro di P. Paruta, lib. 2. L'abbé Mariti dans son Voyage de Chypre, dit plus de soixante-quinze mille.

Le pacha vendit ensuite cette peau à la famille de Bragadino. Elle fut renfermée dans une urne et déposée dans une église, avec cette inscription :

D. O. M.

Marci Antonii Bragadini dum pro fide et patrid bello Cypria
Tome IV.

XV. Marche de la flotte combinée.

Pendant que Mustapha montrait à tout l'archipel son infame trophée, la flotte de la confédération arrivait le 27 septembre à Corfou. Elle y apprit que la flotte turque était dans le golfe de Larta; et partit pour aller l'y attaquer. Une division de huit galères éclairait la marche, sous le commandement de Jean Cardone amiral de Sicile: venait ensuite l'avantgarde forte de cinquante-quatre galères, aux ordres de Jean-André Doria : à un demi-mille en avant du corps de bataille, étaient les six galéasses des Vénitiens, que conduisait Duodo: le corps de bataille était composé de soixanteune galères, c'était là que flottait le pavillon donné par le pape à l'armée de la ligue, et que se trouvaient le généralissime, l'amiral de l'église et celui de la république : une seconde ligne de cinquante galères suivait, sous le commandement du provéditeur Barbarigo: enfin. Alvero de Bazzano, marquis de Sainte-Croix, amiral de Naples, fermait la marche avec trente

Salamine contra Turcas constantes fortierque curam principem sustineret longd obsidione victi a perfidd hostis manu, ipso vivo ac intropide sufferente, detracta pellis , anno salatis MDLXXI xv dal. septemb. Antonii fratris et impensa huc adverta atque hic a Marco, Hermolou, , Intonique filiis pientissimis, ad summi dei patria paternique nominis gloriam sempiternam posita anno salutu MDXCVI vixis annox XVII. galères. Tel était l'ordre de marche; dans l'ordre de bataille, l'avant-garde et l'arrière-garde devaient venir se mettre en ligne sur les ailes,

Les vents retinrent la flotte trois jours dans les parages de Céphalonie. Pendant ce moment d'inaction, un accident vint semer des germes de discorde parmi les confédérés. L'armée vénitienne ayant peu de troupes de terre, parce qu'on avait retenu, pour la défeuse de Venise, celles qui étaient destinées à la garnison des vaisseaux, on avait placé des détachements d'infanterie espagnole sur quelquesunes des galères de la république. Une rixe éclata entre les Espagnols et les Vénitiens dans la galère que commandait André Calerge ; le capitaine fut insulté; un officier général vénitien, envoyé pour appaiser le tumulte, fut frappé par les soldats espagnols et blessé grièvement. L'amiral Sebastien Vénier, sans recourir à une autorité étrangère, ordonna que les officiers de ces mutins lui fussent amenés, et les fit pendre, sans forme de procès, à la vergue de sa capitane. La fierté de don Juan d'Autriche fut vivement blessée de cet oubli de son autorité: on vit le moment où l'armée allait se séparer; mais Marc-Antoine Colonne, qui commandait l'escadre du pape, représenta au généralissime que, pour se livrer à un mouvement de colère, il allait dissoudre la ligue, et

8.

perdre l'occasion de se couvrir d'une gloire immortelle. On parvint à le calmer, mais avec beaucoup de peine, et dès ce moment il ne voulut plus avoir aucune relation avec l'amiral vénitien; les communications n'eurent plus lieu que par l'intermédiaire du provéditeur de la flotte, Augustin Barbarigo.

Le capitan pacha, instruit de l'approche des alliés, était sorti du golfe de Larta pour aller de le rencontre: sa droite était commandée par Mahomet Siloco, sa gauche par le roi d'Alger Ullus-Ali; il avait confié le centre au pacha Pertau. Les deux armées s'aperçurent le 7 octobre 1571 au point du jour (1); elles étaient à-peu-près d'égale force. Cinq cents galères se

<sup>(1)</sup> Nous avons, sur cette bataille de L'pante, un récit d'un témoin oculaire. Noyez Relazione delle caure e principio della guerra mousa dal Turco in Cipro contro Feneziani e del trattato, e seguito della lega fra il papa, il ré atotilico e delti Veneziani, coh megozio della conclusione di esta lega, per il signor Marc' Antonio Colonna in Fenezia, quando fiu mandato da S. Sper questo effetto a quella repubblica, e di tutto il successo della battaglia e rotta data dall'armata de' Cristiani a quella de' Turchi, con diversi e pericolosi accidenti occorsi astanti che si combatto i che si c

Comparazione di due battaglie navali memorabili, l'una de Romani con Cartaginesi, appresso Sicilia ad Einomo, e l'altra de Christiani con Turchi appresso Lepanto a Cursolari, a 7 ottobre 1571.

<sup>(</sup>Manuscrit de la bibl. du Roi, nº Q. 32.)

déployèrent entre le golfe de Lépante, et cet ancien promontoire d'Actium, fameux par la seule bataille navale qui ait décidé du sort d'un empire.

Cette partie de la mer Ionienne forme un vaste bassin; à l'orient la mer s'enfonce entre la côte d'Albanie et la presqu'ile de Moréc, pour former le golfe de Lépante, qui est l'ancienne mer de Crissa, ou le golfe de Corinthe; à l'occident les îles d'Ithaque et de Céphalonie ferment cette enceinte, ne laissant que deux étroits passages, l'un entre Ithaque et la côte d'Albanie, l'autre entre Céphalonie et la côte de Morée; au milieu de ce bassin s'élèvent trois écueils, connus des auciens sous le nom d'îles Echinades.

XVI.

Bataille
de Lepante.
7 octobre
1571.

Les confédérés arrivaient en longeant, du nord au sud, la côte d'Albanie, ils défilaient entre les écueils et la terre, dans le dessein de s'arrêter à l'embouchure d'une rivière qui est l'ancien Achéloüs. Le corps de bataille avait à peine dépassé les écueils, qu'on découvrit la flotte turque rangée parallelement à la côte de Morrée, à dix ou douze milles de distance. Quelques généraux espagnols, qui étaient chargés de recommander toujours au jeune généralissime cette circonspection, que Philippe II estimait sur toutes choses, voulurent lui représenter qu'il était peut-être imprudent de hasar-

der une bataille qui allait décider du sort de la chrétienté. Mais don Juan, déja animé par la " vue de l'ennemi; leur répondit qu'il ne sagissait plus de délibérer mais d'agir, et fit hisser sur sa 'galère les pavillons de tous les princes de la ligue; c'était le signal du combat, toute l'armée y répondit par des cris de victoire.

A mesure que les galères sortaient du défilé, elles venaient prendre leur ligne de bataille, ne laissant entre elles qu'un intervalle où un vaisseau aurait pu passer. Cette ligne avait près de quatre milles de longueur. On avait affecté de ne point assigner aux bâtiments des diverses nations des places distinctes. Les Espaguols, les Vénitiens et les autres étaient mélés dans les diverses divisions. La droite, sons les ordres de Jean-André Doria, était au large du côté de Céphalonie; la gauche, que commandait le provéditeur Barbarigo, rasait la côte de Grèce. Au milieu étaient les trois commandants en chef, entourés du prince de Parme amiral de Savoie, du duc d'Urbin amiral de Gènes, de l'amiral de Naples et du commandeur de Castille. Les six galéasses vénitiennes couvraient le centre. Le provéditeur Quirini, la capitane de Sicile, et les galères de Malte voltigeaient sur les ailes.

Quand les Turcs aperçurent l'armée alliée qui débouchait du défilé, ils ne purent juger de sa force, parce qu'elle marchait en colonne, et lorsqu'ils virent la première division, qui était celle de Doria, s'éloigner vers la droite, tout desuite après avoir doublé les îles Échinades, ce qu'il faisait pour laisser au reste de l'armée l'espace nécessaire pour se déployer, ils jugèrent que son intention était d'éviter le combat, et de reprendre sa direction vers le nord. Aussitôt ils s'avancerent pour atteindre les alliés, avant qu'ils eussent tous passé le détroit; mais en arrivant il les trouvèrent rangés en bataille. Les six galeasses, qui marchaient en avant de la ligne , commencerent le feu ; leur artillerie , très-supérieure à celle des galères, faisait beaucoup de ravages parmi les Tures : ils sentirent que, pour attaquer ces gros bâtiments, il faudrait se réunir plusieurs contre un , par conséquent rompre leur ligne, et que, pendant ce premier combat, les galères des confédérés arriveraient sur eux pils se déciderent donc à passer entre les galéasses, pour aller droit aux galères ennemies. Ge mouvement ne put sopérer sans quelque désordre ; leur aile droite, qui suivait la côte, fut la première à atteindre les alliés, elle les dépassa même, pour tourner leur aile gauche. Pendant cette evolution, le capitan pacha arrivait sur le centre, et venait droit. à la galère de don Juan. Celle de l'amiral Venier et la capitane, du pape, accoururent au

secours du généralissime. Le combat devint

général, et sur toute la ligne cinq cents vaisseaux s'entrechoquerent. La capitane du pacha, entourée d'ennemis, lenr résistait depuis deux heures; plus d'une fois on en avait tenté l'abordage, plus d'une fois les allies avaient occupé la moitié du pont, toujours ils en avaient été repoussés : Sept galères turques vinrent au scours de leur amiral, les alliés furent pressés à leur tour; mais l'arrière-garde que commandait le marquis de Sainte-Croix s'avança; deux capitaines vénitiens, Loredan et Malipier, se jetèrent au milieu des ennemis, coulèrent bas une de leurs galères, attirérent sur eux l'effort de plusieurs, furent tués tous les deux, et moururent avec la gloire d'avoir sauvé leur général, rétabli le combat, et facilité la prise de la capis tane turque. L'amiral ottoman venait d'être tué; les soldats espagnols sautèrent encore une fois à l'abordage, s'emparèrent de la galère, arrachèrent le pavillon turc, et élevèrent à sa placé l'étendard de la croix qu'ils surmontèrent de la tête du capitan pacha : plusieurs autres vaisseaux ennemis, qui combattaient au centre, eurent le même sort; leurs commandants se jetèrent dans des chaloupes pour sauver leur liberté. Trente galères ottonianes firent un mouvement pour se retirer du combat, le provéditeur Ouirini courut sur clles; elles prirent la chasse, il les poursuivit et les obligea de se jes

ter à la côte; les matelots se précipitaient dans la mer pour échapper au vainqueur.

Des cris de joie s'éleverent au centre de la ligne, l'aile gauche y répondit par un cri de victoire. Le provéditeur Barbarigo, qui s'était laissé tourner par l'ennemi, avait été enveloppé; sa galère en avait eu à combattre six à-la-fois; il venait de recevoir lui-même une blessure mortelle; mais Frédéric Nani, qui avait pris sur-le-champ le commandement à sa place, redoublant d'efforts, et non content de sauver son bâtiment, s'était emparé d'une galère ennemie. Une division, conduite par le provéditeur Canale, vint le seconder; les Turcs commencèrent à plier; la galère du général de leur aile droite, foudroyée par celles de Canale etdu capitaine Jean Contarini, faisait eau de toutes parts Mahomet Siloco, convert de blessures, la vit s'enfoncer; les Vénitiens le tirèrent du milieu des eaux, mais ce fut pour lui trancher la tête qu'ils arborèrent sur leur pavillon.

in Quirini, qui revenait de poursuivre les trente galères ottomanes qui s'étaient jetées à la côte ; arriva pour terminer ce combat de l'aile gauche des alliés : les Turcs pressés de deux côtés ne songérent plus qu'à la fuite. Sans ordre, sans chefs, dispersés, poursuivis, les uns s'échappaient avec leurs galeres, d'autres

les abondonnaient et se précipitaient dans des chaloupes, pour gagner le rivage voisin.

A la droite des alliés, la fortune leur avait été moins favorable; le roi d'Alger, à force de manœuvrer pour tourner la division de Doria, l'avait obligé de s'éloigner du corps de bataille: la marche inégale des bâtiments les avait séparés les uns des autres : il y avait dans la ligne des chrétiens, de grands intervalles. Le roi d'Alger, voyant quinze galères groupées, mais à une assez grande distance; se porta sur elles avec toutes ses forces; c'étaient des Espagnols, des Vénitiens, et des Maltais: enveloppés par un ennemi si supérieur, ils firent d'abord une vigoureuse résistance. La capitane de Malte tomba au pouvoir de l'ennemi, et fut reprise par la bravoure de deux de ses conserves. Une galère de Venise, que montait Benoît Soranzo, prit feu et perit avec tout son équipage. Duria faisait des efforts pour arrêter l'aile gauche ottomane; mais il avait affaire aux galères d'Alger, dont les manœuvres étaient d'une précision, d'une célérité qui ne permetthient point de prendre avantage sur elles. 2 Ullus-Ali restait toujours maître d'attaquer ou d'éviter le combat : quand il vit le centre de l'armée Torque en désordre, et trente galères à la côte, il sentit qu'il ne restait plus aucun

espoir de rétablir la bataille: il déploya toutes ses voiles et passa au milieu de la ligne des alliés avec trente de ses vaisseaux; le reste qui n'avait pu le suivre fut atteint par le vainqueur. Il y avait cing heures que l'on combattait ; la mer était couverte de sang et de debris : quelques galeres fuyaient au loin, d'autres, à demi-fracassées, attendaient que les allies vinssent s'en emparer ; plusieurs flottaient au gré des vents, abandonnées de leurs équipages; on en voyoit trente ou quarante échouées le long de la côte; enfin celles qui n'avaient pris que peu de part au combat, s'étaient refugiées dans le golfe de Lépaute. Les alliés avaient perdn quatre ou cinq mille hommes, parmi lesquels on comptait quinze capitaines vénitiens: le nombre des blessés était beaucoup plus grand. La perte des Turcs était impossible à évaluer; on la fait monter à trente mille hommes; c'est beaucoup sans doute pour un combat de mer; mais si on veut considérer qu'ils eurent dans cette journée à - peu - près deux cents vaisseaux pris, brůlés, coulés à fond ou échoués, on concevra que le nombre de leurs morts ne put être que très - considérable (1).

to servicing

<sup>(1)</sup> Il y a dans un manuscrit de la bibl. du Roi, nº 10088, qui est un recueil de pièces, une relation de la bataille de

C'était la plus grande bataille návale qui se fût donnée depuis celle qui, seize siècles auparavant, et au même lieu, avait décidé de l'empire du monde. Le succès était dù sans doute à la bravoure des combattants; mais on remarqua aussi que les galeasses vénitiennes, quoiqu'en bien petit nombre, puisqu'il n'y en avait que six, avaient puissamment contribué à mettre le désordre dans l'armée ennenie; j

Lépante, faite par le commandeur de Romegas : il fait monter le nombre de la flotte turque à trois cent irentetrois bâtiments, dont deux cent trente galères et le reste galéasses ou fustes. Quant à la flotte chrétienne, il dit qu'il y avait :

104 galères vénitiennes.

6 galéasses vénitiennes. 55 galères d'Espagne ou de Naples.

12 --- du pape.

3 - de Malte.

3 de Savoie.

3 — de Génes.

de Lomellino.

4 - de Negroni.

2 - de Georges Grimaldi.

a . . - de Stefano di Mari.

I - de Bandinello Sardi.

25 vaisscaux.

45 frégates.

par la supériorité de leur artillerie, et parce que, placées comme six redoutes en avant du corps de bataille, elles avaient forcé les Turcs de rompre leur ligne, pour parvenir à celle des alliés. Les Ottomans n'avaient qu'une trèsfaible mousquetterie; ils se servaient d'arcs et de flèches; cette manière de combattre, beaucoup plus fatigante que l'arquebuse, était beaucoup moins meurtrière; enfin on reconnut, dans la construction des galères vénitiennes, un avantage notable, en ce qu'ayant une proue beaucoup moins élevée au - dessus de l'ean, leurs coups atteignaient plus sûrement le corps des bâtiments ennemis, et produisaient beaucoup plus d'effet.

Qui aurait cru qu'une victoire aussi éclatante dût être sans résultat? Le lendemain de la bataille on proposa de mettre des troupes à terre pour s'emparer de Lépante; mais on ne trouva que cinq mille hommes disponibles, et ce nombre fut jugé insuffisant. On voulut quelques jours après tenter une expédition sur Sainte-Maure; cette entreprise fut jugée encore trop difficile. On s'arrêta à la résolution de parcourir les côtes de la Morée, pour y exciter des soulèvements contre les Tures, et s'emparer de quelques-unes de leurs places; mais de nouvelles objections firent presque aussitôt abandonner ce projet. Don Juan, soit

qu'il fût obligé de se rendre aux conseils de quelques officiers dont on l'avait entouré, soit qu'il éprouvât l'impatience, bien naturelle à son âge, d'aller recevoir les applaudissements que lui méritait une si brillante victoire, ne parla plus que de ramener la flotte Espagnole à Messine. Les hommes circonspects ne cessaient de répéter que la saison de l'hivernage arrivait. On perdit quelques jours à faire et à combattre des projets, et on finit par rentrer dans Corfon, où les alliés laissèrent les Vénitiens, pour rentrer chacun dans leurs ports. Il semblait qu'on n'eût fait un si prodigieux armement, qu'on n'eût risqué une grande bataille et détruit la flotte ennemie, en essuvant soimême des pertes considérables, que pour éprouver qui serait le plus diligent à réparer ses pertes.

XVII. Continuation de la guerre. Campagne de 1572. Les Venitiens comprirent qu'il n'y avait rien à espérer d'une coalition, sur-tout pour une guerre maritime, et que, s'ils s'étaient réduits à user de leurs propres forces, ils auraient pu, non pas gagner l'inutile bataille de Lépante, maismieux défendre leurs colonies.

Pendant qu'ils remettaient leur flotte en état, ils apparient que le grand-seigneur en armait une nouvelle qu'on disait plus considérable que la première; en effet, des le printemps de 1572, une avant-garde de soixante galères turques ravageait les colonies vénitiennes de l'Archipel.

Quand la flotte vénitienne, après avoir vainement appelé et attendu les Espagnols à Corfou, pour entreprendre une nouvelle campagne, se détermina à les aller chercher à Messine, on ne put jamais les décider à se mettre en mouvement. Au lieu de plus de cent galères que le roi d'Espagne devait fournir, on ne put en obtenir que vingt-deux. Avec ce faible renfort, et vingt - six galères fournies par les autres confédérés, il n'était guère possible d'aller à la rencontre de l'armée turque, déja forte de deux cents voiles. On voit ce que c'était que la puissance ottomane. qui, après avoir perdu deux cents galères au mois d'octobre, déployait des forces semblables au mois de mars. Cependant les alliés se mirent en mer, et on se trouva en présence de l'ennemi, devant l'île de Cérigo: de part et d'autre on manœuvrait avec circonspection : deux divisions se canonnèrent sans qu'il en résultât pour l'une ni pour l'autre un avantage notable; enfin on se serait décidé peutêtre à hasarder le combat, mais un bâtiment arriva qui apportait la nouvelle de l'approche de don Juan avec cinquante galères et trente-trois vaisseaux, et l'ordre à la flotte combinée de venir au-devant de lui; il fallut rétrograder jusqu'à Corfou.

La jonction opérée, l'armée se trouvait composée de cent quatre-vingt-quatorze galères, dix galéasses et quarante-cinq vaisseaux armés; mais on était déja au mois de septembre: qui espérer de ces grandes flottes qui ne se trouvaient réunies qu'au commencement de l'arrièresaison? L'armée turque, qui était sur la côte de Morée, cut soin d'éviter le combat. Les confédérés attaquèrent inutilement quelques places de cette presqu'ile, et bientôt les Espagnols, suivant leur coutume, prirent congé des Vénitiens, et rentrerent dans leurs ports.

Paix. 15 mars 1573. Instruit par cette nouvelle expérience, le sénat se décida à traiter de la paix, il y trouva peu d'obstacles, les Turcs avaient conçu des inquiétudes, mais n'avaient rien rabattu de leurs prétentions. Par le traité qui fut conclu le 15 mars 1573 (1), la république recouvra tous les priviléges dont son commerce jouissait chez les Turcs, en leur rendant la ville de Sopoto, en Albanie, seule conquête qu'elle ett faite dans cette guerre, en leur cédant l'île de Chypre, en portant le tribut annuel

<sup>(1)</sup> Il y en a une copie dans un manuscrit de la bibl. du Roi intitulé : Varie scritture di Venezia , nº 1007 261.

pour l'île de Zante, de cinq cents ducats à quinze cents, et en se sommettant à leur payer une indemnité de trois cent mille ducats. « Il « semblait que les Turcs eussent gagné la ba-« taille de Lépante (1) ».

Les compilateurs d'anecdotes (2) ont rapporté qu'en 1609, c'est-à-dire trente-six ans après que les Vénitiens eurent perdu l'île de Chypre, notre roi Henri IV, dans une conférence qu'il eut avec leur ambassadeur, proposa son intervention pour obtenir des Turcs la restitution de cette colonie, ou à titre de rachat, ou sous la condition d'un tribut. Henri voulait alors déterminer les Vénitiens à entrer dans une ligue contre l'Espagne. Il leur faisait une proposition qui devait les tenter; mais il n'avait que ses bons offices à offrir, et le succès n'en était nullement vraisemblable. Comment espérer que les Turcs se dessaisiraient d'une conquête si importante, pendant qu'ils en méditaient de nouvelles ? Apparemment que l'ambassadeur de la république en jugea de même, car il répondit froidement à cette proposition, et elle n'eut aucune suite.

<sup>(1)</sup> Essai sur les mœurs , ch. cix.

<sup>(2)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tom. 2.

## LIVRE XXVIII.

Paix de trente ans. — Passage de Henri III à Venise. — Peste de 1575. — Henri IV reconnu roi de France par les Vénitiens. — Le saint- siége acquiert: Ferrare, 1574-1604. Coup-d'œil sur la situation du gouvernement vénitien à cette époque.

Passe de guerre malheureuse, qui coùtait à la république une de ses plus belles colonies, et qui lui anronçai Vesis.

1574.

1574.

1576.

1576.

1576.

1576.

1577.

1576.

1577.

1578.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1579.

1

grande idée de ses ressources.

Il fit au roi de France Henri III une réception magnifique, lorsque ce prince, s'evadant du trône de Pologne, passa par l'Italie, pour aller prendre la couronne de France, qui lui était dévolue par la mort de Charles IX. Les fêtes qu'on lui donna attestèrent, non-seulement la richesse des Vénitiens, mais leur supériorité dans tous les arts. Dans toutes ces fêtes, on remarqua que (1) le doge céda la place d'honneur au légat du pape, qui s'assit toujours à la droite du trône du roi, tandis que le doge ne se réserva que la gauche, même dans une séance du grand conseil, où Henri fut prié d'assister, et où il daigna paraître en robe de sénateur vénitien.

l'ai déja rapporté, en parlant de la marine de la république, qu'au milieu d'une fête qu'on offrit au roi à l'arsenal, les ouvriers commencèrent, construisirent et armèrent une galère en sa présence.

Cette brillante réception ne fut pas la seule preuve de dévouement que les Vénitiens donnèrent à ce prince. Lorsque les troubles de son royaume l'eurent réduit aux dernières extrémités, il fit solliciter de la république un prêt de ent mille écus, qu'elle fournit sous la garantie de deux banquiers, sans intérét (s). Il est remar-

<sup>(1)</sup> Ragguaglio del viaggio dell'illustrissimo cardinal San Sisto, quando andò in l'enetia legato al rè cristanissimo nel passaggio suo di Polonia per l'Italia al regno di Francia, e del modo col quale sun maestà fu ricevuta dalla serenissima repubblica, l'anno 1594.

Dans le manuscrit de la bibl. du Roi intitulé : Varie scritture di Venezia, nº 1007 H.

Stavano con questo ordine il rè e il legato alla dritta, e il duce alla sinistra.

<sup>(2)</sup> Correspondance de M. Huxault de Maisse, ambassa-

quable que le pape, lorsqu'il apprit ce service que les Vénitiens venaient de rendre à Henri III, dit devant leur ambassadeur : « Pauvre république! apparemment qu'elle fait peu de compte de son argent, car assurément elle ne reverra jamais celui-ci (1) ». Henri III, qui était prodigue et nécessiteux, ne manqua pas de faire insérer dans les instructions de son ambassadeur, lorsqu'il le renvoya à Venise en 1589: « Ayant toujours conneu lesdicts seigneurs pour « fort affectionnez à ceste couronne, et spé-« cialement à la personne de sa majesté, elle a « estimé qu'ilz ne luy voudront desnier à ceste « occasion l'ayde qu'ilz luy peuvent faire : elle « est contrainte recourir à ses bons amis, qui « peuvent avoir le moven et la volonté de luy « donner quelques bons secours; partant les « priera, au nom de sa majesté, la vouloir ac-« commoder de quelque bonne somme de de-« niers, qu'elle n'a voulu limiter, remettant à la « discrétion dudict sieur de Maisse de deffen-« dre la demande, selon qu'il cognoistra qu'ilz

deur de France à Penise, manuscrit de la bibl. du Roi n't 022 IL Lettres au Roi, des mois de septembre et octobre 1587, noi amment celle du 12 octobre, à laquelle sont jointes les conditions de cet emprunt et la lettre de remerciement que le roi écrivit à la séigneurie, le 17 février 1588.

<sup>(1)</sup> Dépêche de M. de Maisse au roi, du 17 nov. 1587.

« s'y pourront disposer (1). » Mais cette fois les Vénitiens s'en tinrent au conseil du pape.

Une nouvelle peste affligea Venise et ses provinces en 1575. Après avoir enlevé à la seule capitale plus de quarante mille de ses habitants, entre lesquels on eut à regretter le célèbre peintre Titien, la contagion gagna Milan, où elle fournit à l'archevêque Borrhomée l'occasion de signaler sa charité pastorale et de faire bénir sa mémoire. Le même fléau se manifesta quelque temps après à Candie, et ravagea cette colouie pendant plusieurs mois. Ces désastres, aussi cruels que des guerres, étaient un des inconvénients attachés à la communication fréquente des peuples orientaux. Le doge Moncenigo étant mort en 1576, les électeurs voulurent couronner dignement la brillante carrière du vainqueur de Lépante ; leurs suffrages, d'accord avec la voix publique, se réunirent tous en faveur de Sébastien Venier. Il était le troisième doge de sa famille, et la république vit avec joie, à la tête de son gouvernement, celui qui avait paru si glorieusement à la tête de ses armées. Il n'occupa cette dignité que deux ans. Les historiens attribuent sa mort au

Peste. 1575.

Venier doge. 1576.

<sup>(1)</sup> Instruction de M. Hurault de Maisse, ambassadeur de France à Venise, du 14 mars 1789. (Manuscrit de la bibl. du Roi, provenant de la bibl. de Brienne, n° 11.)

chagrin que lui causa la destruction presque totale du palais ducal, dévoré par un incendie. Il n'est nullement vraisemblable qu'un événement de cette nature eût ébranlé l'ame d'un homme qui avait passé par les grandes épreuves de la vie.

Nicolas Day-oute doge. 1578. Il mourut au mois de mars 1578. Son successeur fut Nicolas Daponte, vicillard de quatrevingt-huit ans. Les Vénitiens aimaient à prouver par de tels choix, qu'ils n'elisaient pas leur doge pour les gouverner.

II. Longue paix. Progrès des

Dix ans s'écoulèrent sans être marqués par aucun événement considérable. Les pirateries des Uscoques donnèrent lieu à plusieurs expéditions, qu'on pouvait appeler des exécutions militaires : quelques vaisseaux pris, beaucoup de pirates pendus, leurs demeures saccagées, mais jamais un succès complet qui mit fin à leurs brigandages; ce fut à cela que se réduisirent toutes ces expéditions pendant plus d'un siècle et demi. Plusieurs réglements d'administration intérieure signalèrent cet intervalle de tranquillité. Les formes de la procédure furent simplifiées. Le bas prix, c'est-à-dire l'abondance des denrées de première nécessité fut assuré par une sage police. On s'occupa du remboursement des emprunts que la guerre avait nécessités. Le palais ducal se releva de ses ruines. La place de Saint-Marc fut achevée. Le beau pont de Rialte, qui joint par une seule arche les deux rives du grand canal, fut reconstruit en marbre. Palladio bâtit la superbe église du Rédempteur, pour acquitter un vœu que la république avait fait, afin d'être délivrée de la peste. Jules Savorgnano construisit, sur la frontière du Frioul, la belle forteresse de Palma-Nova (1): c'était un glorieux monument de la victoire de Lépante; enfin neuf hommes qui avaient consacré une grande partie de leur vie à l'étude des lettres, s'étaut réunis, formèrent une société qui devint l'académie de Venise (2).

une societe qui cevint i academe de venise (2). Nicolas Daponte avait succombé, à sa vieilesse en 1585; le choix de sou successeur, eut cela de remarquable, qu'on de prit, parmi les nobles nouveaux; c'en teati le second exemple depuis l'élection d'André Vendramino. Pascal Cicogna descendait de Marc Cicogna, apothicaire, élevé au patriciat en 1381, après la guerre de Chiozza, pour avoir signalé son zèle en fourFondation de l'académie de Venise.

> Pascal Cicegna doge. 1585.

nissant un vaisseau, en abandonnant ses rentes,

(1) Palme nouvelle, à cause de la lastgille de Lépante.

On mit sur la médaille frappée à cette occasion : Fori Julia
Italia et christians fidei propugnaculum.

<sup>(</sup>a) Voici les noms de ses fondateurs. Pompée Lempio de Bari, Luc Scaranno de Brindes, Fabio Paulin d'Udine, Jean-Baptiste Leon et Georges Contarini de Venise, Guidon Cassonio de Serravalle, Théodore Angeluccio de Beaufort, Vincent Galliano de Rome, et Jean-Paul Galluccio de Sales-

et en se dévouant personnellement à la defense de la patrie. Au reste, ces rares exemples de l'elévation des nobles nouveaux, 'prouvaient beaucoup moins les égards qu'on avait pour eux, que la jalousie méritée par les anciennes familles. Quoique les nouvelles familles ne parvinssent que bien rarement à la supréme dignité; on avait remarqué que, depuis environ deux ceits ans, les plus anciennes en étaient exclues: c'était une espèce de parti mitoyen; qui réprismait également l'ambition des grandes maisons, attachées à retenir le pouvoir, et des hommes nouveaux ardents à l'envahir.

Les choix faits dans des familles médiocrement puissantes avaient permis d'affaiblir sans trouble l'autorité ducale. A la mort de Nicolas Daponte, les passions se réveillèrent; les factions opposées désignèrent chacune un candidat, les barrières du conclave furent sur le point d'être forcées, on courat aux armes (1); on fit dès prières publiques dans les églises (2), et ce ne fut qu'après cinquante-deux tours de serutin, que les deux partis, ne pouvant triompher l'un de l'autre, firent tomber le choix sur un vieil-

<sup>(1)</sup> Correspondance de M. Hurault de Maisse, ambassadeur de France à Venise. Manuscrit de la bibl. du Roi, nº 1024 <sup>18</sup>/<sub>365</sub> Lettre au roi du 13 août 1585.

lard qui n'appartenait à aucun des deux. Pascal Cicogna suppleait à l'infériorité de sa naissance par une réputation de sainteté. On citait non-seulement ses vertus, mais ses miracles. On racontait qu'un jour à Candie, pendaut qu'il assistait à la messe, l'hostie s'était élevée d'ellemème, et était venue se placer entre ses mains. Aussi voyait on dans une église de Venise un tableau où ce doge était représenté avec cette inscription: Velut alter Simeon manibus Christum excepit.

Vers ce temps-là, François de Médicis, dont la famille, depuis un demi-siècle, était devenue souveraine de Florence, et qui alors en était lui-même grand-duc, demanda en mariage la fille d'un patricien de Venise, Barthelemi Capello (1). La république adopta la future grande-

Marfage de Blanche Capello, avec le grand-duc François de Médicie.

<sup>(1)</sup> L'histoire de cette vénitienne est un roman. Bianca Capello avait inspiré une passion fort vivé un jeune Elo-rentin, qu'elle avait pris pour un homme de condition, et la partageait; désabasée sur la haute anissance de son amant, elle te conjura de véloigner; mais il fallut te faire un dernier adieu, elle accepta un rendez-vous nocturne; quand elle voulut rentret dans le palais de son père, elle en trouva les portes fermées. Une démarche hasardée la précipita dans une résolution exiréme, elle se jeta dans une barque avec son amant, le suivit à Florence et l'épouss; elle vivait obscurément, mais sa destinée dait d'inspirer de grandes passions. Le duc l'ayant apperque par basard, est grandes passions.

duchesse (t). Cet honneur aurait pu être suspect dans un autre temps. Médicis n'ignorait pas que le mariage d'un roi de Chypre aveq une Vénitienne avait fourni à la république un prétexte pour s'emparer de cet état; mais il pensa qu'un pareil abus de la force ne serait pas possible en Italie.

Heuri IV reconnu roi de France par la republique.

La paix dont on jouissait alors dans cette péninsule était due, en grande partie, aux guerres civiles qui déchiraient la France. Le roi

158g.

devint éperduement amoureux, et, sous prétexte de lui ménager sa réconciliation avec sa famille, obtint une entrevue avec elle, puis des conférences, enfin le mari fut appelé à la cour, comblé de biens, s'enorqueillit de sa fortune, et fut assassiné. Le grand-duc, qui était alors marié, devint veuf, envoya des ambassadeurs à Venise pour y demander Blanche, qu'il tenait dans son palais à Florence, et l'épousa au grand déplaisir de son oncle, le cardinal Ferdinand de Médieis, indigue de ce qu'une maison qui donnait des reines à la France, s'alliait avec un noble vénitien. Un jour il invita son neveu et sa nièce à une partie de campagne; à peine étaient-ils sortis de table, que le grand-duc et la grande - duchesse éprouvèrent de violentes douleurs : on voulut appeler des médecins ; le cardinal dit que cela n'était point nécessaire, il ne permit pas même les secoursspirituels, et vit mourir son neveu et sa nièce, sans même feindre d'en être affligé.

(1) L'acte d'adoption se trouve dans un manuscrit de la bibl. du Roi, qui ne porte point de titre, mais qui est un recueil de pièces, relatives pour la plupart à l'Histoire de Florence, n° 10090.

Henri III, réduit, pour combattre la ligue, à appeler à son secours Henri roi de Navarre, chef des Huguenots, faisait le siége de Paris, lorsqu'il fut assassiné par un moine, en 1589. Le roi de Navarre, que cette mort appelait au trône de France, se fit proclamer aussitôt; mais il v avait loin d'une proclamation à la reconnaissance unanime de ses droits, par un peuple que divisaient la guerre civile, le fanatisme et l'étranger. Le roi d'Espagne, le duc de Savoie, avec lesquels Henri était alors en guerre, le pape, qui l'avait excommunié, devaient faire tous leurs efforts pour lui fermer le chemin du trône. Aussi ne négligèrent-ils point de détourner les Vénitiens de le reconnaître. Cette haine n'était pas seulement dirigée contre le roi hérétique : car; du vivant même de Henri III? le pape avait sollicité les Vénitiens de se liguer contre la France (1). Les jésuites, ces fidèles auxiliaires de la cour de Rome, faisaient un cas de conscience d'un acte politique, qu'ils appelerent un scandale, et refusaient l'absolution à ceux qui embrassaient le parti de Henri IV (2). L'ambassadeur de ce prince fut

<sup>(1)</sup> Correspondance de Hurault de Maisse, ambassadeur de France à Venise, lettres des 2 et 13 juin 1589.

<sup>(2)</sup> Hist. delle cose passate trà'l sommo pontefice Paolo V e la repubblica di Venezia, lib. 3.

reçu à Venise; mais on ne l'invita point aux cérémonies religieuses (1), pour marquer que le gouvernement ne considérait cette affaire que sous le rapport temporel, qui était en effet le seul sous lequel la république pût y prendre part. La délibération était d'une grande importance pour les Vénitiens et pour le roi. Le sénat était fort intéressé à ne pas admettre la maxime, qu'on était incapable des fonctions du gouvernement, lorsqu'on avait encouru les censures ccclésiastiques : il avait en souvent l'occasion de manifester son opinion sur les censures; mais il avait aussi de fortes raisons pour ne pas se. brouiller avec trois puissances de l'Italie : d'une autre part, il importait de se ménager un appui contre les prétentions du roi d'Espagne; puis-, qu'il était en même temps, roi de Naples et duc de Milan; et il était, naturel de chercher cet appui chez son ennemi, chez un prince assez grand pour que son secours pût au besoin être efficace.

Ces raisons furent débattues pendant denx jours. Les droits de Henri IV à la couronne de France ne furent pas le sujet d'un doute; mais on délibéra long-temps sur la question de savoir si on le reconnaîtrait, anssitot qu'il aurait fait notifier son avenement, ou si on attendrait

<sup>(1)</sup> Storia eivile veneziana di V. Sandi, lib. x, cap. 15, art. 3.

que d'autres puissances l'enssent reconnu, qu'il se fût réconcilié avec le saint-siége, enfin que la fortune eût prononcé.

L'ombrage que faisait la puissance du roi d'Espagne, et le desir d'affaiblir l'autorité dont le pape avait abusé tant de fois, notamment envers la république, déterminèrent le sénat à se déclarer sur-le-champ pour Henri IV (1). Le peuple en témoigna une joie presque tur, multueuse. On acheta, on étala par-tout le portrait du roi. Ces démonstrations n'étaient point frivoles, dans un pays on les délibérations du gouvernement n'avaient pas besoin de l'approbation populaire, et où le peuple ne se livrait à la joie que de l'aveu de son souverain.

Il y eut même des Vénitiens qui furent portes, par leur enthousiasme, à prendre parti dans l'armée du roi contre la ligue. Le saintoffice, qui ne voulut voir en eux que des fauteurs de l'hérésie, commenca une information, dans

<sup>(1)</sup> Presque tout le premier volume de la Correspondance de M. Hurault de Maisse, pendant son ambassade à Venise, du 1 mai 1589 au 11 avril 1594 (manuscrit de la bibl. du Roi, provenant de la bibl. de Brienne, n° 11, 12 et 13), est consacré aux négociations qui avaient lieu en Italie, pour faire recounaître les droits d'Henry IV à la couronne de France, ou pour former une nouvelle ligue contre ca prince. On y trouve la copie d'un grand nombre de lettres du Roi.

laquelle il eut l'insolence de compromettre le dôge et le sénat; mais le gouvernement arrêta la procédure, en faisant jeter l'inquisiteur fanatique en prison.

La réputation de sagesse dont jouissait le sénat de Venise, donnait beaucoup de poids à son suffrage. Henri en conserva une grande reconnaissauce. En gage de son amitié, il envoya, à la république son épée, cette épée, disait-il dans sa lettre, dont il s'était servi à la bataille d'Ivry.

Les bons procédés furent réciproques: nonseulement les Vénitiens prétèrent à Henri IV des sommes que le malheur des temps lui rendait nécessaires; mais leur ambassadeur reçut l'ordre de jeter au feu les titres de cette créance, en présence du roi (1).

Quelque temps après, lorsqu'ayant abjuré te protestantisme, il se fut réconcilié avec le saint-siége, il accepta les Vénitieus pour arbitres du différend qu'il avait avec le duc de Savoie, à cause du marquisat de Saluces; et, lorsqu'il épousa Marie de Médicis, il voulut bien témoigner le desir que son nom fût inscrit sur le livre d'or. Les Vénitieus reçurent cet honneur avec empressement. Le roi de France et sa postérité furent admis au rang

La maison de Bourbon irscrite au livre d'or.

<sup>(1)</sup> Voyez le Dictionnaire de Bayle, arte Hadrien.

des nobles de la république. On ne prévoyait pas alors que le nom de la plus ancienne maison de l'Europe, ce nom qui ajoutait tant d'éclat à cette liste, dût un jour en être effacé.

En 1595, Marin Grimani succéda sur le trône ducal à Pascal Cicogna. Vers la fin du xvie siècle, en 1597, la mort du duc de Ferrare, Alphohse II du nom, fut un événement important pour l'Italie. Ce dernier rejeton de la maison d'Este était né avant le mariage de son père, et ce mariage était non-seulement fort disproportionné sous le rapport de la naissance, mais même contesté. Le pape en prit occasion pour déclarer César d'Este inhabile à succèder (1). Ce prince se mit en possession du bien de ses pères. Le pape, de qui le duché relevait, lui en refusa l'investiture. Les Vénitiens embrassèrent la cause du nouveau duc , et faisaient déja avancer des troupes pour le soutenir. Le cardinal d'Ossat explique fort bien (2) les motifs de leur détermination. « Les « Vénitiens, dit-il, sont ceulx, à mon advis, « qui moings vouldroient que le duché de FerGrimani doge. 1595.

IV. Troubles occasionnés par la mort du duc de Ferrare.

1597.

(1) Voyez dans les pièces justificatives un extrait des

mémoires très-curieux faits dans ce temps, en faveur de César d'Este. (2) Correspondance du cardinal d'Ossat, lettre au Roi du 20 décembre 1797. Manuscrit de la bibl. Mazarine.

« rare retournast au saint-siége, pour ce qu'ilz « sont de plus sages mondains et des plus ja-« loux de leur estat, pour regarder de plus « près à tout ce qui leur peut profiter ou « nuire près et loing; qu'aussy pour ce qu'ilz « aimeroient mieux pour voisin un simple duc « de Ferrare, qu'un pape, duc de Ferrare, et sei-« gneur de tant d'autres états. Il y a encore un « autre interest qui les pousse, c'est qu'ils ont « usurpé autrefois sur les ducs de Ferrare, et « tiennent encore le comté de Rovigo. »

La guerre allait se rallumer en Italie. Clément VIII déclarait, qu'il était prêt d'y sacrifier jusqu'au dernier calice des églises, et d'aller mourir sur les fossés de Ferrare, le saint-sacrement à la main (1); mais César, aussi prompt à abandonner ses prétentions qu'à les déclarer, céda Ferrare au saint-siége, pour ne conserver que le titre de duc de Modène et de Reggio. Ainsi les états de l'Église, après s'être accrus de la Romagne et de Bologne, s'étendaient jusques sur le Pô, et touchaient aux frontières de la république. Ce voisinage n'était pas sans inconvénient. On l'éprouva lorsque le gouvernement de Venise entreprit de détourner un des bras du Pô, qui jetait du sable dans les ports de Chiozza et de Malamocco. Le pape voulut

<sup>(1)</sup> Ibid.

s'opposer à ces ouvrages, prétendant qu'ils pouvaient porter quelques préjudices aux habitants de Ferrare: ceux-ci essayèrent inême de renverser les travaux; mais ils furent vivement repoussés par les troupes vénitiennes, et le canal fut achevé.

Les Vénitiens étaient fort soigneux de maintenir la paix rétablie entre eux et les Turcs. Ayant eu quelques dénièlés avec les chevaliers de Malte, pour des prises que ceux-ci avaient faites dans le golfe; les galères de Venise coururent sur celles de la religion, en prirent deux ou trois, délivrèrent les esclaves turcs, et les renvoyèrent à Constantinople (1). La conservation de la bienveillance du sultan coûtait même quelquefois à l'amour-propre de la république. Un de ses patriciens ayant combattu et pris une galère d'Alger, le grand-seigneur exigea non-seulement la restitution du bâtiment, nonseulement une forte indemnité et un grand nombre d'esclaves, mais encore le supplice du capitaine vénitien, et on n'osa pas le lui refuser. Les Turcs, qui réclamaient si vivement

V, rouilleries nomentanées avec

Tome IV.

<sup>(1)</sup> On peut voir sur ces courses des chevaliers de Malte contre les Turcs, et sur les inquiétudes qu'elles occasionnaient aux Vénitiens, la Correspondance du cardinal d'Osat, manuscrit de la bibliothèque Mazarine, notamment sous la date du 18 novembre 1696.

le droit des gens, ne manquaient pas de le violer à leur tour, quand ils en trouvaient l'occasion. Deux de leurs corsaires abordèrent la nuit, à l'improviste, une galère vénitienne, qui était à l'ancre sur la côte de Spalato, s'en emparèrent, tuèrent le capitaine Marin Gradenigo, amenèrent capit le gouverneur de Sebenigo qu'elle portait, ainsi que tout l'équipage. Il est vrai qu'on obtint la restitution de la galère et des prisonniers, mais on n'osa pas demander une réparation (1).

VI.

Les
Vénitien
amollis p
une longe
paix.

On jouissait des avantages de la paix; mais on se déshabituait des vertus guerrières. Les sentiments patriotiques même s'affaiblissaient dans ce long repos; tant il est vrai que tont a ses inconvénients et qu'il n'a pas été donné à la nature humaine de conserver long-temps les vertus, dont sa situation ne lui fait pas une nécessité. On accusa le gouvernement vénitien d'avoir viole les droits de l'hospitalité et du malheur, en livrant, vers la fin du xvie siècle, le roi don Sébastien de Portugal aux Espagnols. Cette accusation est injuste. Ce prince, entrainé par un zèle inconsidéré, était allé faire la guerre en Afrique, et on assurait qu'il avait péri dans la bataille d'Alcazer. Depuis sa mort, les Espagnols s'étaient emparés de son royaume.

<sup>(1)</sup> Hist. veneziana di Nicolò Doglioni, lib. 18.

En 1598, un jeune homme se présenta au sénat de Venise, se donnant pour le roi don Sébastien. Il racontait qu'il avait survécu à la bataille, que des moines l'avaient requeilli; il avait erré long-temps. Ses aventures inspiraient de l'intérêt, et la connaissance qu'il avait de quelques négociations secrètes, traitées naguère entre le Portugal et Venise, pouvait faire naître quelque confiance. Des que l'ambassadeur d'Espagne fut instruit de l'apparition de ce personnage, il requit son arrestation. L'incomin passa à-pen-près deux ans dans les prisons d'état de Venise. Quelques religieux portugais, qui regrettaient un roi zélé pour l'inquisition, criaient que le prisonnier n'était autre que le prince (1): Le sénat s'en méfiait, parce que, disait le doge, les Portugais étaient canables de reconnaître un nègre pour le roi don Sébastien, s'ils eussent pu se délivrer, à ce prix, de la tyrannie des Espagnols (2). On commencait à répandre des révelations, qui confir-

<sup>(1) »</sup> Je vous jure par la passion de Jésus-Christ, que c'est le vrai roi don Sebastien, comme je suis frère Estevan de Campajo, et si la vérité ne se trouve telle, je veux que l'on me tienne non pour un menteur seulement, mais pour un renégat. » Lettre de frère Estevan de Campajo, manurarit de la bibliothèque du Boi, pravenant de la bibliothèque de Dupuy, n° 770.

maient l'histoire du prisonnier. Des Portugais et tous les moines s'agitaient en sa faveur. Le gouvernement espagnol voulait qu'on le lui livrât. Les Vénitiens prirent le parti de l'élargir, mais sans vouloir lui donner asyle. Il sortit de Venise, déguisé en jacobin, et se refugia en Toscane, où il fut bientôt reconnu, arrêté, et livré à ses ennemis par le grand-duc.

Cette histoire n'a jamais été bien éclaireie; mais quand il serait vrai que ce personnage fût le roi don Sébastien, quand les Vénitiens en auraient été convaincus, il n'eût pas été raisonnable d'exiger de leur part, qu'ils se brouillassent avec l'Espagne pour le rétablir sur le trone de Portugal (1).

Dans les soixante dernières années du xvi<sup>e</sup> siècle, la paix n'avait été interrompue que par une courte guerre. Pendant ce long intervalle deux

<sup>(1)</sup> Le cardinal d'Ossat ne croyait pas que ce prisonnier foit le véritable don Sebastien, il écrit au secrétaire-d'état Villeroy, dans une dépéche du ao janvier 1601. « Le prétendu don Sébastien, roi de Portugal, que les Venitiens avoient laisés aller, ha esté faite prisonnier par le grand-duc, vers Livourne, et comme ou ne loue point la simplicité de ce pauvre homme d'estre allé passer en ces quartiere-là, vasis blasme-t-on grandement S. A. de c faite qui ne lui profitera pas tant envers les Espagools comme il luy nuira envers le common des autres. (Correspondance du cardinal d'Osat, manuscrit de la bibl. Mazarine.)

générations s'étaient écoulées sans passer par ces épreuves, qui forment les ames viriles. Quand les états se sont montrés ambitieux, un long-sommeil leur est toujours funeste.

Il est contradictoire de vouloir à-la-fois conserver les fruits de la guerre, et jouir des douceurs de la paix. On a déja pu remarquer que, dans sa dernière lutte contre les Turcs, Venise n'avait pas déployé son ancienne énergie. Elle avait mal pourvu à la sûreté de l'île de Chypre; elle l'avait faiblement secourue. Les Turcs s'en étaient rendus maîtres en un mois. La belle défense de Famagouste, en couvrant de gloire Bragadino et ses compagnons d'armes, accusait la négligence du gouvernement. On avait déployé des forces navales immenses; mais on n'avait jamais voulu s'en fier à soimême, et essaver de se défendre avant que des alliés vinssent partager les dangers. Dans la première campagne, ce grand appareil s'était réduit à rien. Dans la seconde, on n'ayait approché l'ennemi qu'une fois, et on n'avait pas tiré le moindre fruit d'une victoire éclatante. L'administration avait pourvu aux dépenses de cette guerre par des emprunts, par l'alienation des domaines, par la création de dignités vénales. Ce ne sont point là les symptômes de cette mâle vigueur, qui repousse le danger, de ce patriotisme qui s'exalte dans les revers

comme dans la prospérité. Il faut qu'un peuple sache se montrer supérieur à tous les sacrifices, pour que l'histoire puisse un jour dire de lui: Magna populi romani fortuna, sed semper in malis major resurrezit (1).

En faisant cette observation, je ne prétends point blâmer ceux qui maintenaient cette république dans un repos qui avait bien ses avantages; je ne veux qu'expliquer les progrès de sa décadence.

Quand les calamités de la nature étaient

venues affliger les Vénitiens, la paix leur avait du moins offert quelques moyens de les adoueir. L'art n'avait pu prévenir la peste, ni la faire cesser; mais une police active avait eontribué à en arrêter la propagation. La disette avait affligé l'Italie. Venise avait fait venir des blés de la Pologne, par le port de Dantzig. On avait perdu l'île de Chypre; mais on procurait des terres, des établissements, du travail à ceux de ses malheureux habitants qui n'avaient point voulu séparer leur sort de celui de la métropole. Des incendies avaient dévoré plusieurs monuments; ils étaient réparés: Venise se relevait plus belle et devenait une ville de marbre. Le feu avait consumé, avec le palais ducal, les peintures dont le Titien et d'autres célèbres

État des arts.

<sup>(1)</sup> Florus.

artistes l'avaient décoré : la main de Paul Véronèse et de Salviati réparait ce désastre.

Cette époque est celle où les lettres furent le plus en honneur dans Venise. L'académie se formait. La bibliothèque de Saint-Marc s'enrichissait par la munificence de Jean Grimani, patriarche d'Aquilée, d'une collection de statues, de marbres, de médailles et d'antiquités. Alde Manuce, Paul Paruta et beaucoup d'au tres, élevaient leur patrie au rang des villes savantes, dans un temps où d'autres nations sortaient à peine de la barbarie.

Le commerce florissait, la banque venait de s'organiser. La fortune comblait Venise de richesses; mais l'opulence de l'état diminuait au lieu de s'accroître, et les richesses étaient désormais la seule idole des Vénitiens. Pour en juger, il n'y a qu'à voir comment ils accueilirent un de ces hommes qui se produisent quelquefois effrontément, pour spéculer sur

la cupidité d'autrui.

La renommée avait publié qu'un Cypriote, dont le nom était Marc Bragadino, avait trouvé - le secret de faire de l'or (t). Tous les souverains voulaient l'attirer dans leurs états (a). Il crut

(1) Historia veneziana di Gio. Nicolo Doglioni, lib. 18.

VII. Progrès de

<sup>(2)</sup> Notamment Henri IV, car voici ce qu'il écrivait à son ambassadeur, le 7 mars 1590. « J'écrips au sieur Mare-Bra-

devoir la préférence à une ville dont il était né sujet. Aussitôt qu'il eut annoncé son arri-

· gadin, en réponse d'une que j'ay pareillement reçue de « luy : on me le dépeint pour homme qui sait ce secret, à à la recherche duquel plusieurs ont consommé leurs aiges « et moyens, jusqu'à me dire que ces seigneurs y ont quel-« que créance, et m'assure-t-on qu'il est plain de bonne « volonté de me venir faire service. Si vons le jugez à propos « vous lui baillerez ma lettre, ou bien sans la lui bailler, il « n'y aura point de mal de le disposer à me venir trouver; ce qu'il pourra faire commodément avecq l'occasion du · retonr du sieur de Luxembourg , s'il n'est desjà repassé , a non que je croye ee qu'on dict de son savoir, mais estant « bien résolu, comme je suis, de ne m'y laisser tromper, je « ne venx aussi faire difficulté de le voyr venir. » L'ambassadeur lui répondit : « Ledict sieur de Maisse n'a jugé à propos de donner la a lettre de S. M. an Bragadin, ni de le disposer d'aller en « France, craignant qu'il n'y allast de sa dignité et répua tation, pour estre cet homme descouvert plustost pour un « trompeur que pour personne qui mérite d'approcher et « converser avec les grands, s'ébahissant grandement ledict « sieur de Maisse de ceux qui si légèrement en ont donné « l'advis à sa dicte majesté, qui a été aussi sage et prudente · à juger ce qui en estoit et ne le croire, comme ilz ont esté « promptz à se persuader nne telle vanité, suppliant très-« hamblement S. M. de croire que si ledict sieur de Maisse « eust connen que cest bomme eust eû le secret de faire de « l'or sans or, comme il le publie, il n'enst failli (sachant la « nécessité qui est en France) d'essayer d'envoyer ou l'ou-« vrier, ou de l'ouvraige à S.M. et en retenir encores pour · lui quelques pièces au besoin qu'il en a; mais avant desvée à Venise, les citadins, les nobles, le sénat, les étrangers, les femmes s'empressèrent de l'accueillir. Il habitait un beau palais, vivait avec splendeur. Tout ce qu'il y avait de riche, tout ce qu'il y avait de grand dans cette capitale formait son cortége et lui prodiguait le titre d'illustrissime. On ne cessa de l'honorer. de le courtiser jusqu'à son départ, et on ne voulut être désabusé sur son compte, que lorsqu'on apprit qu'il était allé se faire pendre chez l'électeur de Bavière. Les passions sont toujours crédules et superstitieuses. Ce charlatan avait deux chiens qu'il avait parés de colliers d'or, et dont il se faisait suivre constamment. Ces deux chiens devaient être pour quelque chose dans la science de l'alchimiste : c'étaient assurément deux génies, deux démons que, par sa puissance, il avait forcés de sortir de l'enfer pour le servir. Le peuple, les

<sup>«</sup> couvert et veu sa tromperye, de laquelle plusieurs, et des « grandz, ont esté au commencement attrapez, ledict sieur

<sup>«</sup> de Maisse a jugé n'en devoir ennuyer les oreilles de S. M.

<sup>«</sup> se remettant au sieur de la Chaise, de lui faire entendre

<sup>«</sup> la qualité du personnaige et le moyen dont il use pour at-« traper ceux qui se sont fiez en luy, et la honte que ces

<sup>«</sup> seigneurs ont euë de s'y estre amusez pour quelque « temps. » (Correspondance de M. de Maisse, ambassa-

deur de France à Venise. Manuscrit de la bibl. du Roi. provenant de la bibl. de Brienne, nº 11.)

avares de Venise, nobles et plébéiens, n'en jugérent pas autrement; ni l'électeur lui-même, car il fit brûler ces deux animaux sur le corps de leur maitre.

VIII.

Cette soif de l'or ne se manifestait pas pour la première fois dans Venise, mais elle n'était plus accompagnée de ces passions énergiques, qui, même mal dirigées, commandent toujours l'admiration des hommes et leur inspirent de l'intérêt.

On a vu combien le seizième siècle avait été fatal à la puissance des Venitiens. La découverte de l'Amérique et du passage des Indes portait un coup mortel à leur commerce. Les invasions des Français en Italie, avaient mis la république à deux doigts de sa perte. Elle voyait sa considération affaiblie, l'état de l'Église devenu considérable, et le plus puissant monarque de l'Europe maitre de Naples et de Milan. Les progrès des Turcs lui avaient coûté presque toute la Morée, l'Archipel, l'île de Chypre, et lui avaient fait perdre sa confiance dans ses propres forces.

«Sans doute il était difficile, même probablement impossible, que la ville de Venise, privée de l'empire du commerce par la révolution qui s'était opérée sur le globe, pressée entre la maison d'Autriche et les Tures, se maintint au rang des puissances du premier

ordre; mais peut-être aurait-elle pu conserver une plus grande part au respect des autres nations, si, dans sa médiocrité, elle eût fait paraître les vertus de cet état. Plus on est faible, plus on a besoin de coprage. La pauvreté s'ennoblit quand elle sait garder son indépendance. Le malheur des Vénitiens sut de conserver trop de souvenir de leur grandeur, et trop d'attachement à leurs richesses. Déchus de leur puissance, réduits à partager les bénéfices du commerce, après les avoir long-temps accaparés, ils auraient pu se maintenir au rang des états du second ordre, et rester d'illustres négociants, si leur constitution eut été analogue à leur nouvelle situation

Quelque opinion qu'on ait pu se former de leur organisation politique, il faut reconnaître que, bonne ou mauvaise, elle eut un immense avantage; elle fut stable. Ils purent employer à s'aggrandir, à s'enrichir, le temps que les autres républiques d'Italie employaient à changer de lois ou de maîtres. Jamais la tranquil-lité intérieure de l'état ne fut troublée. Mais Venise, assez forte pour conquérir, ne le fut pas assez pour assurer à ses nouveaux sujets une protection efficace. A peine eut-elle envahi des provinces en Italie, qu'elle les vit occupées trois ou quatre fois, et ravagées con-

tinuellement par les ennemis que son ambition avait attirés. Quel attachement ces peuples pouvaient-ils conserver pour une métropole qui ne les défendait pas? Ils lui montrèrent cependant de la fidélité, parce qu'ils appréciaient le bienfait d'une administration sage, économe, bien ordonnée et alors presqué inconnue dans les autres états.

Ainsi la prospérité de Venise fut le résultat de ces causes principales, qu'on peut reduire à trois:

Son commerce universel et presque exclusif; Sa marine plus puissante que celle des autres nations;

Et le bonheur qu'elle cut d'avoir un gouvernement stable et une administration éclairée, long-temps avant les autres peuples.

Mais l'effet de ces moyens était borné comme tout ce qu'il y a dans la nature. Toute la sagesse du sénat ne pouvait pas empécher que le commerce ne prit une nouvelle route; que la navigation de l'Océan, n'amenât dans l'architecture navale une révolution, qui rendait inutiles les galères de l'Adriatique; que les peuplades de l'Asie ne vinssent occuper les côtes orientales de la Méditerranée; que la maison d'Autriche ne devint puissante; que les autres états n'acquissent enfin une organisation fixe, et ne fissent des progrès dans l'administration.

Quand la source des richesses commerciales ne se trouva plus à sa portée, « quand l'Italie, suivant l'expression de Montesquieu (1), ne fut plus au centre du monde commerçant, et se trouva, pour ainsi dire, reléguée dans un coin de l'univers, » quand la marine de Venise ne fut plus redoutable, quand de grands peuples furent devenus les voisins de la république, et ses égaux dans la science du gouvernement ; il fallut bien que Venise descendit du haut rang où elle: s'était placée. Il ne serait pas juste d'attribuer cette révolution à son imprévoyance; mais on peut dire que ce changement lui aurait été moins funeste, si, dans le temps de sa prospérité, elle eût montré cette modération, dont on ne put faire honneur ensuite qu'à sa faiblesse. Toutes conquêtes doivent entraîner la perte des républiques faibles (2), et Venise l'était relativement à d'autres états.

Une république conquérante devient monarque par fiction; mais quand cet espèce de gouvernement exerce son autorité au loin, il est plus dur, plus odieux que le gouvernement d'un seul.

En s'abstenant de conquérir des provinces en Italie, Venise aurait évité des guerres dé-

<sup>(1)</sup> Esprit des lois, liv. 21, ch. 17.

<sup>(2)</sup> Machiavel, Discours sur Tite-Live, liv. 1, ch. 6.

sastreuses, des haines implacables, des dépenses immenses (1). Elle aurait retenu plus longtemps ses possessions d'outre-mer, elle aurait
pu conserver un plus grand commerce, résister aux Turos avec plus de succes, et porter
son pavillon dans l'Océan, connue les Portugais, les Espagnols et les Hollandais, nations
beaucoup moins habiles que. les Vénitiens
dans la marine, à l'époque où elles entreprirent tant de conquètes; mais qui profiterent,
pour s'établir dans les deux Indes, du moment
où les Vénitiens disputaient la possession de
Bergame et de Crémone à leurs voisins.

Je ne dis pas que neuf provinces en Italie, ne valussent quelques iles dans les Indes; mais ces neuf provinces, quojque fort belles, ne formaient qu'un état très-médiocre. La servitude où elles étaient en avait faoilité la conquête; du moins fallait-il les attacher à l'état. Les républiques, si elles veulent réellement s'aggrandir,

<sup>(</sup>t) Les Vénitiens ont commencé, acera et conservé leur empire par le domaine de la mer, et lant qu'ils as ont maintenus dans les limites d'écelle, et appliquez au trafiq, ils ont aquis beaucoup de réputation et de richesses, et depuis qu'ils es sont jeter declans ces desseing et conquestes de terre-ferme, ils se sont diminues etc.

<sup>(</sup>Relation de l'ambassade de M. Léon Bruslart, manuscrit de la bibl. du Roi, n°712.)

doivent se donner des citoyens et non des sujets : la constitution de Venise s'y opposait, d'où il faut conclure que cette république n'était pas constituée pour augmenter ses forces par des conquêtes sur le continent. Machiavel fait observer qu'après ces acquisitions, Venise se trouvait en effet moins puissante que lorsque son territoire ne s'étendait qu'à quelques milles au-delà des lagunes (1). Au reste, quelque soin qu'on ent pris de s'assurer la possession de ces nouvelles provinces, il n'y avait pas là de quoi se soutenir sur un pied d'égalité avec les paissances environnantes. Prendre cette route pour s'aggrandir, c'était avouer une ambition qui rappelait trop celle des Romains; et pour cela il fallait conserver la supériorité sur les autres peuples en habileté et en courage. Si Venise eut su se donner des citovens et non pas des sujets, elle serait devenue plus puissante; si elle eut conquis pour affranchir et pour former une ligue de republiques confédérées, elle pouvait réunir en un seul état le Milanais, la Romagne et la Toscane : jamais les Français; les Allemands, les Espagnols, n'auraient été appelés au-delà des Alpes, et les papes ne seraient pas devenus si puissants.

Le tort, ou le mallieur du gouvernement

<sup>(1)</sup> Discours sur Tite-Live, liv. 11, ch. 19.

vénitien fut donc de ne pas juger sa destinée. Les patriciens de cette république, dans le temps de ses prospérités, se croyaient appelés à humilier les rois, et, après ses disgraces, ils ne sentirent pas assez qu'il ne pouvait plus y avoir de royauté pour eux-mêmes.

IX. Inconvénients de l'aristocra

La souveraineté a cela de propre, que plus elle est grande, moins on lui porte envie. Dans la monarchie, dans les états despotiques même, on ne voit dans la souveraineté qu'une magistrature; le personnage est si éminent, le fardeau qu'il porte est si accablant, qu'il ne vient pas dans l'idée de croire que la destinée l'ait. fait monarque pour son avantage personnel; on voit qu'il ne jouit de rien, qu'il est obligé de se faire une existence à part, c'est, pour ainsi dire , un être hors de la nature. Il n'en est pas ainsi dans les petits états, et sur-tout dans ceux où la souveraineté est partagée. Plus la part d'autorité est petite, plus elle est accessible aux ambitions vulgaires. Quand nous, voyons ceux qui la possedent se rapprocher de nous par leurs jouissances, et descendre à de petits moyens pour les accroître, se réserver des avantages et s'enorgueillir de notre humiliation, faute de pouvoir se glorifier de leur grandeur, nous nous demandons pourquoi, à quel titre, jusques à quand ils veulent être nos maîtres. C'est bien pis lorsqu'il n'y a plus

pour eux ancune occasion de montrer qu'ils valent mieux que nous, et de faire preuve de ces grands talents, de ce eourage, qui peuvent justifier la vanité.

Or, c'est ce qui arriva au gouvernement de Venise. Quand les nobles, au lieu de verser leur sang pour la 'patrie, au lieu d'illustrer l'état par des victoires et de l'aggrandir par des conquétes, n'enrent plus qu'à jouir des honneurs, et à se partager le produit des impôts, on dut se demander pourquoi il y avait huit ou neuf cents habitants de Venise qui se disaient propriétaires de toute la république. Eux-mêmes durent perdre de leur mérite, et les autres de leur attachement. Les liens de l'état durent se relåeber.

Les sujets de la seigneurie durent comparer leur sort à celui dont jouissaient les sujets ou les citoyens des autres républiques. Long-temps supérieurs à presque tous les peuples, parce que ceux-ci vivaient dans l'abjection de la féodalité, ils étaient réduits maintenant à porter envie, non-seulement aux hommes libres, mais aux habitants des monarchies. Dans la monarchie, le souverain est la source du pouvoir. mais il est forcé d'en déléguer l'exécution. Dans l'aristocratie au contraire, il ne reste rien aux sujets que d'obéir et de payer. Voilà pourquoi des philosophes ont prétendu que la meilleure Tome IV.

aristocratie était celle qui se rapprochait le plus de la démocratie (1): ils voudraient que, pour deux drachmes d'impôt, on eût droit de suffrage dans l'assemblée de la nation, comme à Athènes d'après les lois d'Antipater (2); c'està-dire, qu'ils ne veulent point d'aristocratie: ils ne proposent pas les moyens de soutenir cette forme de gouvernement, mais de la détruire.

Je m'arrête sur ces considérations, parce qu'elles peuvent faire apercevoir la cause qui éteignit ce zèle patriotique, seul conservateur des états. Riches, tranquilles et en possession du pouvoir, les souverains de Venise n'eurent plus qu'un objet, ce fut de conserver ce précieux repos, même aux dépens de leur considération. Ils auraient pu rajeunir leur république, si, marchant avec le siècle, considérant l'exemple de la Hollande, ils eussent, en modifiant leur constitution par de sages tempéraments, élevé leurs sujets à la dignité de citoyens. Veut-on qu'une religion ou une république se maintiennent ; il faut les ramener de temps en temps à leur principe : cette maxime est de Machiavel (3); or le principe de Venise était le com-

<sup>(1)</sup> Filangieri, liv. 1, ch. 10.

<sup>(</sup>a) Diodore de Sicile, liv. 18.

<sup>(3)</sup> Discours sur Tite-Live, liv. 111, ch. 1.

merce et l'égalité : il y avait cependant une difficulté à ce retour, la population était corrompue; aussi ne s'agissait-il pas de changer une aristocratie en démocratie; mais de rendre à cette classe d'hommes, exclue de tous droits politiques, le patriotisme et le courage, en leur permettant de relever le front. Bien loin de là, l'orgueil aristocratique, n'ayant plus où se prendre dans sa honteuse inaction, s'attacha aux plus minutieux priviléges, envaluit tout, et bientôt fut obligé de courber lui-même sous le joug de fer que l'oligarchie vint lui imposer. L'oisiveté, l'inconduite, la vanité, le défaut d'occasions pour acquérir de la gloire et des richesses, détruisirent les fortunes et la considération de la plupart des patriciens. Ceux qui avaient eu l'habileté de conserver l'une et l'autre, en se maintenant dans les grandes places, les considérèrent désormais comme leur patrimoine, et ne virent plus que des clients dans ceux que la constitution de l'état faisait leurs égaux. L'autorité tendit sans cesse à se resserrer dans un petit nombre de mains. Il v eut des riches dociles au joug, « parce que les homines tienment encore plus aux richesses qu'aux honneurs (1); » il y eut une multitude de patriciens pauvres et, ce qui est encore pis,

<sup>(1)</sup> Ibid., liv. 1, ch. 37.

obscurs; contribuant par leurs suffrages à la nomination du prince, et passant leur vie à solliciter les plus minces, les plus vils emplois. Ils ne différaient guères que par leur indigence de cette classe de sujeis qu'on appelait les nobles de terre-ferme.

On a dit que l'aristocratic tendait à se dilater, comme la démocratie à se resserrer. C'est là un conseil sous la forme d'une observation. Le conseil est salutaire, car là où le pouvoir est nécessairement odieux, il est bon de le partager, pour le rendre plus tolérable; là où l'autorité est inévitablement tumultueuse, il faut la concentrer pour la rendre plus raisonnable; mais par-tout les passions des hommes sont les mêmes; dans un gouvernement comme dans l'autre, l'orgueil des dépositaires du pouvoir tend à l'augmenter. Seulement on peut remarquer que la démocratie trouve son remède dans les passions, tandis que ces mêmes passions s'opposent au perfectionnement de l'aristocratie. La conséquence la plus juste à tirer de tout cela, c'est que le mal est dans l'excès; or analheureusement pour Venise, son gouvernement ne cessa d'y tendre.

Telles furent les conséquences des vices qu'il y avait dans l'organisation sociale des Vénitiens. Lorsqu'elle cessa d'être meilleure que celle des autres états, et lorsque le temps eut changé tous les rapports de richesse, de grandeur et de services entre cette puissance et les autres, la république continua de subsister, parce qu'elle avait douze cents ans d'existence; mais à chaque guerre elle éprouva des pertes, à chaque traité elle vit décliner sa considération, et dans la paix, qu'elle acheta souvent, elle ne répara point ses forces, parce qu'il n'y a de force que là où il v a du courage.

Les états peuvent déchoir de leur grandeur saus qu'il y ait même de la faute du gouvernement, mais alors le gouvernement doit retremper le ressort morál qui rend une nouvelle activité à la machine politique, et c'est ce que le gouvernement vénitien eut à se reprocher de n'avoir pas fait.

On a quelque sujet de s'étonner que, dans ce défaut de patriotisme, d'esprit public et d'énergie, le gouvernement lui-même ne se soit pas dénaturé; mais, quoiqu'on soit autorisé à dire que le gouvernement n'avait pas toujours prévu l'avenir avec justesse, et choisi le remède le plus efficace, il faut aussi reconnaître qu'il était admirable par sa constance et par ses maximes.

Les effets en font foi.

Venise eut des armées considérables, souvent victorieuses, quelquefois mécontentes. Ses Système du flottes étaient toujours confiées à des personnages éminents dans la république, les ar-

charge de capitaine-général de la république. était la plus haute fortune à laquelle un homme de guerre pût prétendre en Italie. Cependant, jamais général étranger ni vénitien ne manifesta la pensée d'abuser de la force remise entre ses mains, et de s'en servir pour usurper le pouvoir. De tous côtés en Italie, des soldats heureux parvenaient à se faire un trône. A Venise, ce danger fut toujours habilement écarté : on n'oubliait jamais que, qui peut sauver la république peut aussi la détruire. L'armée de terre, plus propre à devenir un instrument d'usurpation, fut toujours confiée à un étranger : on réserva aux nationaux le commandement de l'armée navale: La première, composée de soldats de toutes les nations, ou de milices, fut payée en argent plus qu'en considération : ce n'était pas un moven pour la rendre meilleure ; mais c'était une raison pour qu'elle fût moins dangereuse. Des provéditeurs surveillaient le général : quelquefois on lui demandait sa femme on ses enfants pour ôtages : toujours on le récompensait magnifiquement, et on avait montré qu'on savait le punir d'avoir encouru un soupçon. Cette méthode de ne confier le commandement des armées de terre qu'à un étranger, dut faire sans doute que la guerre ne fût

pas toujours poussée avec la vigueur, le dévouement . la loyauté qu'on a droit d'attendre d'un général, qui est en mème temps citoyen. » Ce fut, dit un auteur vénitien (1), ce fut une grande faute de nos pères, de ne pas changer de système, lorsqu'ils voulurent faire la guerre sur le continent : si les généraux eussent été vénitiens, on n'aurait pas rendu la liberté à toute l'armée de Visconti, prisonnière après la bataille de Macalo.» Cela est certain, il ne l'est pas moins que les armes des Vénitiens auraient pu obtenir des suecès plus brillants, si elles n'eussent pas été dans la main de mercenaires. Quand on a de l'ambition, et qu'on veut faire la guerre, il faut prendre la peine de la faire soi-même.

Mais cela prouve seulement que les Vénitiens n'avaient pas dans leur population iudigène, les ressources suffisautes pour entretenir à-lafois une armée de terre et une armée de mer. Quant aux généraux, ils auraient pu sans doute en trouver parmi leurs patriciens; mais la méfiance prévalut; on employa des étrangers dans les premières guerres que la république eut à soutenir, et cette république ne savait pas changer de maximes.

<sup>(1)</sup> Ch. Marin, Histoire du commerce de Venise, tom. 7, liv. 111, ch. 5.

Les commandants des armées navales, constamment choisis parmi les patriciens, passaient des opérations de la guerre aux fonctions civiles; environnés de grands honneurs, quand ils avaient bien fait; déposés, dépouillés de leurs dignités, envoyés en exil, même quand ils n'avaient été que malheureux.

Graces à ces précautions, les Vénitiens n'eurent jamais à génir sous le joug militaire, n'eurent à réprimer, ni les tentatives d'un général ambitieux, ni même l'arrogance des gens de guerre.

Son habileté a contenir le clergé. Ils n'apportèrent pas moins de soin à contenir l'ambition du pouvoir sacerdotal. Le clergé vénitien, nombreux et ricle, fut toujours ce qu'il doit être par-tout, considéré et soumis. Il ne contribuait point aux charges publiques, à moins d'un indult de la cour de Rome, qui autorisât la levée des décimes (1). La

<sup>(</sup>a) Frà Paolo dissit dans son livre initulé: Opinione in qual modo debba governari la repubblicie veneziana, si les circonstances amenaient sur le trône pontifical un pape, je ne dirai pas veiniteu, ce qui serait une affaire de vanité et non une chose utile, peut-être mêue une chose dangereuse, mais un pape étranger, disposé favorablement pour la république, il importerait de profiter de cette bonne disposition pour obtenir, une bonne fois pour toute, la levée des décimes du clergé. Clément VI l'avait déja accordée; mais la bulle a mallicureusement été révoquée, ½



république trouva, à cet égard, des dispositions assez favorables dans le pape Sixte-Quint. Avertie que la signora Camilla Peretti, sœur de ce pontife, desirait que ses enfants fussent admis au rang des patriciens de Venise, elle s'empressa de les faire inscrire au livre d'or. Lorsque les ambassadeurs en portèrent la nouvelle au pape, Sixte-Quint répondit, avec cette humilité qu'il avait long-temps affectée, que ses neveux étaient nés trop bassement et trop pauvrement pour aspirer à un si grand honneur, mais qu'il essayerait de les eu rendre dignes. Il exprima sa sensibilité par des larmes, et il échappa même à sa reconnaissance, de donner à la république, l'épithète de sérénissime, chose qui n'était jamais arrivée à aucun pape (1).

Les Vénitiens ne manquèrent pas de profiter de cette reconnaissance du saint-père Ils lui représentèrent que la garde de Corfou et de Candie, qui étaient les deux boulevards de la chrétienté, leur coûtaient plus de cinq ceut

importerait de s'affranchie de l'obligation de renouveler tous les cinq ans, ou tous les septans, la demande de cette grace.

<sup>(1)</sup> Correspondance de M. de Maisse, ambassadeur de France à Penise, manuscrit de la bibl. du Roi, nº 1021 181, mémoire envoyé au roi, à la suite de la dépêche de l'ambassadeur, du 6 novembre 1585.

mille écus par an; ils demandèrent que sa sainteté leur permit de lever tous les ans un décime sur les biens du clergé, sans en excepter les cardinaux. Sa sainteté leur répondit qu'elle était disposée à sacrifier, non-seulement tous les trésors de l'église, mais même son propre sang pour la défense de la république, qu'elle desirait que le gouvernement ne tourmentât pas les évêques ni les religieux; que déja elle avait accordé qu'aucun bénéfice dans l'état de Venise ne serait donné qu'à des nationaux (1).

Malgré toutes ces promesses, lorsqu'il fut question d'expédier l'indult qui devait autoriser la levée de deux décimes, les cardinaux du conseil du pape, pour éviter la révocation de l'exemption dont ils avaient joui jusqu'alors, proposèrent d'accorder, en remplacement des deux décimes, la permission de lever sur le clergé, en quatre ans, une somme de deux cent mille écus (2).

Enfin le pape se détermina à accorder quatre décimes et demi par an, qu'on évaluait devoir produire soixante ou quatre-vingt mille écus (3). Ces évaluations conduisent à penser que le

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Ibid. Lettre de M. de Maisse au roi, du 3 décembre 1585.

<sup>(3)</sup> Ibid. dn 25 février 1586.

décime devait valoir de quinze à vingt mille écus.

Le clergé était placé en dehors du gouvernement et de l'administration, depuis les prenières années du xve siècle (1), et il lui fut sévèrement interdit de s'y immiscer.

Pour être parfaitement assurée contre les envahissements de la puissance ecclésiastique, Venise commenca par lui ôter tout prétexte d'intervenir dans les affaires de l'état, elle resta invariablement fidèle au dogme. Jamais aucune des opinions nouvelles n'y prit là moindre faveur (a); jamais aucun hérésiarque ne sortit de Venise. Les conciles, les disputes, les guerres de religion, se passèrent sans qu'elle y prit jamais la moindre part. Inébraulable dans sa foi, jamais la moindre part. Inébraulable dans sa foi,

<sup>(1)</sup> En 1414.

<sup>(</sup>a) lo non ho mai conosciuto alcun Veneziano seguace di Calvino e di Luthero ed altri, ma benai d'Epicuro e del Cremonini, già lettore nella prima cattedra di filosofia nello studio di Padova, il quale assicura che l'anima nostra provenga dalla potenta del seme, come l'altre dell'animale bruto, e per conseguenza sia mortale: gli argomenti con li quali pretende fortificare questio rerendi penseri sono cavati tutti dalla filosofia naturale... I seguaci di questa scelleratezza sono i migliori di questa città, ed in particolare quelli che hanno la mano nel governo.

Discorso aristocratico sopra il governo de' signori Venesiani, pag. 76, 77 et 79.

elle ne fut pas moins invariable dans son système de tolérance. Non-seulement ses sujets de la religion grecque conservèrent l'exercice de leur culte, leurs évêques et leurs prêtres; mais les protestants, les Arméniens, les Mahométans, les Juifs, toutes les religions, toutes les sectes qui se trouvaient dans Venise, avaient des temples, et la sépulture dans les églises n'était point refusée aux hérétiques (1). Une police vigilante s'appliquait avec le même soin à éteindre les dissordes, et à empécher les fanatiques et les novateurs de troubler l'état (2).

Venendo a morte un Lutherano o Calvinisto pubblico, permettono che sia sepolto in chiesa, c i signori parrochi non ne fanno alcun serupolo.

Discorso aristocratico sopra il governo de' signori Veneziani, p. 76.

<sup>(</sup>a) En voici un exemple, que Mayer rapporte dans sa description de Venise:

Un Venitien fut accusé, devant le saint-office, de s'être déclaré contre la transubstantiation. Amené devant letribunal, il s'opiniâtra à soutenir son hérésie; de sorte qu'il ne pouvait res er aucun doute sur sa culpabilité. Il allait être condamné: mais un dessensteurs qui sessistaient au jugement lui demandà s'il croyait à l'incarnation, à la résurrection, et à d'autres mystères; l'accusé u b'àsita pas à répondre affirmativement. Vous voyez bien, dit le sénateur, que cet homme est un insensé, puisqu'il refuse de croire à la transubstantiation, quoiqu'il admette les autres mystères; et il le fit renvoyer au curé pour l'instruire, et au médecin pour le guérit.

Le culte public était exercé avec une grande régularité et beaucoup de magnificence.

Trente-septévêques, archevêques ou patriarches composaient le haut clergé vénitien. Tant que la république fut puissante, elle retint soigneusement le droit de nommer les sujets auxquels le pape conférait l'institution canonique des siéges épiscopaux.

Dès le vu<sup>e</sup> siècle (1), il était réglé que l'évêque ne pouvait être mis en possession du temporel affecté à son siège, que par l'autorité du gouvernement : les assemblées connues sous le nom de synodes et de conciles, ne pouvaient avoir lieu sans permission (2). Dans les premiers temps, le doge disait à l'évêque, en lui remettant l'anneau et le bâton pastoral, «Receve vez cet évéché de Dieu et de Saint Marc (3). » Lorsque les malheurs de la guerre de Cambrai rédnisirent la république à recevoir la loi du saint-siège, elle se vit obligée de plier à cet égard. La conr de Rome s'empara du droit de

<sup>(1)</sup> En 697. Voyez la Chronique de Dandolo.

<sup>(</sup>a) Decreverant ut concilia episcoporum et elericorum non nisi permittente duce cogerentur, pradatura et eccleisastica beneficia a clero et populo delta acciperent a duce possessionem quam appellant investitionem.

<sup>(3)</sup> Hist. de Venise de Bernard Justiniani. Per Deum et sauetum Mareum cognosce hunc episcopatum.

collation, du moins pour la plupart des évêchés, il n'en resta guères que le quart à la uomination du gouvernement; mais ni les uns ni les autres ne purent jamais être conférés qu'à des nationaux. Même dans les communautés régulères, les supérieurs ne purent être choisis que, parmi les Vénitiens. Enfin le sénat exigea que les sujets proposés à Rome dans le consistoire, pour remplir les siéges épiscopaux vacants dont le pape s'était réservé la nomination, fussent présentés exclusivement par les cardinaux vénitiens.

La protection la plus déclarée de la cour de Rome ne pouvait pas mettre les évêques, les cardinaux vénitiens, à l'abri de l'animadversion de la république. Etaient-ils absents refusaient-ils d'obéir: on bannissait, on degradait, on ruinait leur famille. C'était imiter la coutome de la Cline, où les pères, dit-on, sout responsables des fautes de leurs enfants.

Les curés de Venise étaient nommés par les propriétaires des maisons de la paroisse, sans distinction de nobles, de citadins ou de plébéiens (1); mais la noblesse ne briguait point cette sorte d'emploi.

<sup>(1)</sup> On peut voir dans La république de Venise de Saint-Disdier, 2º partie, le détail de quelques scènes auxquelles oes élections donnaient lieu.

Le clergé régulier était très-nombreux, on s'appliqua à le réduire, en réunissant plusieurs monastères, en suspendant momentanément les admissions, en reculant l'époque des vœux.

La jurisdiction ecclésiastique était confiée à des colléges de prêtres presque indépendants de l'évêque. Celui-ci n'avait qu'une autorité très-bornée sur les ordres religieux. Pour l'administration de leurs revenus, pour leurs dépenses, pour leur police, les réguliers étaient assujettis aux magistrats. Tout le clergé sans distinction, depuis le patriarche de Venise jusqu'au moindre moine, était dans la dépendance du conseil des dix. Enfin aucun membre du clergé, quelle que fût sa naissance, ne pouvait exercer des fonctions civiles; leurs parents étaient exclus des magistratures qui avaient autorité sur les choses ou les personnes ecclésiastiques, et lorsque, dans le sénat, dans le grand conseil, dans toutes les autres assemblées d'état, il se traitait une affaire où la cour de Rome pouvait être intéressée, tous ceux qui avaient une affaire à Rome ou des parents dans l'église, étaient obligés de se récuser.

Les sujets qui avaient quelques dispenses ou autres graces à solliciter du pape, ne pouvaient le faire que par l'intervention de l'ambassadeur de la république à la cour de Rome. Aucun acte du saint-siège n'était reçu, publié, exécuté dans les états de la seigneurie qu'après l'approbation du gouvernement. L'inquisition était à-peu-près réduite à la censure des livres.

Si on considére que c'est dans un temps où presque toutes les nations tremblaient devaut la puissance pontificale, que les Vénitiens surent tenir leur clergé dans la dépendance, et braver souvent les censures ecclésiastiques et les interdits, sans encourir jamais aucun reproche sur la pureté de leur foi, on sera forcé de reconnaître que cette république avait devance de loin les autres peuples dans cette partie de la science du gouvernement. La fameuse maxime siamo vėneziani poi christiani, n'ėtait qu'une formule énergique, qui ne prouvait point qu'ils voulussent placer l'intérêt de la religion après celui de l'état, mais qui annonçait leur invariable résolution de ne pas souffrir qu'un pouvoir étranger portât atteinte aux droits de la république.

Dans toute la durée de son existence, au milieu des revers comme dans la prospérité; cet inchranlable gouvernement ne fit qu'une seule fois des concessions à la cour de Rome, et ce fut pour détacher le pape Jules II de la ligue de Cambrai.

XII. Sa conduite Al'égard des Jamais il ne se relâcha du soin de tenir le clergé dans une nullité absolue relativement anx affaires politiques; on peut en juger par ha conduite qu'il tint avec l'ordre religieux le plus redoutable et le plus accoutumé à s'immiscer dans les secrets de l'état et dans les intérèts temporels. Venise avait reçu les jésuites quelque temps après leur création. Dans le différent, que je vais avoir à raconter entre la république et le pape Paul V, les religieux de cet ordre, ayant obéi au pape, furent chassés de tout le territoire vénitien; leurs biens furent confisqués, vendus; et lorsque le gouvernement consentit à leur retour, il les obligea à acheter le couvent dans lequel il leur permit de s'établir.

Quelque temps après, on fut averti qu'un congrégation des gondoliers de Venise. Il les réunissait les jours de fête, et leur faisait des instructions sur les vérités de la religion qui pouvaient être à leur portée; jusques-la cet établissement n'avait rien que d'édifiant; mais les gondoliers attachés à toutes les personnes riches ou considérables, étant, par leur profession, instruits de toutes leurs démarches, quelquefois de leurs secrets, on jugea qu'il pouvait y avoir du danger à laisser aux jésuites ce moyen d'espionnage; la cougrégation fut défendue, dissoute, et le père qui l'avait formée reçut ordre de sortir de Venise. (1)

2e partie.
Tome IV.

<sup>(1)</sup> La ville et la république de l'enise par S. Didier ,

Une autre fois la mère d'un jeune homme vint se plaindre de ce que son fils, qui était entré chez les jésuites, en annonçant l'intention de s'engager dans leur ordre, voulait en même temps leur donner ses biens : il avait déja remis au père recteur du couvent de Padoue une procuration qui l'autorisait à les vendre. Le conseil des dix envoya ordre au recteur d'apporter la procuration; il s'excusa sur ses infirmités, et quoiqu'elles fussent réelles, on l'obligea de comparaître, on lui fit rendre cet acte, et on l'envoya expier sa désobéissance sous les plombs, c'està-dire dans un cachot (1).

Enfin une loi plus récente défendit à tout jésuite de prolonger au-delà de trois ans son séjour dans les états de la seigneurie. Les personnes même qui n'appartenaient plus à l'ordre, mais qui en avaient porté l'habit pendant six mois, avaient besoin d'une permission spéciale pour résider sur le térritoire vénitien; défenses étaient faites aux notaires de recevoir aucuntestament par lequel les jésuites étaient institués légataires, et quand la république fut tout-à-lait brouillée avec l'ordre, elle poussa les choses encore plus loin, car elle défendit à tons les chefs de famille de faire élever leurs enfants dans des colléges dirigés par les jésuites, sous

<sup>(1)</sup> Ibid.

peine de se voir eux et leurs enfants dépouillés de leurs dignités (1).

On n'a qu'à comparer cette police ferme et vigilante avec les ménagements que tant d'autres gouvernements ont cru devoir à ces religieux.

Le reste du clergé pouvait être contenu à moins de frais. La politique de gouvernement parut juger que, pour s'assurer plus facilement de leur soumission ; il était bon qu'ils cussent besoin d'indulgence, en conséquence on toléra chez eux cette liberté de mœurs dont toute la population de Venise fut toujours en posses-bion (a). C'était un mal sans doute; l'expérience

<sup>(1)</sup> Relation de l'ambassade de Venise, 1619, par M. Léon Bruslart. Manuscrit de la bibl. du Roi, n° 712.

<sup>(</sup>a) I religiosi si fanno lecito di quelle cose che non gli stanno bene e che in altro paese non gli verrebbero tollerate, si sottraggono dall' ubbedienza de' superiori che non li possono raffrenare, e alli nunzii apostolici verso de' medesimi viene impedita l'autorità.

Se parliamo de preti, basta il dire che nascono quasi tutti di sangue vile, e siccome in buona parte sono ignoranti e poveri, ordinandosi ad titulum ecclesiae; cosi poche azioni di splendore si trovano in essi; ne a qualche loro seandalo o maneamento altro rimedio o castigo può dare il prelato che sospenderli a disinis; poichè per farli imprigionare bisogna ricorrere al braccio secolare, ma l'opinione comune si ò che la razione di stato non voglia in questa città che sacerdoti siano esemplari, perché sarebbero troppo riveriti e amati della plebe, e nelle occorenze potriano essere dannosi alla repubblica.

a prouvé souvent que, pour être dépravé, le clergé n'en était pas moins ambitieux. Cette dépravation des prêtres fournit au gouvernement une occasion de repousser avec mépris une prétention de la cour de Rome. Elle demandait que les ecclésiastiques fussent exempts d'un impôt qué la république venait d'établir sur les farines. Cela serait de trop grande conséquence, répondit le doge en riant, nos prêtres ont un tas d'enfants, et le trésor public soufsfrirait de ce privilége. (1)

Nel tempo degli interdetti, se la repubblica avesse avutu tutti li suoi religiosi osservanti de la loro regola e ubbedienti a' suoi maggiori, non solo non avessero potuto astringerli a celebrare li divini ufficii, ma si sarebbero trovati a centaniga di ascerdoti, che con le prediche e esclamationi gl'avrebbero concitata contro le plebe, ma remosse le sopranominate religioni, tutti li suoi frati e preti furono aderenti al governo.

(Relazione della città e repubblica di Venezia, manuscrit de la bibl. du Roi, nº 10465.)

Le sénat, dit Mayer, Description de Fénise, tome a, semble favoriser la vie dissolue des gens d'église, pour rendre cet état méprisable aux yeux du peuple, qui, tout aveugle et corrouppu qu'il est lui-même, se moque de l'ignorance et du libertinage du clergé. On raconte que des gondoliers, voyant sortir un prêtre de la maison d'une femme publique, se mirent à crier: Ancuo un porco, domani un saudo.

(1) Cette anecdote est rapportée dans une lettre de M. Léon Bruslart, ambassadeur de France à Venise, en Jamais le gouvernement vénitien ne s'était départi du droit de faire juger les ecclésiastiques par les tribunaux séculiers, pour tous les délits qui n'étaient pas purement spirituels : le pape n'avait jamais voulu reconnaître ce droit(1).

XIII. De la jurisdiction eoclessastique.

date du 22 novembre 1618. Manuscrit de la bibl. du Roi, nº 1017--740.)

 Je trouve dans la correspondance d'nn ambassadeur, un exemple de ces contestations.

« Il y a quelque temps qu'un chevalier de Malte ayant · tné, malhenreusement et de nuit, un gentilhomme de Ber-· game, le podestat de ces seigneurs le fit poursuivre à ban; « et d'autant qu'il était suiet de l'état de Milan , et s'y était · retiré, un nommé Fontana, official dudit Milan et grand-« vicaire du cardinal Borromée, et protecteur de la religion · de Malte en ce lieu, en entreprit la défense, et manda · au podestat qu'il se gardat de rien entreprendre sur la « jurisdiction ecclésiastique. Ce nonobstant il ne laissa de « passer outre et bannit ce chevalier de Malte de l'état de « ces seigneurs : dont ee grand-vicaire irrité envoya si-· gnifier au podestat par un nuncio, qui est un sergent ou · notaire apostolique, unacte d'excommunication, s'il ne le-« vait le ban donné contre ce chevalier. Ledit podestat dé-« chira cet acte, et envoya ce sergent prisonnier à ses sei-« gneurs, qui trouvèrent ce fait siétrange, que de colère ils a firent mettre cet homme à la cadene, et donnérent puis-« sance, par autorité du sénat, à leur podestat de bannir ce « vicaire de leur état, et mettre taille sur sa tête de trois mille · écus, avec grace de deux bans du conseil des dix. Le vicaire « excommunia le podestat, et eut reconrs à notre saint-· père, sous l'autorité duquel il avait procédé, lequel apprit

Eugène IV avait cependant fait une espèce de concession, en déclarant dans un indult que l'archidiacre de Castello serait appelé pour prendre séance dans le conseil des dix, toutes les fois qu'un ecclésiastique serait traduit devant ce conseil. Les inquisiteurs d'état mandé-

« sa protection, tant à Rome, à l'endroit de l'ambassadeur « de ces seigneurs, qu'en ce lieu par son légat, et a été cette

« affaire ici traitée avec aigreur, ne voulant ces seigneurs,

« quelques instances que lepape leuren fit, lever la sentençe

donnée eontre ee vieaire, que premièrement sa sainteté

n'eût levé les censures ecclésiastiques ordonnées contre le
 podestat, et le pape voulant que ces seigneurs commenças-

« sent les premiers à lever leur sentence, comme lui devant

« porter honneur et révérence ; enfin après avoir été quelque

« temps en cette compétence, pour sortir de cette affaire

« qui a fort travaillé les uns et les autres, il a été accordé

« que le tont serait levé en même temps, et le pauvre sere gent mis hors des galères, et pour cet effet est parti, il y

« a deux jours, un courrier dépêché communément par le

« a deux jours, un courrier depeche communement par le « légat et ces seigneurs, portant mandement de faire lever

« l'un et l'autre : vrai est parce qu'il passera le premier à

« Bergame qu'à Milan, l'on tient ici que l'honneur en de-

« meure à notre saint-père, et par ce moyen le ban donné

« par ce vicaire sera levé le premier, aussi la première sen-

« tence donnée contré ce chevalier doit demeurer. Il s'est « passé beaucoup de paroles fâcheuses d'une part et d'au-

« passe neaucoup de paroies facheuses d'une part et d'au-« tre en cette affaire, et s'il n'eût été conduit prudemment

« tre en cette affaire, et s'il n'eut été conduit prudemmes « il en pouvait advenir de la brouillerie. »

Correspondance de M. Hurault de Maisse, ambassadeur de France à Fenise, manuscrit de la bibl. du Roi, n° 1020 365. Lettre au roi du 29 janvier 1583. rent l'archidiacre, et lui intimérent l'ordre de régarder l'indult comme non avenu (1).

Il existe un autre arrêté de ce même tribunal, qui prouve que, pour maintenir ce droit, on avait quelquefois recours à des moyens plus violents. « Il est revenu au tribunal, disent les inquisiteurs (a), que l'on tient fréquemment, chez monseigneur le nonce, des discours sur l'autorité du prince, qu'on y prétend qu'ellé ne s'étend pas jusqu'à traduire les ecclésiastiques devant les juges séculiers pour des affaires civiles ou criminelles, et que, lors même qu'ils sont coupables, les tribunaux ne peuvent sévir contre eux quaprès y avoir été autorisés par un indult de la cour de Rome. On va jusqu'à dire que le prince qu'i s'earte de cette règle est schismatique.

« Ces discours ne sont pas tenus seulement par des personnes de la cour de sa seigneurie révérendissime, quelques prélats ou bénéficiers nobles de la république y prennent part, pour faire les beaux-esprits et se rendre agréables au saint siége, et répétent ensuite ces mêmes maximes chez eux devant leur famille et d'autres prêtres.



<sup>(1)</sup> Art. 23 des Statuts de l'inquisition d'état, manuscrit de la bibl. du Roi.

<sup>(2)</sup> Art. 3 du 1er supplément aux Statuts, ibid.

« Pour remédier à ce désordre, le tribunal arrête que, lorsque de tels discours aurout été tenus dans l'intérieur du palais de monseigneur le nonce par ses familiers, on n'y fera aucune attention; mais que s'ils tiennent ces mêmes discours hors du palais, on avisera aux moyens de faire assussiner un de ces étrangers; en ayant soin de laisser transpirer qu'il a été mis à mort à cause de son indiscrétion, et on en donnera avis à l'ambassadeur de la république à Rome, afin qu'il prenne des précautions pour la sûreté de ses propres familiers.

« Que si ce sont des prélats vénitiens qui aient tenu de semblables propos dans la cour du nonce, ils seront notés sur un registre intitulé: Ecclésiastiques peu agréables au gouvernement. Il sera écrit au magistrat de leur résidence, pour les faire surveiller, et pour chercher si quelque particulier n'aurait pas la moindre plainte, même frivole, à porter contre eux; le plaignant sera encouragé à les poursuivre, les revenus de l'évêque ou du bénéficier seront séquestrés, et on emploiera tous les moyens pour faire durer le séquestre, jusqu'à ce que le prélat indiscret se soit avisé de son tort et soit venu à résipiscence.

« Mais si des ecclésiastiques vénitiens avaient tenu de pareils discours hors du palais du nonce, ils seront mandés devant le tribunal, et mis en prison pour long-temps, afin que des opinions si dangereuses ne se propagent point.

« Enfin, si après le séquestre où l'emprisonnement, le coupable récidivait, on usera envers lui de la dernière rigueur, parce que le mal veut être extirpé avec le fer et le feu. »

On vient de voir comment ce gouvernement prenait des sûretés contre l'esprit de domination des militaires et des prétres; il lui restait à se défendre contre une classe d'usurpateurs, d'autant plus redoutables qu'ils avaient une existence légale et qu'ils étaient déja armés d'un grand pouvoir.

Progrès de la puissance du couseil des dix. Limites qu'on lui impose.

On a vu que le conseil des dix, institué au commencement du xiv<sup>e</sup> siècle, pour découvrir toutes les ramifications de la conjuration de Thiepolo, avait su perpétuer son existence et étendre ses attributions. On l'a vu envahir l'autorité judiciaire et administrative, déposer un doge, faire la paix et céder des provinces, sans l'aveu de l'autorité spécialement chargée des intérèts politiques de l'état.

Déja, par une loi de 1,668, on avait tenté de déterminer ses attributions, c'est-à-dire de les limiter; mais on lui avait laissé celle qui était l'objet primitif de son institution, le soin de veiller au salut de la république, et cette mission offrait un prétexte pour envaluir tous les pouvoirs. Afin d'y parvenir avec plus de facilité, ce conseil avait adopté la méthode de se faire adjoindre des membres pris dans les autres corps de l'état. Ce furent d'abord les six conseillers du doge.

Comme, dans certaines circonstances, les membres du conseil des dix ne pouvaient assister à toutes les assemblées, il fut réglé, en 1402, que les présidents de la quarantie criminelle seraient leurs suppléants. Cette association déplut au redoutable tribunal. Il n'y a rien de si incompatible que l'autorité arbitraire et la magistrature. Pour se débarrasser de la présence des magistrats, il se fit autoriser par le grand conseil, en 1414, à choisir vingt patriciens qui remplaceraient les membres absents ou obligés de se récuser. Ce choix devait être fait par le conseil des dix lui-même, et soumis, seulement pour la forme, à l'approbation du grand conseil. C'était un grand pas de fait vers l'autorité, que de pouvoir désigner, appeler ou ne pas appeler vingt votans, soumis au tribunal, puisqu'ils étaient son ouvrage, et qui venaient, quand on le jugeait nécessaire, ajouter un nouveau poids à ses délibérations.

Enfin il voulut en 1539, étendre ce droit d'adjonction jusqu'à cinquante patriciens, toujours à son choix; de sorte qu'il yaurait eu un nouveau corps dans l'état, et ce corps aurait pu, au gré de ses chefs et suivant les occurrences. présenter la réunion imposante du doge, de ses six conseillers et des membres du conseil des dix, renforcé de cinquante patriciens, ou pour agir avec plus de célérité et de mystère, se réduire aux trois inquisiteurs d'état, création de ce même conseil. Ce corps, avec la faculté de s'étendre et de se resserrer à ce point, devenait le dominateur de tous les autres : le grand conseil le sentit et rejeta cette proposition : il était déia bien averti des vues ambitieuses des décemvirs, par un décret qu'ils avaient rendu quelques années auparavant (1). On avait tenté, comme je l'ai dit, de limiter leurs attributions; le tribunal décréta que cette loi serait exécutée, ce qui était déja une atteinte portée à l'autorité suprême du législateur, qui n'avait pas besoin de sanction; et il se réserva toutes les matières, que lui-même, à la pluralité des cinq sixièmes des voix, jugerait à propos d'évoquer (a). C'était se réserver un pouvoir illimité.

En 1582, le grand conseil, sans abolir formellement l'usage de donner des adjoints au conseil des dix, le priva de ces auxiliaires, en

<sup>(1)</sup> En 1518.

<sup>(2)</sup> Mémoires historiques et politiques sur la république de Venise, par Léopold Curti, 2º partie, chap. 4.

ne confirmantau scrutin aucun des choix proposés (1). Cet acte de vigueur fut suivi d'un autre, on renouvela la loi de 1468, et on res-

<sup>(1)</sup> Noyez les lettres de M. Hurault de Maisse, ambassa-deur de France à Venise, au roi, des 20 novembre 1582, 1º janvier et 3 février 1583. « Ces seigneurs ayant parlé de la gionta du conseil des dix, ne restant plus qu'à ballotter ceux qui en devoient estre, il n'a jamais esté possible qu'ancun aye esté prprouvé de leur grand conseil, encores que l'on eust proposé des plus vieux et principaux genitshommes de ceste république, qui a faict croire enfin que la plus grande part d'entre eux sont bandez de ne vouloir plus cette grande puissance.» (Lettre du 3 février 1583.)

<sup>«</sup> Le faict de la gionte ne se peut accommoder entre ces seigneurs, et cuiderent l'autre jour faire une chose de périlleuse conséquence, car voyant qu'il n'étoit possible de faire approuver un seul de ceux qui estoient nommés pour la gionta au grand conseil, il fut proposé au conseil des dix de se saisir de trois ou quatre de leurs gentilshommes, que l'on dict avoir esté autheurs de ce remuement, et en avoir esté parler particulièrement par les maisons des autres, et leur faire trancher la teste, comme autheurs de sédition : ce n'eust esté qu'il s'en tronva un qui leur remontra le danger où ils se mettroient tous, et que ce seroit introduire une tyrannie en leur république, il en fut advenu quelque grand inconvénient, tant v a que cette gionta n'est plus, et tout le fondement de cela est le mauvais ménage qui a esté faict par eux au maniement des finances , dont les plaintes sont grandes et plaines d'apparences. » (Lettre du 12 février 1583.)

treignit les attributions des décemvirs à la répression des délits de trahison, de conspiration, d'émeutes publiques; au jugement de procès criminels des patriciens, à la police de la monnaie, des forêts et du clergé; de sorte qu'il lui fut interdit de s'immiscer dans les affaires politiques et dans les finances (1). Il

sénat; la gionta n'est, et ne sera plus; le conseil des dix
 demeure simple comme il estoit, avecque la seule con-

<sup>(1) «</sup> Sire, ces seigneurs ont été fort empêchés ces jours « ici pour l'establissement du maniement des deniers de « cette république, à quoi le conseil des dix avec la gionta « avoient accoustumé de pourvoir et y mettre les magistrats « qui en devoient avoir la charge, la gionta n'estant plus « et ne restant que le conseil de dix simple. La dispute es- toit sy ce maniement et création desdicts magistrats de-« meureroit au conseil des dix, ou bien au sénat qui est le « Pregai; le prince proposa que cela devoit appartenir au a conseil des dix , et un autre que le sénat devoit le faire. Il « y eut plusieurs disputes d'une part et d'autre, jusques à « venir à quelques paroles entre eux. Enfin il passa que le · sénat auroit cette puissance, et eliroit lesdicts magistrats · qui sont trois, un dépositaire et deux supra-provéditeurs « de Zeiche, qui ont tout le maniement desdictes finances, « lesquels auroient entrée audiet conseil des dix, et que « tont ce qui seroit advisé pour le faict desdicts deniers se-« roit rapporté au sénat, pour y être approuvé. Le prince « n'eut que trois cents balottes en faveur de sa proposition, « l'autre en eut neuf cents et plus; ainsi toute la puissauce « de la république, tant pour le regard desdicts deniers, « que pour les affaires d'estat, est aujourd'hui remise au

fut proposé dans le conseil des dix, de faire enlever et exécuter les trois ou quatre promoteurs de cette délibération; mais on n'osa pas tenter ce coup d'état. Ainsi ce corps qui depuis près de trois siècles, tendait à concentrer en

« noissance des cas qui lui estaient réservés. Il n'y anra « plus ici d'audiences secrettes, ear tont ce qui sera proposé « par les ambassadeurs et autres, ne se rapportera plus « au conseil des dix , ains au sénat qui est le point seul , « sire, qui peut apporter quelque inconvénient en cette ré-« publique, car pour le regard des finances ils n'ont que « bien faict, pour les abus qui s'v commettoient, veu le « grand nombre qui entre au senat, qui n'est moins que de a trois cents quarante, et ne pourront les affaires y estre « traictées sy secrettement qu'il seroit possible besoing pour a ces seigneurs, que pour les princes qui auront par eva après a y négocier quelques choses d'importance. Toute-« fois pensant obvier à cela, ils ont créé trois inquisiteurs a pour s'informer de ceux qui parleront, escriront ou en « diront des nouvelles, avec puissance de les chastier ri-« goureusement. Voilà, sire, comme ce faict s'est peu en-« fin accommoder, estant les anciens de cette république fas-« chés que la jeunesse leur ave faict passer cette carrière . et les icunes au contraire se réjouissant d'estre délivrez, comme ils disent, de la tyrannie de ce conseil de dix, · dont il demeure entre eux de grandes inimitiés couvertes; a nous verrous ce que le temps leur apportera, tant est « que pour cette heure cette affaire semble estre composée a encore que ce ne soit au gré de tous. »

(Dépêche au roi, du 8 mai 1583.)

lui seul tous les pouvoirs, ne fut plus qu'un tribunal, si on peut donner ce nom à une assemblée qui juge sans formes, sans règles et sans publicité.

## LIVRE XXIX.

Différent entre la république et le pape Paul V, 1605 -1607.

Exaltation du pape Paul V. 1605. Ox vient de voir avec quelle fermeté la république contenait son clergé dans l'obéissance, et repoussait les préteutions des papes; elle allait avoir une nouvelle occasion d'exercer sa constance et de proclamer ses maximes.

Le cardinal Camille Borghèse, qui fut élevé sur la chaire pontificale en 1605, avait une idée illimitée de l'autorité ecclésiastique.

Nourri dans les maximes de la cour romaine, il n'était pas impossible qu'il fût persuadé, que le pape était un souverain universel, institué par Dieu même pour gouverner tous les peuples, diriger, reprendre, punir et déposer les princes; que l'église devant commander aux rois, les rois ne pouvaient avoir aucune autorité, même chez eux, sur les personnes et les choses, qui appartenaient à l'église; et qu'enfin les ordres du pape, fondés sur la double autorité de son droit suzerain et de son infaillibilité, devaient

trouver par-tout et toujours une obéissance aveugle et passive.

Sans doute il serait fort à desirer qu'il y eût un juge infaillible sur la terre, que les rois vissent au-dessus d'eux une autorité prédominante, désintéressée, impartiale, irrésistible.

Quelques pontifes, considérant la barbarie et la misère des peuples, n'ont peut-être aspiré à la suprématie que dans la noble ambition de les conduire à la civilisation et à la vérité.

Mais les Vénitiens avaient été les premiers à refuser de reconnaître l'existence de cette suprématie, sur les choses temporelles, et les autres peuples avaient eu de fréquentes occasions de s'apercevoir, que cette autorité démentait la sainteté de son origine, en s'occupant de ses intérêts plus que des leurs.

Dans les siècles où une opinion à peu-près générale sur ces matières s'est établie, on regarde en pitié les disputes qui ont occupé les hommes; mais on ne réfléchit pas assez à l'importance qu'elles avaient alors, etaux effets très-rels qui résultaient d'une opinion, aujourd'hui méprisée. Quand, par exemple, le pape en guerre avec les Vénitiens, pour la ville de Ferrare, joignait les foudres de l'église aux armes temporelles, lançait contre eux les anathèmes, mettait la république en interdit, ordonnait la cessation du service divin, déliait

Tome IV.

leurs sujets du serment de fidélité, prescrivait de conrir sus à tous les citoyens de la république, et que les autres peuples, l'es Français même, dociles à la voix du chef de l'église, cessaient toute communication avec les anathématisés, confisquaient les marchandises, les vaisseaux, les immeubles des Vénitiens, arrêtaient leurs personnes et les vendaient comme esclaves, il fant reconnaître qu'il y avait de la fermeté d'esprit, et du courage, à braver les effets de l'excommunication.

C'était rendre un service important aux autres peuples, que de leur donner l'exemple de la résistance à cet étrange abus du pouvoir spirituel. Ces considérations serviront d'exeuse aux détails que j'admettrai dans le récit de la dernière lutte que Venisc eut à soutenir contre les prétentions du saint-siège. On peut même dire que la victoire de la république fit cesser, non-seulement pour clle, mais pour les autres nations, la crainte et par conséquent le danger des interdits.

II. Son caractère, ses entreprises.

Le nouveau pape, qui avait pris le nom de Paul V, convaineu ou non de la réalité de tous les droits de son siège, les soutint comme si sa conscience lui en eût fait un devoir. Des son avenement au pontificat, il manifesta le dessein de relever la puissance de l'église aux depens de celle des princes séculiers, dont il était nécessaire, selon lui, de mortifier la présomption. N'étant encore que cardinal, il avait manifesté ses sentiments devant l'ambassadeur de Venise, qui était alors Léonard Donato, en disant que, s'il était pape et que la république lui donnât quelques sujets de mécontentement, il ne perdrait pas son temps en avertissements et en négociations, mais qu'il lancerait sur-lechamp un interdit : et moi, lhi répliqua l'ambassadeur, si j'étais doge, je mépriserais vos anathèmes. Tous deux eurent bientôt occasion de se tenir payole.

Camille Borghèse, dès son avènement au pontificat, montra un esprit superstitieux. Un devin s'était avisé de prédire que le nouveau pontife ne vivrait pas long-temps : c'en fit assez pour le troubler. Il changea ses cuisiniers, ses maîtres-d'hôtel, ne parut plus en public qu'avec précaution, et lorsqu'un inconnu lui présentait un mémoire, il n'osait prendre le papier et le laissait tomber, comme s'il eût pu être empoisonné. Ces terreurs durérent quatre ou cinq mois, jusqu'à ce que sa famille, employant contre ce mal un remède de même nature, fit venir des astrologues qui promirent au pape une longue vie, et lui rendirent la liberté d'esprit qu'il avait perdue (1).

13.

<sup>(1)</sup> Historia particolare delle cose passate trà 'l sommo pontefice Paolo V, e la serenissima repubblica di Venezia', lib. 1. Ce livre est de Fra Paolo Sarpi.

Il s'essaya d'abord sur les faibles. La république de Lucques avait rendu un décret contre quelques-uns de ses citoyens, qui s'étaient retirés chez les protestants, dont ils venaient d'embrasser les erreurs. Elle ne croyait pas avoir neonuru les reproches de la cour de Rome, pour avoir défendu à ses sujets toute communication avec ces hérétiques; mais le pape trouva, que c'était usurper la puissance spirituelle, et ordonna que ce décret fût rayé des registres.

Les Génois avaient voulu examiner les comptes des administrateurs de quelques confréries laïques, accusés de malversation. Le pape prétendit que cette surveillance était contraire aux droits et aux libertés de l'église. Il fallut que la république de Gênes révoquât son décret, pour éviter l'excommunication. Les jésuites avaient formé, dans cette même ville, une confrérie de laiques, où l'on exigeait de ceux qui y étaient admis, de jurer que, dans l'élection des magistrats, ils ne donneraient leur voix qu'à des personnes de l'association. Le gouvernement jugea qu'il était contre les intérêts de la république, de laisser les jésuites se rendre maîtres de toutes les élections : en conséquence la confrérie fut supprimée; mais le pape traita cet acte de monstrueux, d'attentatoire aux droits de l'église, et le gouvernement fut encore obligé de plier.

Les puissances plus considérables n'étaient pas à l'abri des entreprises de Paul V. Il exigeait de la France, qu'elle reçût, sans examen et sans restriction, toutes les décisions du concile de Trențe. En Espagne, il défendait les immunités des jésuites. A Naples, il soutenait un jugement de l'inquisition, qui venait de condamner un seigneur de ce royaume.

La république de Venise ne tarda pas à lui fournir des occasions de signaler, avec le même éclat, le zèle dont il était animé pour le maintien de la jurisdiction ecclésiastique.

Le nonce du pape auprès de la seigneurie, devait parler comme pensait son maître: aussi se plaignait-il de ne pas trouver chez les Vénitiens, cette piété qu'on lui avait vantée : il ne pouvait y avoir de piété qu'avec une entière soumission à l'autorité spirituelle; et il osa dire au doge, devant le gouvernement assemblé, qu'il n'y avait point de vertus, ni d'œuvres méritoires, sans cette soumission.

Les Turcs étaient alors en guerre avec les Hongrois : le pape demanda hautement à la république un secours d'argent, pour aider les Hongrois à soutenir cette guerre. Le sénat, qui n'avait garde de s'exposer à une rupture avec l'empire ottoman, refusa ce subside; ce fut un premier grief.

Quelque temps après, le pape se plaignit d'un

réglement, qui obligeait à passer par Venise tous les bâtiments, qui transporteraient des marchandiscs étrangères d'un port de l'Adriatique dans un autre. Cette disposition était en effet génante pour le commerce des sujets de l'église; mais il ne fallait pas en conclure qu'elle intéressait la religiou. Le gouvernement fut inébranlable, et le ressentiment du pape s'en accrut.

Défense de fonder des lieux pies sans autorisation.

Une loi de 1603, fondee sur le très grand nombre d'églises et de monastères déja existants, avait défendu d'en bâtir de nouveaux, sans l'autorisation du gouvernement, in l'o

Prohibition de toute donation, ou alieuation d'immeublesen faveur du clergé. Une autre, encore plus importante, venait d'être rendue, en 1605. Elle prohibait toute donation, toute aliénation de biens en faveur des établissements ecclésiastiques.

Arrestation d'un de chanoine accusé de crimes.

n C'étaient la deux griefs que Paul V ne ponvait ni pardonner, mi dissimbler Telle était la situation des choses et des esprits, lorsque le gouvernement, fit mettre en prison un chanoine de Vicence, nommé Sarraceno. Il était accusé d'avoir outragé la femme d'un patricien, et rompm les scellés mis sun la chancellerie épiscopale de Vicence, dont le siège était alors vacant.

Plainte du pape à l'ambassadeur vénition.

Gette punition, au lieu d'être considérée comme l'acte de justice le plus ordinaire, parut au pape une violation de la liberté ecclésiastique. Il manda l'ambassadeur de la république, lui déclara qu'il exigeait que le prisonnier lui fût remis, que jamais il ne souffrirait qu'un ecclésiastique fût jugé par des séculiers, qu'il avait reçu les clefs pour soutenir l'indépendance de l'église, et qu'il s'estimerait heureux de sacrifier sa vie pour la défense de sa jurisdiction(1).

A cette occasion, il parla avec la même chaleur des deux décrets relatifs aux églises et aux donations, demanda qu'ils fussent révoqués, et, ajouta que tous ceux qui y avaient pris part, avaient, par le seul fait, encouru les censures.

L'ambassadeur lui représenta, pour ce qui concernait l'emprisonnement du chanoine de Vicence, que la république ne s'était jamais dépouillée du droit de juger les ecclésiastiques, que ce droit était celui de tous les souverains, qu'il était reconnu par les papes, que les délits imputés au prisonnier étaient purement temporels, et que le remettre à la cour de Rome, pour en faire justice, ce serait aliéner en partie le droit de souveraineté.

Quant aux églises, aux monastères, il y en avait plus de deux cents dans la capitale. Ni le culte, ni la nécessité de recueillir les religieux n'en réclamaient un plus grand nombre. Ces bâtiments occupaient la moitié de la ville (a).

<sup>(1)</sup> Hist. veneziana di Morosini, lib. 17.

<sup>(2)</sup> Avis donné à l'état et république de Venise, par le sénateur Antoine Querini.

Le réglement publié sur cet objet n'était qu'une mesure d'administration indispensable, et dans laquelle la religion n'était nullement intéressée.

Enfin, relativement au décret qui prohibait les aliénations en faveur du clergé, cette mesure n'avait rien d'insolite; elle avaît été consacrée par une loi de 1357, renouvelée plusieurs fois depuis, en 1459, en 1515, en 1536, en 1561. Elle était fondée sur le droit qu'ont tous les gouvernements de déterminer les règles d'après lesquelles leurs sujets peuvent disposer de leurs propriétés; sur l'exemple donné par d'autres états, notamment par la cour de Rome, puisque Clément VIII avait défendu à l'église de Lorette de recevoir de nouvelles donations: sur l'approbation de beaucoup de papes, et principalement sur la nécessité où les souverains pontifes avaient mis la république de prendre cette mesure, par leur opposition à laisser imposer le clergé. Il était évident que, si les biens ecclésiastiques demeuraient exempts des charges de l'état, l'état voyait diminuer ses revenus, à mesure que la masse des biens privilégiés augmentait, que par conséquent le soin de sa conservation lui donnaît le droit, lui faisait un devoir de s'opposer à cet accroissement.

Le pape, loin d'être disposé à apprécier de pareilles raisons, les écoutait avec chagrin, et les combattit avec véhémence. Selon lui, dé-

fendre aux citoyens d'élever des temples, c'était les empêcher de disposer de leur bien, c'était une hérésie. Etait - il raisonnable de menacer des chrétiens d'une punition pour une œuvre agréable à Dieu ? C'était une mesure tyrannique digne des siècles de persécution. Interdire les aliénations de biens en faveur du clergé, c'était s'immiscer dans le gouvernement de l'église; c'était défendre aux pénitents de racheter leurs péchés; c'était un scandale qui ravalait le clergé au - dessous de la condition des personnes infâmes, puisqu'il n'était pas défendu d'aliéner en faveur de celles-ci. L'exemple cité de Clément VIII n'autorisait personne à l'imiter. Les princes n'avaient pas le droit de prohiber les libéralités envers l'église; le pape, comme souverain temporel, ne l'avait pas non plus, mais il se l'était donné en vertu de sa puissance spirituelle, et si, dans quelques états, on avait restreint les donations en faveur de l'église, ce ne pouvait être que par l'autorité du saint-siège; enfin, si la république jugeait une pareille mesure nécessaire, elle devait, non pas la prendre, mais la solliciter. Traduire des membres du clergé devant le magistrat séculier, c'était s'arroger la jurisdiction ecclésiastique; il ne pouvait y avoir ni coutume, ni approbation qui légitimât un pareil abus, l'immunité des personnes ecclésiastiques étant de droit

THE WAY SIDE

divin. Tous ces décrets étaient nuls. L'exemple que les Vénitiens devaient suivre, c'était celui des Génois, et il ne leur restait d'autre parti que d'obéir, et de faire pénitence.

Autre arrestation d'un prêtre. que d'obeir, et de laire peintence.

Pendant qu'on attendait la réponse du sénat au compte que l'ambassadeur avait rendu de ces conférences, on apprit qu'un autre ecclésiastique, l'abbé de Nervèse, venait d'être arrêté par ordre du conseil des dix. On ne reprochait pas seulement à ce prêtre des mœurs scandalcuses, on l'accusait d'avoir payé un assassin pour se défaire d'un de ses ennemis, et d'avoir successivement empoisonné ce sicaire, un moine de son abbaye, plusieurs domestiques, enfin son propre père (i). Le gouvernement vénitien ne pouvait, sans doute, laisser de pareilles horreurs impunies; mais pro-

<sup>(</sup>i) Historia particolare delle cose passate trà 'l sommo pontefice Paolo I', e la serensisima repubblica di Fenezia, lib. 1. « Le conseil de sita, di l'ambassadeur de France, d'ans une de ses lettres, a été contraint de se saisir de ce chanoine et de l'abbé, pour les cas terribles dont ils étoient pérènus et qui fouchent aucunement à l'estat, pour l'inso, lence dont ce chanoine a usé à l'endroit d'une damoiselle fort aparantice, et l'abbé est accusé d'avoir empoisonne ses frères et son pire mesmes, pour faire tomber à ses enfants bastards les fiefs nobles qui sont en sa maison (Extrait de la correspondance de De Persne Canaye, ombassadeus de Frennee, manuscrit de la bibl. du Roi, provenant de celle de Dupuy, n° 21-1)

bablement il ne fut pas fâché d'avoir une si belle occasion de réitérer des actes qu'il était déterminé à soutenir.

Quand le pape sut que le sénat était inflexible; il assembla les cardinaux, non pour les consulter, mais pour les rendre témoins de ses plaintes; car, sans prendre leurs voix, il se détermina à des mesures qui pouvaient compromettre son autorité, et il consigna ses volontés dans deuxbrefs qu'il adressa à son nonce, pour les présenter, au doge. L'un était relatif aux prisonniers, l'autre aux décrets dont il exigeait la révocation.

Différentes circonstances retardèrent la présentation de ces brefs, notamment la mort du doge, Marin Grimani, arrivée le 26 décembre 1605. Dès que le pape en sut la nouvelle, il euvoya ordre à son nonce de s'opposer à l'élection d'un autre doge, un acte fait par des excommuniés ne pouvant qu'être nul. Le nonce, se présenta pour remettre les brefs, et pour signifier sa protestation contre l'élection; mais on lui refusa constamment audience, sous prétexte que la seigneurie n'en donnait pas pendant la vacance du troue ducal, et on procéda comme de coutume à l'élection, qui donna pour-doge Léonard Donato, procurateur de Saint-Marc; l'un des hommes qui connaissaient

le mieux la cour de Rome, car il y avait été

IV. Bref du pape.

Donato doge. 1606.



sept fois ambassadeur. L'élection consommée, il n'était plus temps de protester. Les brefs furent présentés. Ils contenaient la censure des actes du gouvernement, les déclaraient nuls, ordonnaient que les prisonniers fussent remis à la disposition du nonce, que les deux décrets fussent révoqués. Le pape y déclarait que tous ceux qui avaient pris part à ces actes, ou qui les approuvaient, avaient encouru les peines ecclésiastiques, c'est à-dire l'excommunication, la privation des fiefs qu'ils tenaient de l'église ; et il ajoutait que si sa justice n'était désarmée par une obéissance prompte, entière, absolue, il serait obligé d'aggraver ces peines, aucune considération ne pouvant le retenir, quand il s'agissait de conserver la jurisdiction du saintsiége dans toute sa plénitude.

Déclaration du gouvernement vénition. Le gouvernement affecta de procéder dans cette affaire avec une gravité dont le pape ne se piquait pas. Au lieu de décider, par les seules lumières des hommes d'état, des questions qui intéressaient, disait-on, la religion, il consulta les plus savants docteurs de l'Italie. L'université de Padoue jouissait alors d'une juste célébrité. La république avait même un théologien en titre, choisi pour l'éclairer de son avis, dans les circonstances où le droit ecclésiastique pouvait être invoqué. Ce théologien consultant était alors le fameux Paul Sarpi, de l'ordre des

servites, le même qui s'est placé par son histoire du concile de Trente, au rang des écrivains les plus judicieux.

On juge bien que l'avis des docteurs fut conforme à la détermination du gouvernement. Appuyé de cette autorité, le sénat déclara, dans les termes les plus respectueux, mais en même temps les plus positifs, que puisqu'il n'v avait rien dans ses actes qui fût en opposition avec les droits de la puissance spirituelle, il ne pouvait qu'y persister, et qu'il espérait qu'un pontife aussi éclairé, aussi vertueux que le pape actuel, ne punirait point les Vénitiens d'avoir fait ce que tous ses prédécesseurs avaient trouvé légitime. « Ce qu'il y a de remarquable, écrivait l'ambassadeur de France témoin de ces événements, c'est que sur plus de cent cinquante voix, il n'y en a pas eu une seule contre cette délibération, taut ce sénat est ferme en ce qui touche la manutention de son autorité (1). »

Cette déclaration jeta le pape dans une grande agitation. Le gouvernement lui envoya à cette occasion un ambassadeur extraordinaire. Mais pour toute réponse Paul V déclara, « que sa « cause était la cause de Dieu, et que les portes « de l'enfer ne prévaudraient point contre elle.»

<sup>(</sup>t) Lettres de De Fresne Canaye.

Il ajouta cependant à ces formules une proposition, qui paraissait annoncer quelques dispositions à un accommodement. Il se borna à exiger la révocation des deux lois et la remise du chanoine de Vicence. Pour l'abbé de Nervèse, attendu l'énormité et la nature des crimes dont il était accusé, il voulait bien l'abandonner au bras séculier. Dans son système, c'était une inconséquence. Le gouvernement offrit de livrer le chanoine, mais non pas de revenir sur ses décrets. Les délais que le pape avait fixés se trouvaient expirés, et Paul V assembla les cardinaux pour avoir, disait-il, leur avis sur un monitoire qu'il avait composé lui-même.

V.
Tenne du
consistoire.
Discours
des
cardinsux

Les conseillers du pape ne pouvaient pas se montrer moins complaisants que ceux de la république. Le cardinal Justinien dit que différer la punition des Vénitiens ce serait les encourager dans le péché. Le cardinal Zapata ajouta qu'il n'y avait point de rigueur qui ne fat juste contre une république, où la condition des ecclésiastiques était pire que celles des Israelites sous Pharaon, et que sa sainteté allait, par son courage, mériter une statue d'or (1). Le cardinal d'Ascoli s'inclina profondément sans dire un mot, adhérant par ce silence respect

<sup>(1)</sup> Ibid.

tueux à l'écrit que le pape venait de faire lire. Mais le cardinal Baronius renchérit sur tous les autres. « Très-saint-père, dit-il (1), saint « Pierre a été revêtu d'un double ministère,

---

<sup>(1)</sup> Voici le texte de cette singulière harangue. « Duplex est, beatissime pater, ministerium Petri, pascere et occidere. Dixit enim ad eum dominus, pasce oves meas, audivitque à cœlo vocem, occide et manduca. Pascere oves. est curam gerere obsequientium fidelium christianorum mansuetudine, hamilitate ac pietate oves et agnos præ se ferentiam. Cum vero non cum ovibus, et agnis negotium sit, sed cum leonibus et aliis feris animalibus refractariis et adversantibus, agendum est, jubetur Petrus eos occidere, scilicet pugnare et expugnare, ne tales sint penitus. Sed quod ejusmodi occisio non esse debeat nisi ex summà caritate, quod occidit præcipitur manducare; nempe per christianam caritatem intra sua viscera recondere, ut simus unum et idem in Christo, quod dicebat apostolus, cupio vos in visceribus Jesn-Christi. Sic igitur non est occisio ista crudelitas, sed pietas, cum sic occidendo salvatur quod eo modo vivendo vere perierat. Est, ut Nicolaus I docet, excommunicatio, non ad occidendum venenum, sed ad sanandum, optatum medicamentum. Perge igitur, sancte pater, quod cœpisti, in quo te nemo redarguere potest nimiæ festinationis, quod dicat Paulus ad christianos fratres scribens. esclesiam in promptu babere ulcisci omnem inobedientiam in promptu hoc illi faciendum præcipit. Tua vero sanctitas in his diutius est immorata, scribens, dilationem que iterans in hunc usque diem. Ego, ut ingenue fatear, exulto spiritu et super abundo gandio : videor videre in sedePetri

« car Dieu lui dit, pais une brebis, et il en« tendit une voix du Ciel qui ajouta, tue et
« mauge. Pais les brebis, c'est-à-dire prends
« soin des chrétiens fidéles, soumis et doux
« comme les agneaux. Mais il a été ordonné à
« Pierre de combattre, de tuer, d'exterminer
« les lions et les autres bêtes féroces, de les
tuer, mais dans un esprit de charité, et voilà
« pourquoi il lui est commandé aussi de les
« manger, afin qu'il leur donne asyle dans son
« sein, et pour vérifier ces paroles de l'apôtre,
« je vous souhaite tous dans les entrailles de

Gregorium sive Alexandrum , has scilicet præcipuas radices collapsæ penitus ecclesiæ libertatis; ambos ex Senensi metropoli, unde vestra sanctitas originem ducit, vocatos ad eathedram Petri, quorum alter expugnavit Henricum perversissimum imperatorem, alter vero miră constantiă resistens Fredericum penitus superavit. Idem tibi certamen ineundum. Erige collapsam, prostratam ecclesiasticam libertatem. Certa paratam victoriam, etenim nobiscum Dens. Verbum Christi est, portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Positus es in ecclesia successor Petri, et quod Hieremiæ, tibi dictum est, posui te in columnam ferream et murum aheneum Memor esto te in ecclesià positum esse in petram, in quam omnes, qui offendunt confingentur. Tu vero permanebis illæsus, conjunctus Christo, qui pro te pugnabit et vincet. » Cette harangue est imprimée dans plusieurs livres, notamment à la tête d'une réponse satirique qu'y fit Nicolas Viguier.

« Jésus-Christ. Il n'y a point de cruauté dans « ce meurtre, il n'y a que pitié, puisqu'il « tend à sauver l'ame qui allait périr si on eût « laissé vivre le coupable. L'excommunication, « suivant le grand pape Nicolas l'er, n'est point « un poison qui tue, mais un remède desirable et salutaire. Poursuivez donc, très-saint « père, a insi que vous avez commencé. Loin « de vous accuser de précipitation, on doit vous « rappeler ce précepte de saint Paul, qui recommande la célérité, quand il s'agit de « venger l'église et de punir la désobéissance, « votre sainteté n'a que trop différé.

« Pour moi, je l'avoue avec sincérité, je suis « au comble de la joie et de l'espérance: il me « semble voir sur la chaire de saint Pierre un « autre Grégoire VII, un autre Alexandre III, « tous deux sortis de Sienne, comme votre sain-« teté, pour venir gouverner l'église et servir « d'appui à sa liberté chancelante; l'un vain-« queur de Henri IV, le plus pervers des empe-« reurs; l'autre triomphant de Frédéric Ier, par « son admirable constance. Les mêmes com-« bats vous sont réservés. Relevez la liberté « de l'église presque abattue. La victoire est e prête, car Dieu est avec nous. Le Christ l'a « dit; les portes de l'enfer ne prévaudront « point contre elle. Successeur de Pierre, c'est « à vous que Jérémie adressait ces paroles pro-Tome IV. 14

« phétiques : Je t'ai placé comme une colonne « de fer, et comme un mur d'airain. Souve-« nez-vous que vous étes la pierre coutre la-« quelle tous les efforts ennemis vieudront se « briser, et que vous demeurerez inébranlable « parce que vous étes avec le Christ, qui com-« bat et qui vainera pour vous. »

On conçoit qu'après cette harangue, le cardinal de Vèrone, Augustin Vallier, ne fut pas bien reçu, lorsqu'en sa qualité de Vénitien, il se crut obligé de conseiller une marche moins précipitée, et qu'il s'appuya de l'autorité de ce vers latin:

Differ, habent parvæ commoda magna moræ.

Il ne manqua pas de citer les services que les Vénitiens avaient rendus à l'église, et de dire que c'était par leur secours, que le pape Alexandre III avait remporté sur Frédéric Barberousse cette victoire, que Baronius venait de rappeler assez mal-à-propos.

Le pape se leva, et sit publier son monitoire.

VI. Monitoire. 17 avril 1606. Comme cette pièce fait connaître avec beaucoup de précision les torts des Vénitiens, les prétentions du pape, et les peines qu'il infligeait, je crois utile de la rapporter textuellement, je n'en supprime que les formules. (1).

<sup>(1).</sup> Codex Italiæ diplomaticus. Lunig. tom. 2, pars 2, sectio 6, xxxIv.

Paul V, pape, à nos vénérables frères les patriarches, évêques, etc. etc.

« Nous avons appris il y a quelques mois que le doge et le sénat de la république des Vénitiens avaient fait dans le cours de ces dernières aunées, divers décrets également attentatoires à l'autorité du siége apostolique, aux immunités et aux libertés de l'église, aux dispositions des saints canous et aux constitutions des souverains pontifes.

« Le 23 mai de l'an 1602, à l'occasion d'un procès entre le docteur Zabarella et le monastère de Praglia, ils ont déclaré que les religieux ne pouvaient, ni dans cette circonstance ni dans aucune autre, prétendre à rentrer dans la jouissance des biens ecclésiastiques aliénés par emphitéose à des personnes laïques, et cela sous quelque prétexte, à quelque titre que ce fût, que jamais ils ne pourraient revendiquer la propriété de ces biens, mais seulement le domaine direct qui leur en était réservé. Le 10 janvier de l'an 1603, sous prétexte de maintenir l'exécution de certaines dispositions prises par leurs prédécesseurs, pour éviter que les églises, monastères et autres bâtiments pieux ne se multipliassent sans nécessité dans laville de Venise, ils ont étendu à tous les lieux de leur domination le réglement qui défend d'entreprendre ces constructions avant d'en avoir obtenu la permission spéciale, et ils ont prononcé contre les délinquants la peine de l'exil ou de la prison perpétuelle, outre la confiscation et la vente des édifices commencés.

« De plus, le a6 mars de l'an 1605, confirmant un ancien décret de 1536, qui prohibait, dit-on, sons certaines peines, l'aliénation des biens immeubles situés dans la ville et dans le duché de Venise, en faveur du clergé, soit à titre de donation entre-vifs, soit par testament, le même doge et le même sénat ont non-seulement renouvelé cette défense, mais l'ont généralisée pour tous leurs états, annullant toûtes les aliénations qui pourraient avoir été faites, prononçant la confiscation des biens aliénes et en ordonnant la vente, au profit de la république, et des dénonciateurs.

« De plus le même doge et le même sénat ont fait arrêter Scipion Sarraceno, chanoine de Vicence, et Brandolin Valdemarino, abbé de Nervèse, personnages constitués en dignité ecclésiastique. Ils les détiennent en prison, sous prétexte de quelques crimes qui leur sont, disent-ils, imputés, et se prétendent en droit de les juger, d'après des priviléges, qui, selon eux, auraient été accordés à la république, par quelques-uns des pontifes romains, nos prédécesseurs.

«Les actes ci-dessus rapportés sont attenta-

toires aux droits des églises, aux contrats faits avec elles, à l'autorité du saint-siége apostolique et à la nôtre, à la jurisdiction ecclésiastique, aux immunités et à l'indépendance du clergé, et il en résulte la perte des ames des sénateurs et du doge et le scandale des peuples.

« Ceux qui ont osé faire et promulguer ces actes, ont, par le seul fait, encouru les censures ecclésiastiques et la privation des fiefs et autres biens qu'ils pourraient tenir de l'église: ils ne peuvent en être relevés que par nous ou nos successeurs; et ils sont inhabiles à en être absous jusqu'à ce qu'ils aient révoqué ces actes et rétabli toutes choses dans leur état primitif.

« Considérant que lesdits doge et sénateurs, malgré nos monitions paternelles, réitérées depuis plusieurs mois, n'ont point révoqué leurs décrets, et ont continué de retenir prisonniers, le chanoine Sarraceno et l'abbé Brandolin, au lieu de les remettre, comme ils le devaient, à la disposition de notre nonce; considérant que nous ne devons souffrir aucune violation des immunités de l'église et de l'autorité du siège apostolique; considérant les décrets des conciles, et l'exemple de nos prédécesseurs, qui ont puni les entreprises coutre les libertés de l'église; après en avoir mûrement délibéré avec nos vénérables frères les cardinaux de la sainte église romaine, de leur avis etavec leur consen-

tement, quoique les décrets sus-mentionnés soient nuls deplein droit, nous les avons déclarés et déclarons invalides et de nul effet, ajoutant que personne n'est obligé d'y obtempérer.

«En outre, si dans le délai de vingt-quatre jours, à compter de celui où la présente bulle aura été publice dans notre ville de Rome, le doge et le sénat susdits n'avaient pas rétracté publiquement, sans exception ni excuse, tous les décrets dont il s'agit, tout ce qu'ils contiennent et tout ce qui s'en est suivi, s'ils ne les avaient pas fait retirer de leurs archives, biffer de leurs registres, lacérer, par-tout où ils peuvent se trouver, révoquer et effacer dans tous les pays de leur domination, s'ils ne faisaient publier que ces décrets ne sont et n'ont jamais été obligatoires pour personne, s'ils ne remettaient absolument toutes choses en leur premier état, s'ils ne promettaient de s'abstentr ultérieurement de tous actes contraires aux immunités et libertés de l'église, à la jurisdiction ecclésiastique, à l'autorité du siége apostolique et à la nôtre, si enfin, dans le délai ci-dessus fixé, ils n'avaient pas remis à la disposition de notre nonce, les personnes de Scipion Sarraceno et de l'abbé Brandolin ;

«De l'autorité du Dieu tout-puissant, des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul, et de la nôtre, nous déclarons excommuniés le doge et les sénateurs, tant ceux qui sont actuellement en charge que ceux qui pourront s'y trouver alors, leurs conseillers, fauteurs ou adhérents, désignés ou non dans les présentes; de laquelle excommunication ils ne pourront être absous que par nous et nos successeurs, si ce n'est à l'article de la mort. Voulant que, si quelqu'un d'entre eux, après avoir reçu cette absolution à l'agonie, revenait en santé, il retombe de plein droit sous le poids de l'excommunication, et que ceux même qui mourront après en avoir été relevés, soient privés de la sépulture ecclésiastique, jusqu'a ce qu'il ait été obei à nos ordonnances.

« Que si, trois jours après l'expiration du dé lai de vingt-quatre jours, qui leur est accordé, le doge et les sénateurs, par un endurcissement de œur, dunt nous prions Dieu de les préserver, résistent à l'excommunication, nous aggravons dès-à-présent notre sentence, et nous déclarons en interdit ecclésiastique la ville de Venise et Jous les pays de son obéissance, pendant la durée duquel interdit i ne sera célchré aucune messe ni aucun office divin, sans exception de lieux ni de personnes, et sans égard à aucun privilége.

«De plus, si le doge et les sénateurs possèdent, à titre public ou privé, quelques fiefs ou quelques biens qu'ils tiennent de l'église, nous les en déclarons déchus, pour le présent et pour l'avenir, comme aussi du droit qui pourrait leur avoir été accordé par nos prédécesseurs, de juger les délits civils des ecclésiastiques, etc. »

VII. Conduite des Vénitiens. Cette bulle, datée du 17 avril 1506, fut publice à Rome le même jour, et répandue aussitôt dans toute l'Italie. Plusieurs ministres étrangers n'hésitèrent point à manifester qu'ils voyaient avec regret le pape proclamer de telles maximes et employer de telles armes. L'ambassadeur de France et l'envoyé de Toscane firent même à cet égard une démarche publique, ils allèrent chez les ambassadeurs de Venise, pour leur témoigner toute la part qu'ils prenaient à la persécution que la république éprouvait (f).

Dès qu'on fut informé à Venise de la publication de la bulle, ou rappela l'ambassadeur extraordinaire, on mauda les chefs du clergé régulier et séculier, pour leur défendre de publier, de recevoir, de décacheter aucun acte de la chancellerie romaine, et leur ordonner de remettre au goûvernement, avant de les avoir ouverts, tous les paquets qui pourraient leur parvenir. On annonça au peuple, par une proclamation, qu'une bulle avait été publicé à Rome contre la république, et que les bons citoyeus devaient

<sup>(1)</sup> Hist. delle cose passate trà l'sommo pontefice Paolo F e la repubblica di Venezia, lib. 2.

apporter aux magistrats tous les exemplaires de cet acte qui tomberaient entre leurs mains.

Cette proclamation fit un effet extraordinaire: non-seulement on apporta une quantité innombrable de copies de la bulle, mais de toutes parts, des offres d'hommes, d'argent, prouvèrent que l'esprit public était d'accord avec les maximes du gouvernement, et que celui-ci pouvait compter sur le zèle de ses sujets, pour la défense de la plus juste des causes. Les religieux de l'ordre de Saint-Bernard offrirent cent cinquante mille ducats (1), L'adhésion des laïques n'était pas douteuse; mais elle ne suffisait pas; il fallait s'assurer que le clergé continuerait la célébration du service divin. malgré l'interdit. Le nonce du pape pratiquait soigneusement les chefs des principaux ordres religieux; il affectait une grande douleur de voir la république exposée là toute la rigueur des censures ecclésiastiques; il conjurait le sénat de donner quelque satisfaction au pape, pour éviter à la nation le malheur de se voir exclue de la communion des chrétiens. Le doge lui dit à ce sujet, ces mots, qui renfermaient une terrible menace. « L'Europe ne « pourra que désapprouver la rigueur que le

VIII.

Leurs menaces de se
séparer du
saint - siège.

<sup>(1)</sup> Extrait de la correspondance de De Fresne Canave.

« pape veut déployer contre un peuple, qui a « toujours montré tant de zèle pour la religion, « et tant de dévouement au saint-siège. Vous « conseillez la paix, mais c'est à ceux qui la « troublent que vous devez offrir vos conseils; « vous nous exhortez à ne pas nous exposer « à de plus grands dangers ; il en est un très-« grand, que le pape aurait à craindre, si la « république, moins fidèle à ses principes, « n'écoutait que son juste ressentiment; ce « serait qu'elle se séparât elle-même de l'obéis-« sance du saint-siège, à l'imitation de tant « de peuples, qui en ont donné récemment « l'exemple ( 1 ). Faites sentir ce dauger au « saint-père, engagez-le à écouter des conseils « plus pacifiques; mon âge et mon expérience « m'autorisent à vous parler ainsi. »

Après cette réponse si formelle, le sénat envoya ordre à son ambassadeur ordinaire de quitter Rome, le pape rappela son nonce, et le gouvernement vénitien publia une protestation (2) dans laquelle il dissit qu'il était venu

Il y a sur le même sujet une lettre de Sully, adressée à l'ambassadeur de France De Fresne Canaye. Voyez Prèces justificatives.

<sup>(2)</sup> Codex Italiæ diplomaticus. Lunig. tom. 41, pars 2, sectio 6, xxxv.

à sa connaissance, que, le 17 avril, le pape avait fait publier un monitoire contre la république : qu'obligée de maintenir son droit de souveraineté, attaqué par cette bulle, la république protestait contre cet acte devant Dieu et devant les hommes; qu'elle n'avait pas même jugé nécessaire d'en appeler au futur concile, parce que cette bulle était nulle de plein droit, fulminée en vain et illégitimement; qu'on tenait pour certain que le bref de sa sainteté serait réputé nul, par le clergé, par tous les sujets de la république, et par les autres nations, et que les ecclésiastiques ne cesseraient pas de remplir les devoirs de leur ministère, de même que les Vénitiens ne cesseraient pas de demeurer fidèles à la religion catholique, apostolique et romaine, et de persévérer dans l'obéissance qu'ils avaient toujours montrée au saint-siège, en attendant que sa sainteté fut revenue à des sentiments plus paternels.

Le nonce, en partant de Venise, vit cette protestation affichée à la porte de son palais.

Elle fut suivie d'un manifeste (1), adressé Manifeste. à toutes les villes et à tous les magistrats de la république, dans lequel on discutait les trois objets principaux de la contestation, la

<sup>(1)</sup> Ibid. Tom. 11, pars. 2, sectio 6, xxxvi.

défense d'aliéner des biens en faveur du clergé, celle de bâtir des églises, et la nécessité de faire juger les personnes ecclésiastiques par l'autorité séculière.

La prohibition des donations était fondée sur la nécessité de mettre des bornes aux acquisitions d'un clergé, qui possédait le quart et même le tiers du territoire de l'état (1), quoiqu'il ne formât pas la centième partie de la

<sup>(1)</sup> Ma il possesso de' beni ecclesiastici Irapassa di tanto la decima, che doverebbero pagarli a' laïci, essendo un terzo di tutto il provenuto che rende la terra, il marc, i monti, i fiumi e ogni altro frutto annuale che venga per produzione di natura. Portiamo per esempio e per prova la Francia, e la Spagna, ove gl'ecclesiastici sono il primo e il più ricco de' tre ordini di que' regni. Dell' Inghilterra non parlo perchè si sà che il rè non ha al presente maggior opulenza dello spoglio degli ecclesiastici regolari. Se vogliamo star in Venezia, la decima de' beni laici appena arriva a due cento mille, quella del clero passa cinquanta mille, che si leva il quinto e non il decimo delle raccolte, senza poi ciò che in avantaggio vien 'pagato da' laici a' curati e prelati ecclesiastici de' proprii proventi, perchè la decima del clero si esige solamente da quei beni che sono patrimonio de' beneficii, non dalle persone che ancora restano nell'antica simplicità di avere un jus quæsitum personæ, e non un possesso reale.

<sup>(</sup>Consolazione della mente nella tranquillità di coscienza causata dal buon modo di vivere nella città di Venezia, nel preteso interdetto di Paolo V, da fra Paolo Servita, cap. 10.)

population; on calculait que dans la province de Padoue, il possedait plus du tiers des biensfonds, et plus de la moitié dans celle de Bergame. Le sénateur Querini avait évalué la valeur des immeubles ecclésiastiques, à plus de tente millions de ducats d'or, et leur produit annuel à un million et demi, c'est-à-dire à un revenu de vingt-six millions de notre monaie: cette estimation était même d'un quart au-dessous de la réalité, puisque, dans la guerre de 153 g contre les Turcs, le pape avait proposé d'abonner à deux cent mille ducats d'or, la levée des décimes sur les revenus du clergé (1).

Les biens ecclésiastiques étant inaliénables, il était évident, que, si on laissait le clergé s'accroître, il finirait par envahir toutes les propriétés immobilières; le reste de la nation se verraitréduit à se mettre aux gages du clergé, et comme ces biens, une fois entrés dans le domaine ecclésiastique, cessaient d'être assujettis aux impôts, l'état allait se trouver sans

<sup>(1)</sup> Le sénat dans sa publication officielle, disait luimet que par la simplicité des personnes dévotes, le quart et jusqu'au tiers du territoire et des immeubles des villes se trouvait atièré. (Lettre de la république et sénat de Penite, à leurs communautés et sujets 1607. Bibl. du Roi K 15053.

On peut voir l'ouvrage d'Antoine Querini intitule : Avis donné à l'état et république de Venise.

revenus. Autrefois la république levait sans difficulté un décime sur les biens ecclésiastiques : dans ces derniers temps, et depuis que la nécessité l'avait obligée de fléchir devant la cour de Rome, elle ne pouvait lever ce décime, qu'après en avoir obtenu la permission du pape, qui ne l'accordait jamais que pour cinq ans, et qui la refusait quelquesois (1). C'était déja un assez grand malheur pour les citovens d'avoir à supporter la totalité des dépenses publiques, tandis qu'ils ne possedaient que les deux tiers des terres, encore ces terres étaient-elles grevées, en faveur du clergé, du dixième de leurs produits (2). Les peuples étaient écrasés du fardeau, et il était d'autant plus injuste que ce fardeau ne fût pas partagé, que le clergé profitait de la dime, de la protection de l'administration et de la force publique. Un pareit abus ne pouvait qu'amener la ruine et la dépopulation de l'état.

La défense de bâtir des églises et des monastè-

<sup>(1)</sup> Collezione delle massime universali alli punti singolari contenziosi, trà la corte di Roma e lu repubblica di Venezia da Fra Paolo Servita.

<sup>(2)</sup> Storia civile veneziana, di Vettor Sandi, lib. xi; espi 6, art. 3. On peut voir dans ce chapitre beaucoup de particularités sur les dimes actives et possives du clergé vénitien.

res sans l'autorisation du gouvernement, était une conséquence de la nécessité où l'on se voyait de mettre des bornes à l'accroissement du clergé: il y avait d'ailleurs beaucoup de raisons de ne pas le laisser se multiplier, dût-il même ne pas s'enrichir, car riche il ruinerait l'état, pauvre il serait à charge et dangereux : on n'avait pas toujours eu à se louer de son patriotisme; on ne pouvait point attendre co sentiment d'une multitude de prêtres étrangers qui venaient remplir les monastères de la république; il importait de ne pas les encourager, en leur permettant de s'accroître, à devenir plus licencieux, plus insolents, plus actifs à abuser de leur ministère, pour se mêler d'intrigues, pour chasser aux testements; enfin il fallait bien les empêcher d'employer le fer et le poison, pour réussir dans leurs diaboliques entreprises. Ce sont les termes du manifeste. Prétendre que le gouvernement n'avait pas le droit d'arrêter de tels désordres, et de punir ces crimes quand les ecclésiastiques s'en rendaient coupables, c'était lui interdire de protéger ses sujets.

Un pays où il suffirait d'être revêtu du caractère ecclésiastique, pour être hors de l'atteinte du fisc et des lois répressives, finirait par être peuplé d'ecclésiastiques, c'est-à-dire par, n'être ni cultivé ni défendu. A ces raisons, assurément très-bonnes, les partisans du gouvernement en ajoutaient qui n'étaient que subtiles; les lois dont on se plaint, disait-on, ne prescrivent rien, ne défendent rien au clergé; elles ne s'adressent qu'aux citoyens laïques : elles leur interdisent de disposer de leurs biens en faveur des ecclésiastiques, c'est comme quand un prince défend à ses sujets d'exporter telle ou telle chose chez un autre, celui-ci n'est pas fondé à dire qu'on lui défend de recevoir, seulement on empéche de lui porter.

X. Expulsion des jésuite et des Ce manifeste et la protestation qui l'avait précédé ne paraissant pas suffisants pour s'assurer de la docilité de tous les membres du clergé, le conseil des dix manda les supérieurs de toutes les communautés religieuses de Venise, et leur signifia que l'intention du gouvernement était que, malgré l'interdit, le service divin n'éprouvât aucune interruption, et que personne ne sortit des terres de la république, sans en avoir reçu l'ordre ou la permission.

Les jésuites, les capucins, tous les religieux, protestèrent de leur obéissance; il n'y eut dans toute la république, qu'un grand vicaire de Padoue, qui osa dire au podestat, qui venait de lui notifier ces ordres, qu'il feraitce que le Saint-Esprit lui inspirerait; à quoi le magistrat répondit qu'il le prévenait que le Saint-Esprit avait déja inspiré au conseil des dix, de faire pendre les réfractaires (1).

Le clergé séculier tint sa promesse, mais il n'en fut pas de même de tous les moines. Ils requrent des lettres de leurs supérieurs de Rome, qui leur ordonnaient de garder kinterdit. Les jésuites, qui auraient bien voulu servir le pape, sans se brouiller tont-à-fait avec la république, imaginèrent une distinction. Ils représentèrent qu'ils avaient promis de continuer de célébrer le service divin, et qu'ils tiendraient leur engagement; mais que la messe, attendu son excellence, n'était pas compriso dans cette expression générique, que leur conscience et l'obéissance qu'ils devaient au pape ne leur permettaient pas de la célébrer en public.

La réponse à cette distinction, fut un ordre de partir de Venise le jour même, et de sortir de tous les états de la république; un vicaire du patriarche alla prendre possession de leur église sur-le-champ, et les accompagna jus-

Tome IV.

<sup>(1)</sup> Relation du différend du pape Paul V, et de la république de Venise, par Amelot de la Houssaye.

Mayer rapporte dans as Description de Fenise, une ancedote qui, sous des noms différents, est à-peu-près la même que celle-ci. Selon lui, le curé de Sainte Marie oas se conformer à l'intefdit et fermer son église. Le matin en s'éveillant il vit une potence élevée sous ses fenêtres, et se détermina à obteir au gouvernement.

qu'au port. Les bons pères au moment de s'embarquer se mirent à genoux, pour lui demander sa bénédiction, et le peuple, qui les avait suivis, et qui appréciait à sa juste valeur l'humilité de cette couduite, les accompagna de ses huées (1).

Avant leur départ, ils avaient dit aux capucins que les religieux de saint François, étant la règle vivante, devaient un grand exemple à la chrétienté, que tout le monde avait les yeux ouverts sur le parti que l'ordre allait prendre (2): l'humilité de ces pauvres moines n'avait pu tenir contre cette flatterie; aussi le gardien eut-il la naïveté d'articuler cette raison, lorsqu'il alla déclarer aux magistrats que ses confèrers étaient résignés à tout souffir; plutôt que de ne pas garder l'interdit. On se contenta de les chasser, et quelque temps après, un décret déclara les moines réfractaires bannis à perpétuité du territoire de la république, et

<sup>(1)</sup> De Fresne Canaye, ambassadent de France à Venise, dit dans une dépéles au Roi, du 18 mai 1606. « Il a été besoin de leur donner escorte à leur partement, pour empécher qu'ils ne fussent offensés par le peuple, qui les appeloit espions d'Espague, et se réjouissoit de les voir chassés.

tot espuosa a Espagne, et se rejoussoit de les voir chasses.

(2) Che tutto I mondo mirava nelli cappuccini e che la
loro risoluzione sarebbe talora una sentenza definitiva se il
monitorio del papa fosse valide o n.o.

Hist, delle cose passate trà 'l sommo pontefice Paol o F e la repubblica di Fenezia, lib. 2.

leurs biens confisqués. Ceux des jésuites s'élevaient à trente mille ducats de revenu des Venies esulement (). Il fut décréte que la Joi qui prononçait leur bannissement, ne pourrait être rapportée qu'à une majorité des cinq sixièmes des voix du sénat.

Quand le pape vit que son excommunication, au lieu de forcer la république à l'obéissance, ou de lui susciter au moins des embarras, n'avait eu d'autre résultat que l'expulsion des jésuites et des capucins, il appela à son secours la politique de tous les princes. Les Vénitiens l'avaient prévenu; leurs ambassadeurs avaient fait part à toutes les cours des prétentions et des rigneurs injustes du saint-siège, en tachant de faire sentir que cette cause était celle de tous les souverains: Alors commença une longue négociation, dans laquelle tous les princes catholiques, mais sur-tout les rois de France et d'Espagne, tâchèrent de prendre le caractère de médiateurs. Chacun aspirait à l'honneur d'être l'arbitre de ce différend ; sans y prendre un vif intérêt. Ce qui leur importait, c'était que cette affaire se terminât, que ce fût par leur influence, et sur-tout que l'Europe en fût bien informée. Dix ambassadeurs voyagerent de Paris

le France et Espagne nterviene

<sup>(1)</sup> Extrait de la correspondance de De Fresne Canaye.

et de Madrid à Rome et à Venise, portant des projets d'accommodement, des contre-projets, des ouvertures, des explications, qui détruisaient les choses convenues, des concessions tantôt rejetées, tantôt révoquées après avoir été admises. On épuisa toutes les combinaisons auxquelles pouvaient donner lieu les quatre points en litige.

Les cours de France et d'Espagne attachaient un si grand prix à jouer le premier rôle dans cette médiation, que; dans la vue de se faire accepter pour arbitre, la cour de Madrid fit quelques démonstrations d'armement, pour faire croire qu'elle pouvait se déterminer à appuyer le pape du secours de ses armes, si les Vénitiens se jetaient daus les bras de la France; le roi d'Espagne écrivit même au pape pour l'en assurer (1) Le comte de Fuentes, gouverneur du Milanais, qui n'avait pas deux mille hommes à ses ordres, affectait de dire qu'il voulait aller tout armé en paradis.

Le pape, qui, dès le commencement de cette affaire, avait déclaré qu'au besoin, il saurait employer les armes temporelles, faisait des levées de troupes; renforçait ses garnisons,

<sup>(1)</sup> Une copie de sa lettre se trouve dans un manuscrit de la bibliothèque du Roi, n° 271, provenant de la bibliothèque de Dupuy.

créait un conseil de guerre composé de quinze cardinaux, imposait des taxes, et faisait venir le trésor. de Notre-Dame-de-Lorette, pour le dépenser en préparatifs militaires. Les Vénitiens armèrent de leur côté, mais avec peu d'inquiétude, bien persuadés que les Espagnols cherchaient à leur susciter des embarras, et à leur inspirer des craintes, plutôt qu'à entreprendre sérieusement la guerre, pour soutenir les prétentions du saint-siége.

Cette mauvaise volonté des Espagnols se manifesta par une entreprise qu'ils firent sur les côtes d'Albanie, où ils pillèrent la ville de Durazzo, qui appartenait aux Turcs, dans l'espoir que ceux-ci s'en prendraient indistinctement à tous les chrétiens, enverraient une flotte dans le golfe, et, par leurs hostilités, on au moins par leurs menaces, mettraient la république dans la nécessité de rechercher l'alliance de l'Espagne. Mais il n'en fut pas ainsi. La Porte ne prit point le change et, au lieu d'attaquer les Vénitiens, leur offrit son secours contre le pape; de sorte qu'il n'y eut pas jusqu'aux Tures qui ne se melassent des démêlés. élevés entre la république et le saint-siège; ils faisaient des prières publiques et jennaient, pour obtenir du ciel la continuation de la discorde entre les chrétiens.

Cepeudant leurs vœux ne furent point exan-

cés; la guerre se réduisit à une vive controverse, dans laquelle les docteurs des deux partis signalèrent leur savoir et l'eur malignité. Mais la contestation, en s'aigrissant, prenait le caractère du fanatisme.

Conduite de quelque cours étran gères. En Pologne, les cordeliers de Cracovie firent sortir de leur église, sons prétexte qu'ils étaient excommuniés, deux gentilshommes de la suite de l'ambassadeur de Venise qui assistaient à l'office divin. Le roi les obligea de réparer cette insulte par des excuses (1).

A Vienne, les jésuites prierent le ministre de la république de s'abstenir d'assister à une procession solennelle, qui se faisait dans leur église, et à laquelle tous les ambassadeurs étrangers étaient dans l'usage de se trouver. Il ne voulut point céder à cette prière, et le nonce du pape fut obligé de supposer une indisposition, poir ne pas se rencontrer à la procession avec le ministre vénitien (2).

A Madrid, le nonce du pape poussait l'insolence jusqu'à dire que, si l'ambassadeur de la république se présentait dans la chapelle du roi pendant le service divin, il ordonnerait d'interrompre la cérémonie (3).

<sup>(1)</sup> Hist. delle cose passate trà 'l sommo pontefice PaoloV, e la repubblica di Venezia, lib. 2.

<sup>(2)</sup> Ibid.

Le pape ne parlait de rien moins que de citer le doge au tribunal de l'inquisition, ajoutant qu'il avait de quoi le faire condamner comme hérétique. Il publia un jubilé, exprès pour exclure les Vénitiens des graces qu'il répandait sur tous les enfants de l'église.

Les jésuites sur-tout, ces fidèles auxiliaires de la cour romaine, ne se contentaient pas de répandre une multitude d'écrits contre la république, d'intriguer contre elle dans les cours, de la diffamer en chaire par leurs déclamations (1), en l'accusant d'hérésie et de tyrannie. Ilsentretenaient des correspondances avec leurs pénitents, inspiraient des scrupules, exigeaient des déclarations, imposaient des restitutions: à les en croire . Venise étant en interdit , la célébration de la messe était un sacrilége; y assister, était un acte d'idolâtrie. Ils offraient les indulgences du jubilé à ceux qui désapprouveraient la sconduite du gouvernement. Des pères et des maris vinrent se plaindre de ce que leurs enfants se croyaient déliés de l'obéissance, et de ce que leurs femmes, égarées par un directeur fanatique, se refusaient à

XII. Violente contro-



<sup>(1)</sup> Il y cut un de ces moines, qui, en préchant derant le duc de Mantoue, s'emporta au point que ce prince le fit descendre de la chaire, et lui ordonna de sortir à l'instant de ses états.

cohabiter avec eux (1). On avait surpris des lettres, dans lesquelles des jésuites mandaient à Rome qu'ils avaient dans leurs écoles trois cents jeunes gens des meilleures familles, qui étaient autant d'esclaves de sa saînteté (2). On les accusait de tenir registre des confessions (3).

Si dans les écrits qui furent publiés de part et d'autre dans cêtte querelle, on eut à gémir des exagérations insensées, où l'esprit de parti se laisse toujours entrainer; si on eut à s'indigner de beaucoup de maximes abominables, cette dispute donna aussi l'occasion d'avancer et de discuter plusieurs questions importantes, que les hommes n'avaient pas encore osé soumettre à l'examen de la raison.

Les cardinaux Bellarmin, Colonne, Baronius, ne dédaignèrent pas d'entrer dans la lice et de mêler leur voix à celle de beaucoup de

<sup>(1)</sup> Lettre de De Fresne Canaye, ambassadeur de France à Venise, au roi, du 18 mai 1606.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Ibid., et a8 juin. Voyca aussi sur les griefs reprochés aux jésuites, les lettres de ce même ministre au roi, des 30 juin; 9, 23 zoût 1666; 24 junvier 1607; à M. de Camartin, des 19 mai, 16 juin, 28 juillet; à M. de Villeroy, des 23 août 1606, et 24 janvier 1607; au cardinal Dupercon, des 25 novembre 1606, et au cardinal de Joyeuse, dut 24 janvier 1607.

moines et de théologiens obscurs. La république leur opposa ses docteurs, entre lesquels le frère Paul Sarpi se distingua par l'étendue de son érudition, la force de sa dialectique, et l'indépendance de ses pensées.

D'une part on soutenait que la puissance temporelle des princes est subordonnée à la puissance spirituelle du pape:

ntiment s partina du nt-aiége.

Que cette autorité du pape, bien qu'elle ne lui ait pas été donnée formellement, est la conséquence nécessaire de son autorité spirituelle, parce que celle-ci ne pourrait se maintenir sans celle-là:

Qu'en conséquence, le pape est le supérieur, le juge de tous les princes; qu'il a le droit de les priver de leurs états, même sans qu'ils se soient rendus coupables d'aucune faute, lorsqu'il juge que l'intérêt de l'église le requiert, et qu'alors les états dont les princes se trouvent dépouillés, peuvent être légitimement possédés par le premier occupant, sans autre titre que celui d'exécuteur de la sentence du saint-siége; c'était ainsi que le roi de Navarre, pour s'être allié avec Louis XII, excommunié par Jules II, avait vu ses états envahis par le roi d'Arragon:

Que les sujets du prince excommunié étaient non-seulement déliés de leur serment de fidélité envers lui, mais obligés de le poursuivre, et absous d'avance des violences et trahisons qu'ils pourraient exercer contre lui:

Qu'en toute matière, on peut appeler au pape de la décision du prince temporel:

Que les immunités ecclésiastiques sont absolues, illimitées, qu'elles sont de droit divin et non une concession des princes :

Que ces immunités s'étendent non-seulement sur les personnes, mais encore sur les biens :

Que les ecclésiastiques ne peuvent être justiciables des princes, même pour les crimes de lèse-majesté:

Que le pape étant infaillible, ses ordres sont obligatoires pour tous les fidèles, même saus avoir été publiés, s'il l'a ordonné ainsi:

Que l'exercice du culte étant interdit dans l'état de Venise, aucun sacrement n'avait pu y être conféré; qu'en conséquence, tous les mariages célébrés depuis l'interdit étaient nuls, les femmes concubines, et les enfants illégitimes.

De pareilles assertions étaient déja un peu difficiles à admettre au dix-septieme siecle; aussi les écrivains du parti contraire les combattaient-ils par ces propositions fort différentes.

Sentiments des partisans de l'autorité séculière, Le pouvoir du pape ne s'étend pas à toutes sortes de matières et de moyens, mais est restreint à l'utilité spirituelle de l'église, et il faut en croire saint Paul qui dit; nous ne pouvons rien contre la vérité, non enim possumus aliquid contrà veritatem. (1 Cor. 2) (1).

L'obéissance que le chrétien doit au pape, n'est pas absolue; car, dans les choses qui sont contre la loi de Dieu, lui obéir, c'est pécher (a), et dans les choses qui ne sont point contraire à la loi de Dieu, cette obéissance ne s'étend pas à tout (3). Le chrétien ne doit obéir au commandement qu'après examen, et s'il obéit aveuglément, il pèche (4).

Quand le pape, pour se faire obéir en des choses qui passent son autorité, fulmine une excommunication, elle est injuste et par conséquent nulle; car Gerson a dit, qu'exiger de ses inférieurs l'obéissance passive à des ordres

<sup>(1)</sup> Traité de l'interdit du pape Paul V, par Pierre-Antoine Ribetti, archidiacre et vicaire-général de Venise. Frère Paul Sarpi, de l'ordre des servites, théologien de la sérénissime république de Venise.

F. Bernard Jourdan, théologien de l'ordre de Saint-François.

F. Michel-Ange Bonicelli, id.

F. Marc-Antoine Capello, id.

F. Camille, théologien de l'ordre de Saint-Augustin.

F. Fulgence, théologien de l'ordre des servites. 8° proposition.

<sup>(2)</sup> Id, proposition 10.

<sup>(3)</sup> Proposition 11.

<sup>(4)</sup> Proposition 12.

injustes, c'est exiger d'eux une patience d'àne(1). La résistance est un devoir pour ceux qui n'ont point de supérieur, c'est-à-dire pour les princes qui doivent être les protecteurs de la religion de leurs sujets (2).

L'excommunication n'est pas un péché; elle le suppose: donc là où il n'y a point de péché elle n'existe pas (3).

On abuse tous les jours de l'excommunication. Le concile de Trente, qui recommande d'ailleurs de ne l'employer qu'avec une extrème circonspection, defend aux magistrats séculiers de troubler l'évêque qui a appliqué cette peine, quand même elle serait injuste; d'où il suit, selon le concile, qu'il faut respecter la jurisdiction ecclésiastique, même aux dépens de la justice, et qu'il y a moins de mal à ce qu'un innocent soit puni sans l'avoir mérité, qu'à ce qu'un évêque soit troublé dans l'exercice de son autorité (4).

Le même canon dit que, si l'excommunié viu na dans l'excommunication, il doit être réputé hérétique, et traduit à l'inquisition; d'où il suit que, si un particulier est excommunié

<sup>(1)</sup> Proposition 15.

<sup>(2)</sup> Proposition 16.

<sup>(3)</sup> Consolazione della mente, di Fra Paolo, cap. 1.

<sup>(4)</sup> Id. cap. 2.

par son évêque, pour n'avoir pas payé une redevance, comme cela arrive souvent, et si dans un an il ne devient pas assez riche pour s'acquitter, il mérite d'être brûlé en qualité d'hérétique (1).

L'excommunication lancée contre la multitude est injuste et sacrilége.

Les immunités ecclésiastiques ne sont point de droit divin, mais de droit humain; car le docteur augélique a dit que, si les ecclésiastiques sont exempts du tribut, cette exemption n'est point de jure divino, mais une concession du prince (2).

Les richesses ne seraient pas moins fatales à l'église que son indépendance de la puissance séculière. L'église greçque, qui est toujours restée dans la pauvreté, n'a pas été exposée à tous les scandales qui ont. déshonoré l'église latine. Celle-ci a donné naissance à plus de cent hérésiarques. Il y a deux avantages à tenir les ecclésiastiques dans la nécessité de recevoir leur subsistance de la charité des fidèles; l'un, c'est que cette dépendance les oblige à s'observer plus attentivement; l'autre, que cela entretient la compassion et la piété du peuple (3).

<sup>(1)</sup> Id. cap. 2.

<sup>(2)</sup> Traité de l'Interdit, proposition 5.

<sup>(3)</sup> Consolazione della mente, di frà Paolo, cap. 8.

Il existe un contrat entre les peuples et les prêtres. Quand ceux-là fournissent le temporel, ceux-ci ne peuvent se dispenser de fournir le spirituel (1).

Les papes, loin d'avoir une suprématie temporelle, n'ont pas toujours en la suprématie spirituelle. Saint Pierre, avant d'aller à Rome, avait fondé la chaire patriarcale d'Antioche, d'où il suit que ce siége est le plus ancien. Dans la suite on divisa le monde chrétien en quatre patriarcats, qui étaient ceux de Rome, d'Antioche, d'Alexandrie, et de Constantinople. Celui de Rome était nommé le premier; mais sans aucune avtorité sur les autres (2).

Les souverains pontifes se sont arrogé cette suprématie temporelle, mais comment? En se rangeant toujours du parti des princes usurpateurs, et en consacrant les usurpations (3).

Aussi, tandis que tont tend à s'affaiblir dans ce monde, dans la monarchie ecclésiastique tout est allé en croissant, si l'on en excepte la sainteté qui n'augmente pas (4).

Les princes temporels ne relèvent que de Dieu, et il y a quatre manières de devenir prince :

<sup>(1)</sup> Traité de l'Interdit, proposition 18.

<sup>(2)</sup> Consolazione della mente, cap. 3.

<sup>(3)</sup> Id. cap. 5.

<sup>(4)</sup> Id. cap. 5.

l'élection, la succession, la donation, et la conquête; toutes quatre reconnues pour justes et légitimes (1).

Jesus-Christ n'ayant point exercé le pouvoir temporel, ne l'a point transmis à son vicaire (2). Le pape n'a aucun pouvoir sur le temporel

des princes.

Il ne peut ni les punir temporellement, ni annuller leurs lois, ni encore moins les dé-

pouiller de leurs états, ni délier leurs sujets du serment de fidélité.

Rien n'affranchit les ecclésiastiques de la puissance séculière. Le prince exerce nécessairement sur leurs biens, et sur leurs personnes, le même pouvoir que sur ses autres sujets.

On éprouve quelque étonnement de voir de pareilles maximes professées par des religieux italiens, et cela à une époque où une ligue de fanatiques venait de désoler la France, où Jacques Clément venait de poignarder Henri III, où le portrait de ce moine assassin était sur l'autel, où la Sorbonne appelait Henri IV Henrile-relaps, où les prêtres de France refusaient de prier pour le roi, où le jésuite Guignard écri-

Outri terri Linking

<sup>(1)</sup> Sentiment d'un théologien, sur le bref d'excommunication, publié par le pape Paul V, contre les Vénitiens, proposition 2.

<sup>(</sup>a) Id. prop. 2, 3, 4.

vait, « si on peut guerroyer le Béarnois qu'on qu'on le guerroie, si on ne peut le guerroyer qu'on le tue, » où le curé Aubry, le jésuite Varade, le cliartreux Ouin, les jacobins Arger et Ridicovi, un capucin de Milan, un vicaire de Sânt-Nicolas-des-Champs, enfin Pierre Barrière et Jean Châtel, avaicnt successivement tenté lé parricide, qui fut consommé par Ravaillac.

Les malheurs de la France ne prouvent que trop combien était sage et utile l'exemple que les Vénitiens donnaient à l'Europe.

Aussi tous les écrits publiés en faveur de ce gouvernement furent-ils poursuivis avec fureur par l'inquisition, jusques-là qu'en Espagne, il fallut un ordre du roi pour que le saint-office s'abstint de juger la protestation officielle du sériat contre le monitoire, et qu'à Milan l'inquisiteur osa 'citer'i son tribunal le résident de la republique (1).

Le gouverriement véntien se vengea noblement. Il faissa circuler dans ses états, sans y inettre aucun obstacle, tous les écrits, et même les libelles répandus contre lui. On eût dit que, pour la première fois, il y avait à Venise liberté de penser et d'écrire, et l'on éprouva, dans cette occasion, que les princes n'ont rien

<sup>(1)</sup> Hist. delle cose passate trà 'l sommo pontefice Paolo F
e la repubblica di Fenezia, lib. 4.

à craindre de cette liberté, quand le gouvernement ne se met pas en opposition avec l'esprit public.

Entre tous ces écrits, dont je ne parle ici que pour faire remarquer les progrès que la raison humaine faisoit vers son indépendance, il en est un du frère l'aul Sarpi, non moins digne d'attention par sa force que singulier par sa destination. L'auteur annouce qu'il a composé cet ouvrage, pour rassurer les consciences du conseil des dix, dans les tribulations que leur causent les censures ecclésiastiques (1). Il est difficile de croire que ce corps poussât la dévotion jusqu'au scrupule, et fût alarmé pour son salut. Aussi cet ouvrage n'est-il autre chose qu'un recueil d'arguments contre la cour de Rome, mis à la disposition des hommes d'état. Ce sont des conseils qu'in rétaient point destiné à preçquir la multipié sous este forme.

destinés à recevoir la publicité sous cette forme: Connaissant, dit l'auteur, le caractère de piété qu'a montré constamment cette république, je ne suis point surpris de voir les esprits alarmés des anathèmes dont les menacent ceux qui Ecrit de Paul Sarpi sur cette contro-

- Dryttizes en L'

<sup>(1)</sup> Il est intitulé: Consolazione della mente nella tranquillità di coscienza, causata dal buon modo di vivere nella città di Venezia, nel preteso interdetto di Paolo V.

Il y a plusieurs autres écrits de Sarpi sur le même objet. Examen de la réponse aux censures, apologie de P. Sarpi etc. Tome IV.

se disent les conservateurs de la foi. Ces matières ne sont pas ordinairement le sujet desétudes des princes. J'entreprends de les soumettre à l'examen, mais pour les sages seulement. Il y a la manière de penser du peuple, et celle des hommes d'état. La science ressemble au vin. Les honnétes gens en usent pour se fortifier, la canaille s'enivre. Si en politique il est souvent utile que le plus grand nombre reste dans l'ignorance, en matière de foi cela est toujours indispensable (1).

On juge par ce préambule que l'auteur, entreprenant l'examen des maximes de la cour de Rome devant des hommes d'état, va les discuter avec une liberté que n'exclut point la piété sincère; mais l'analyse de celivre, où il pose les limites qui séparent la puissance spirituelle de la puissance temporelle, n'ous entraînerait trop loin. Je n'ai pas cru pouvoir me dispenser d'en faire mention. Pour donner une idée exacte du gouvernement vénitien, il fallait bien faire connaître les principes qu'il opposait aux prétentions du saint-siège. Ce moine, dont les idées s'élevaient si fort au-dessus de son état et des préjugés de son temps, éprouva, quelques années après, qu'il est des ennemis qui ne

<sup>(1)</sup> Se nelle circonstanze pubbliche è buona l'ignoranza del comune, in quelle della fede è necessaria.

pardonnent jamais; il fut assassiné deux ou trois fois. Ce fut un savant, un politique, un écrivain habile, mais quelquefois un odieux conseiller du tribunal des dix, notamment lorsqu'il disait que le poison doit faire l'office du bourreau (1). On doit cette justice au cardinal Bellarmin, l'adversaire de fra Paolo, de dire que ce fut lui qui le fit avertir du complot qui se tramait contre sa vie. Fra Paolo portait une cotte de mailles sous sa robe; il se faisait accompagner d'un frère de son couvent, armé d'un mousqueton. Malgré ces précautions, il fut assailli un soir par cinq assassins, qui le frappèrent de vingt-trois coups de stylet, et se sauvèrent dans l'état de l'Église, à l'aide d'une barque préparée par ordre du nonce. Ses ennemis, n'avant pu réussir à lui ôter la vie. voulurent le faire condamner comme hérétique. On le soupçonnait de partager les opinions des réformés (2), et pour l'en convaincre on tâcha de surprendre sa correspondance avec eux. L'am-

<sup>(1)</sup> Dans le livre Opinione in qual modo debba governarsi la repubblica veneziana.

<sup>(</sup>a) L'examen de l'orthodoxie de Sarpi n'appartient point à l'histoire de Venine. Il parait que Bossuet a voulu se ranger parmi les accusateurs de ce savant théologien, qui a trouvé des défenseurs fort zélés, parmi ceux qui approuvaient sa courageuse résistance contre les prétentions de la sour rospaine. C'est sans donte une témérité de vouloir pédé.

bassadeur de France, Léon Brulart, se méla assez mal-à-propos de cette recherche. La cour

nétrer dans la conscience d'un homme, pour lui imputer des opinions qu'il a au moins évité d'énoncer, quand même il les aurait professées en secret.

Les écrivains réformés n'ont pas manqué de tirer parti des soupçons répandus contre Sarpi, pour avoir l'avantage de le compter parmi leurs partisans. C'est aujourd'hui une question tout-à-fait oiseuse; mais ce qui n'est point indifférent, c'est un fait que je trouve dans le Magasin historique de M. Lebret, imprimé à Leipsig, tom. 2, p. 325 et suiv.

A propos d'une analyse des lettres de Sarpi, il raconte qu'en 1600 un agent de l'électure Palain, ayant été envoyé à Venise, pour y négocier en faveur des princes protestants, y fit d'étranges découvertes dont il rendit compte dans son rapport. Cet envoyé, qui se nommait J. B. Linckh, fit connaissance avec un avocat vénitien nommé Pessenti, et remarqua, dans leurs entreiens confidentiels, que celuici vannait beaucoup les réglements des princes allemands, ceux des princes protestants sur-tout, Pessenti la in confia qu'il esistait à Venise une association secrette de plus de mille personnes disposées à se détacher de la cour de Rome; quece nombre augmentait tous les jours, qu'on y comptait environ trois cents patriciens des familles les plus distinguées, et que cette société était dirigée par le père Paul Sarpi et le père Falgence, tous deux servites.

Linckh s'adressa à l'envoyé d'Angleterre, pour savoir si la chose était vraie, et celui-ci la lui ayant confirmée, ils allèrent ensemble faire une visite à ces deux religieux. Après avoir fait un compliment à Sarpi, sur ce que sa renommée avait passé les Alpes, ils lui dirent qu'ils souhaitzient que Dieu hénit ses efforts; à quoi Sarpi répondit qu'il était fatts que son nom fât parvenu ches les hommes qui les premiers de France montra beaucoup de zèle pour déterminer la république à abandonner ses théo-

avaient vu la lumière. Ensuite il s'expliqua sur le peu d'accord des théologiens, notamment au suiet des paroles hoc est corpus meum, et Linckh lui avant demandé par quel moyen il espérait amener le succès de l'œuvre commencée, le servite ajouta, que ce serait l'ouvrage de Dieu, qu'il était à desirer que la réformation s'établit dans les provinces allemandes qui confinent au territoire de Venise, notamment dans la Carinthie et la Carniole, parce qu'elles sont placées entre l'Istrie et le Frioul vénitien; qu'il importait que les princes protestants entretinssent des rapports plus intimes avec la république; qu'ils eussent constamment des agents à Venise, et que ces agents y exerçassent leur culte, parce que les prédications des ministres produiraient um bon effet et ouvriraient les yeux du peuple, qui ne faisait point de différence entre les luthériens et les mahométans. Autrefois, disait-il, on ne regardait pas ici les Anglais comme chrétiens; depuis qu'ils y entretiennent un ambassadeur, on a pris une tout autre idée de leur religion. Les différends entre la cour de Rome et la république ne sont pas tellement appaisés qu'il ne reste bien des ressentiments dont il serait facile de profiter : il ajoutait qu'on s'étonnait beaucoup de la grande faveur que le roi de France témoignait aux jésuites, etc.

Je me borne à rapporter ce passage. On sent qu'avant d'admettre deux faits aussi extraordinaires qu'ane telle profession de foi faite par un homme revêtu de l'habit monastique, et l'existence d'une société secrette de mille protestants à Venise, on est en droit de demanders ils rapport de cet agent palatin est bign authentique, et, en supposant qu'on le produisit, il resterait encore à examiner à l'auteur ne s'est pas trompé. Au reste, l'ortho-

logiens, que le pape voulait obliger à faire pénitence. On vit les ministres de Henri IV négocier auprès du gouvernement vénitien, pour obtenir qu'un père l'ulgence, disciple de fra Paolo, ne préchât point l'Avent dans la chapelle ducale de Saint-Marc.

Les tentatives d'assassinat contre le consulteur de la république se renouvelèrent, et il finit par être condamné à Rome, où il se garda bien de comparaître (1). Lorsqu'après sa mort les Vénitiens voulurent élever un monument à l'homme qui avait consacré sa vie et ses talents à la défense des droits de la république, le pape Urbain VIII leur fit signifier qu'il était déternuine à se porter aux derniers extrémités plutôt que de le souffrir. Le gouvernement, qui ne voulait pas s'engager dans de nouvelles discussions avec la cour de Rome, fit rétirer le monument de chez le sculpteur.

XV. Rivalité des puissances pour secommoder ce différend. La vivacité du pape Paul V se trouvait déconcertée par la résistance mesurée, mais inflexible, que lui opposait le sénat de Venise.

doxie de fra Paolo a céé défendue dans un ouvrage récent, intitulé : Justification de fra Paolo Sarpi, on Lettres d'un prêtre dalien (M. de Gola, Genois,) à un magistrat français, un le caractère et les sentiments de cet homme rélébre. Paris, in 8°, 1811.

(1) On peut voir sur lous ces détails les Memorie recondite de Viltorio Siri, tom. 1. Plus d'un an s'était écoulé depuis la publication de l'interdit, saus que la moindre agitation se fût manifestée dans l'état, saus que le service divin y eût été interrompu; les censures, en vieillissant, ne pouvaient que perdre de leur autorité; et le gouvernement, qui les avait déclarées nulles, ne voulait pas meme demander à en être absous. Les médiateurs, qui s'étaient entremis dans cette affaire, recevaient pour toute réponse l'invitation de s'adresser à celui qui, était le seul promoteur de la querelle, et qui avait entre ses mains le moyen de la faire cesser, en révoquant des actes également injustes et inutiles.

Pendantettelongue négociation, le roi d'Espagne se décida à écrire à Paul V une lettre où il lui promettait des secours plus efficaces. Cette lettre rendit le courage au pape. Il se refusa à tous les projets d'accommodement, mais bientôt il s'aperçut, par l'inaction des Espagnols, que leur menace n'avait eu pour objet que d'empècher les Vénitiens d'accepter la médiation de la France. Philippe III était loin de vouloir entreprendre une guerre pour soutenir, en faveur de la cour de Rome, des prétentions dont elle aurait pu se prévaloir contre lui-même. Il apprit que les rois de France et d'Angleterre avaient promis aux Vénitiens de les secourir, s'ils etaient attaqués. Comme il ne voulait

dans lefond qu'avoir l'honneur de faire l'accommodement, il envoya un de ses ministres à Venise, et celui du roi de France redoubla de vivacité, pour ne pas donner le temps à une importante affaire de lui échapper.

Le roi de de France accepté pourmédia Les instances de ces deux puissants médiateurs et de tous les autres princes, quivoulaient prendre part à la négociation, étaient un peu fatigantes pour le sénat de Venise; mais on ne cédait point de terrain. Le pape sentit que le seul moyen de sortir du mauvais pas où il s'était engagé, était d'accepter pour médiateur celui qui devait être le plus agréable à la république, c'est-à-dire qui pouvait lui inspirer le moins de méfiance. Il manda l'ambassadeur de Henri IV, et en lui déclarant qu'il était disposé à rendre ses bontés paternelles aux Vénitiens, si on les décidait à lui faire une juste satisfaction, il pria ce ministre d'intervenir dans cette affaire.

XVI. NégociaLe difficile était de savoir ce que le pape entendait par une juste satisfaction, et d'y amener un gouvernement qui croyait n'en devoir aucune.

Après beaucoup de projets d'accommodement inutilement discutés, on proposa un plan, d'après lequel l'ambassadeur de France devait prier le pape, au nom des Vénitiens, de lever les censures: les deux ecclésiastiques arrêtés par ordre du gouvernement devaient être remis, non pas directement au pape, mais au roi, et uniquement par considération pour sa majesté: l'interdit serait gardé pendant quatre ou cinq jours : on conviendrait d'un jour pour que le pape levat les censures, et qu'en même temps le gouvernement vénitien revoquât son monitoire: les moines chassés de Venise, à l'occasion de l'interdit, y seraient rappelés; enfin l'exécution des deux lois sur les églisse et sur les donations, devait être suspendue jusqu'après l'accommodement.

De ces six propositions le gouvernement vénitien n'en admit qu'une seule. Il consentit à consigner au roi les deux prisonniers, par un acte libre de sa volonté, et par respect pour un si grand prince, mais sans se désister d'aucun de ses droits. Quant à la prière à faire au pape pour la levée des censures, il dit que les Vénitiens n'ayant donné aucun sujet de déplaisir au saint-père, n'avaient point à le prier de faire cesser les effets de son ressentiment; qu'il n'y avait aucune difficulté à révoquer la protestation faite contre le monitoire : mais qu'il fallait auparavant que les censures fussent levées; que la république ne pouvait s'obliger à suspendre l'exécution de ses lois; qu'on pouvait compter que, dans leur application, le gouvernement ne s'écarterait jamais de sa modération ordinaire: quant à l'interdit, la république, l'ayant déclaré nul, ne pouvait consentir à ce qu'il fût gardé seulement une heure, et pour ce qui concernait le rappel des moines, on traiterait cette affaire séparément et ultérieurement, mais, dans tous les cas, les jésuites seraient formellement exclus de ce rappel.

Cette réponse faisait perdre au pape toute espérance de la soumission qu'il exigeait. Quand il vit qu'il n'y avait point de secours à attendre contre un gouvernement si inébranlable, il renouvela ses protestations pacifiques, et lorsque l'affaire eut été amenée, par l'ambassadeur de France, au poûtt où l'on pouvait raisonnablement en eutrevoir l'heureuse issue, Henri IV fit partir le cardinal de Joyeuse, qu'il chargea de ses pleins pouvoirs, pour la réconciliation définitive du pape et des Vénitiens (1).

XVII,
Arrivée du
eardinal de
Joyeuse,
qui fait
l'accommodement.
21 avril
1607.

Tout ce qu'il put obtenir de ceux-si, es fut la permission de prier le pape de lever les censures. Le sénat se refusa constamment à envoyer faire cette demande par ses ambassadeurs. Il ne voulut pas même consentir à ce

<sup>(1)</sup> Voyca sur toute la négociation de l'ambassadeur de France De Fresne Canaye, et du cardinàt de Joyeuse, le volume qui contient la correspondance de ces ambassadeurs, manuscrit de la bibl. do Roi, n° 1013. ....

que l'ambassadeur de France la fit par écrit. Enfin il exigea que la révocation des censurés ett. lieu, non à Rome, conformément à l'usage, mais dans Venise même; et, commé il était facile de prévoir que, dans la formule du bref qui devait contenir cette révocation, on me manquerait pas de supposer quelques marques de repentir, données par les Vénitiens, ou aû moins de citer la demande faite par l'ambassadeur de France; il fut proposé de procéder à la révocation des censures, non par écrit, mais verbalement.

Quand le cardinal de Joyeuse se rendit nuprés du pape, pour lui porter et ultimatum, il le trouva plus resigné qu'il n'avait espéné. Paul V lui dit que, depuis quelques jours qu'on était sur le point de terminer cette affaire, il avait été au supplice, sur la croix (1), et après avoir essayé, sans succès, d'obtenir quelques faibles concessions, il se soumit à accepter l'accommodement, tel qu'on le lui proposait.

Muni des pouvoirs du saint-siège, le cardinal de Joyeuse revint à Venise le 10 avril 1607. Il feignit, pour se conformer aux ordres du

pape, de n'avoir pas obtenu une acceptation

<sup>(1)</sup> Hist. delle cose passate trà 'l sommo pontesice Paolo V e la repubblica di Venezia, lib. 7.

simple et entière des articles proposés , fit un dernier effort en faveur des jésuites (1) et demanda que la révocation des censures fût précédée de l'envoi d'un ambassadeur vénitien à Rome. Mais n'ayant pu amener le sénat à modifier ses conditions, il proposa de se rendre avec le doge et la seigneurie à l'église de Saint-Marc, où, après la messe, il donnerait une bénédiction ordinaire, qui équivaudrait à la levée des censures. Cette proposition fut encore rejetée, parce que cette bénédiction pouvait être prise pour une absolution.

Enfin le 21 avril, un secrétaire de la seigneurie se rendit, avec les deux ecclésiastiques arrêtés, chez le cardinal, on se trouvait l'ambassadeur de France près la république, et dit à celui-ci : « Monsieur , voila les deux prison-« niers que le sérénissime prince envoie, ainsi « qu'il a été convenu, pour être consignés à « votre excellence, par déférence pour le roi « très-chrétien, et en protestant que cet acte « doit être considéré comme ne portant aucune

<sup>(1)</sup> Henri IV se croyait obligé de témoigner beaucoup d'intérêt aux jésuites. « Si vous pouvez obtenir du sénat, « écrivait-il à son ministre Champigny , que les biens des jé-

<sup>«</sup> suites soient gouvernés par le nonce, comme biens d'é-

e glise, dont la seigneurie n'a pas prétendu s'emparer, j'en a aurai une satisfaction extrême.

« atteinte au droit de jurisdiction, que la ré-« publique a sur les ecclésiastiques. »

L'ambassadeur répondit, qu'il les recevait ainsi, et donna acte de cette consignation (1).

Les prisonniers furent remis par l'ambassadeur à un ecclésiastique commissaire du pape, lequel invita les huissiers du conseil des dix, qui les avaient amenés, à continuer de les garder.

Ensuite le cardinal, accompagné de l'ambassadeur, se rendit au collége, et ayant été admis en présence du doge et de son conseil, qui étaient assis et couverts, il dit aux membres de l'assemblée: « Je me félicite d'avoir à annoncer à votre sérénité, que toutes les cen-« sures sont levées, comme en effet elles le « sont. Je me réjouis d'un événement heureux « pour toute la chrétienté, et particulièrement « pour l'Italie (a). »

Le doge lui remit alors la révocation de la protestation contre le monitoire. Elle était conçue en ces termes (3) : « Léonard Donato, par



 <sup>(1)</sup> Hist delle cose passate trà'l sommo pontefice Paolo V e la repubblica di Venezia, lib. 7.

<sup>(2)</sup> Ibid. lib. 7, et la Lettre originale du cardinal de Joyeuse du 23 avril 1607, dans laquelle il rend comple à Henri IV, du résultat de sa négociation. (Manuscrit de la bibl. du Roi, n° 1013 46.

<sup>(3)</sup> Codex Italia diplomaticus. Lunig. tom. 11, pars 2, sectio 6, xxxyii.

e la grace de Dieu, doge de Venise, aux révérendissimes patriarches, archevêques, évèques etc. Comme, par la grace de Dieu, il
«'ses enfin trouvé un moyen de faire connaître à notre saint-père le pape, Paul V,
notre sincère respect, et que sa sainteté, convaincue par nos raisons, a bien voulu faire
« cesser la cause de tous les différends qui s'étaient élevés entre le saint-siège et la république, nous avons appris avec joie l'accomplissement des desirs que nous n'avious cessé
« de former en fils très-soumis de l'église.
« C'est pourquoi nous avons voulu vous en
donner avis par ces présentes, et nous vous
« informons qu'attendu que sa sainteté a ré-

« donner avis par ces présentes, et nous vous informons qu'attendu que sa sainteté a rée voqué ses censures, nous entendons que la « protestation que nous fimes lorsqu'elle les « publia, soit considérée comme non-avenue, « et demeure abolie, afin de témoigner par-là, « comme par toutes nos autres actions, notre « résolution de couserver inviolablement la

« piété et la foi de nos pères. » Cette cérémonie terminée, le cardinal alla

célébrer la messe dans une église de Venise, mais le doge et la seigneurie ne l'y suivirent point.

La cour de Rome affecta de répandre que le cardinal avait donné l'absolution; mais il était difficile de le concevoir, parce que oette absolution souvent offerte avait été constamment refusée, et que d'ailleurs le doge et ses conseillers étaient restés assis et couverts pendant le discours du prélat. On eut recours à un de ces petits subterfuges, qui font sourire de pitié. On assura que le cardinal, en entrant dans le collége, avait fait un signe de croix, de la main qu'il tenait cachée sous son camail (1); cela

Hist. delle cose passate trà 'l sommo pontefice Paolo: V e la repubblica di Venezia, lib. 7.

Voici ce que le cardinal de Joyeuse dit, au sujet de cette absolution. « Tellement que les prisonniers étant remis en « la facon que sa sainteté a desirée, et la révocation du ma-

- « nifeste et décret de la restitution des religieux et autres
- « ecclésiastiques étant faite en la forme ci-dessus écrite , il « ne restoit qu'à procèder à lever les censures , et premiè-
- « rement donner l'absolution au doge, et autres, compris
- « en la dite excommunication, sur la forme de laquelle V.M.
- « ne sauroit croire comme ces gens ici s'étoient merveilleu-
- « sement roidis, car c'étoit là-dessus que les plus turbu-
- a lents attendoient que l'affaire se pourroit rompre; et lors-
- a que je proposai anxdits chevaliers Mocenigo et Badoer .
- « de me pouvoir décharger de cette commission, attendu
- « que le pape feroit en ce cas ce qu'il auroit fait s'il ne me « l'avoit point donnée, ils me dirent que Dieu m'avoit in-
- a spiré d'avoir cherché cet expédient, car si le pape eut
- spire davoir energie cet expedient, car si le pape ent
- « donné publiquement cette absolution, ils auroient fait

<sup>(1)</sup> Dicevano che ritrovandosi tutti li senatori del collegio alli suoi luoghi, aspettando, siccome è il solito, che il doge sedesse prima, per seder poi essi, il cardinale fece un segno di croce sotto la mozzetta.

pouvait être; mais les Vénitiens, qui s'obstinaient à ne pas vouloir être bénis à leur insu, et malgré eux, murmurèrent contre tous ces bruits, répandus par les partisans de la cour de Rome; il fallut que le gouvernement publiàt une relation circonstanciée et raisonnée de ce qui s'était passé, et pour humilier une cour, dont la vanité recourait à de si frivoles consolations, on ne célébra cette réconciliation par aucunes réjouissances.

Vers la fin de cette même année, le pape trouva l'occasion d'exercer une petite vengeance contre les Vénitiens; leur patriarche étant mort, le sénat lui donna un successeur; mais le pape

e des manifestes et protestations qui eussent ralleumé le feu plus violent qu'auparavant, et sans espérances de l'éteindre. Néamonis leur ayant fait entendre quelques jours auparavant que s'ils desiroient que j'usause
e de cette faculte, je ne pouvois changer les formes de l'églie auxquelles nous étions atunt obligés qu'ils étoient
a aux leurs, finalement nous accordâmes que je la leur
donnerois au collège, en présence de M. De Fresne, et de
guelques-mas des miens, et qu'il seroit dressè un acte qui
seroit envoyé à sa sainteté. Ce que je fis ce matin comme
il avoit été concerté. » (Lettre originale du cardinal de
Joyeuxe, du 24 avril, citée ci-dessuu.)

On voit que le cardinal n'explique nullement comment il a donné cette absolution, ni comment il a déterminé les Vénitiens à l'accepter, ce qui donne quelque vraisemblancs au subterfuge rapporté ci-dessus.

imagina de faire reviyre une ancienne règle, qui obligeait les évêques nommés par l'autorité séculière, à subir un examen (t). Ordinairement on se bornait à une information sommaire sur leur doctrine; Paul V exigea que 
celui-ci vint subir l'examen en personne à 
Rome, et quand il eut remporté cette victoire, 
après une longue négociation, il fit la mahce 
de donner au patriarche, un jésuite pour examinateur (2).

<sup>(1)</sup> On peut voir un petit écrit sur ce droit d'examen dans un recueil des manuscrits de Fra Paolo, manuscrit de la bibl. du Roi, nº 10462.

<sup>(2)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tom. 1.

## LIVRE XXX.

Guerre des Uscoques, et guerre du Montferrat, 1607-1618.

Mare Antoir Memm doge L'ACCOMMODEMENT entre la république et le saint-siège, consolida la paix extérieure, dont Venise jouissait. Elle éprouva la douleur de perdre dans Henri IV, en 1610, un allié puissant, dont l'amitié avait été cimentée par des services réciproques (1).

Le doge Léonard Donato, qui mourut en 1613, laissa l'état dans une tranquillité profonde. Le choix de son successeur fut une espèce de révolution inespérée pour l'ancienne noblesse. Il y avait plus de deux cents ans qu'elle n'avait fourni un doge à la république. On raconte que dix-neuf familles s'étaient coalisées pour exclure constamment de la première dignité, les maisons puissantes, dont l'orgueil était devenu choquant. Il n'y avait que Venise, où une coalition de cette espèce pût se

<sup>(1)</sup> Yoyez la lettre de Paul Sarpi, du 8 juin 1610; dicere non valeo quanto mærore regis mors apud nos audita fuerit: unica spes libertatis christianæ in co posita esse videbatur, etc.

maintenir pendant plusieurs générations. Il est probable que les inquisiteurs d'état favorisérent sous-main ce système d'exclusion contre des familles dont ils redoutaient l'influence. Marc-Antoine Memmo fut élu à la place de Léonard Donato, et l'on ajoute que l'un des membres de la coalition, nommé Venier, se pendit de désespoir de n'avoir pu empécher cette élection. Sous le règne de ce nouveau doge deux causes de guerre se développèrent; l'une fut la continuation des brigandages, des Uscoques, l'autre la contestation élevée entre les maisons de Savoie et de Gonzagues, pour la possession du Montferrat.

l'ai déja eu plus d'une occasion de placer dans ce récit le nom des Uscoques; mais j'ai réservé tous les détails qui les concernent, pour les présenter dans leur ensemble, à l'époque où l'histoire de cette peuplade se lie avec celle deVenise; car cette race de pirates a eu ses historiens (1).

Le mot Uscoque signifie en langue dalmate

Origine de la peuplade nommée les Uscoques,

<sup>(1)</sup> L'archevêque de Zara, Minutio Minuci, a écrit l'histoire des Uscoques jusqu'en 1602, et elle a été continuée par Paul Sarpi jusqu'en 1616. C'est là que je puise, en les réduisant à de moindres proportions, les faits que je vais rapporter.

J'ai trouvé aussi une notice sur la guerre des Uscoques dans une dépêche de l'ambassadeur de France, Léon Bruslart, alors employé à Venise. Elle se trouve dans un manuscrit

260

transfuge. Les invasions des Tures dans la Croatic, la Dalmatie et l'Albanie, réduisirent quelques habitants de ces provinces à chercher un asyle sur des points à-peu-près inaccessibles. Un seigneur feudataire de la Hongrie, qui occupait la forteresse de Clissa audessus de Spalato, y recut un assez grand nombre de ces fugitifs, au commencement du xvie siècle. De là ils faisaient des courses dans · le territoire ottoman, et partageaient avec leur protecteur le butin qu'ils avaient enlevé. Ces hostilités continuelles attirèrent les Turcs sur Clissa. Les Uscoques défendirent cette place avec beaucoup d'opiniâtreté pendant un an. Enfin elle fut emportée, et le reste de ces malheureux se trouvait errant sur les montagnes. Ferdinand d'Autriche, averti que les Turcs voulaient aussi s'emparer de la petite ville de Segna, offrit sa protectionaux Uscoques, disperses depuis le désastre de Clissa, s'ils voulaient se charger de garder ce nouvel asyle et d'en tenir les Tures éloignés.

Leur établissement sous la protection de l'Autriche.

> Segna est située au fond du golfe de Onarnero. Des montagnes et des forêts la défendent du côté de la terre; une multitude de petites

de la bibl. du Roi. Ce manuscrit qui n'a point de titre est numérolé 2077 - 1426 ; c'est un journal de cet ambassadeur de l'année 1611 à 1619.

iles, d'écueils, qui forment des canaux sinucux et des bas-fonds, la rendent inaccessible du côté de la mer, pour d'autres bâtiments que des barques légères, et cette mer, sans cesse agitée par les vents que repoussent les montagnes, courre souvent ces écueils de nuaffrags.

Les Uscoques citablis dans cette position navaient pour vivre ni la ressource de l'agriculture, ni celle de la péche. D'ailleurs accoutumés aux armes, ils auraient pris difficilement un genre de vie plus paisible. Ils continuèrent leurs pillages sur les terres des Tures; mais le voisinage de la mer les invitait à tenter la fortune sur un autre élément, et les mosités d'une côte orageuse leur offraient un repaire, au fond duquel ils ne pouvaient être poursuivis. De brigands qu'ils étaient par nécessité, ils devinrent pirates.

Dans les commencements, ils ménageaient les vaisseaux chrétients, autant du moins que des hommes sans frein pouvaient s'assujettir à un système de conduite; mais les Tures étaient fort incommodés de cette multitude de barques armées, qui interceptaient leurs bâtiments isolés, et qui même souvent les enlevaient dans les rades et au milieu des ports.

Le gouvernement ottoman s'en plaignit à la république de Venise. Elle se disait souveraine de l'Adriatique, elle s'en réservait exclusivement

Leurs pirateries.

Plaintes des Turcs. la police. Par les traités qu'elle avait obtenus de la Porte, elle s'était engagée à faire jouir dans ses domaines le commerce turc d'une entière sùreté. Le divan somma les Vénitiens de teuir leurs engagements et les menaça, en cas de déni de justice, de se la faire lui-même, en envoyant une flotte dans l'Adriatique.

C'était ce que la république avait le plus à redouter; aussi s'estima-t-elle heureuse de pouvoir se justifier du soupçon de connivence, en citant tous les sujets de plainte que les Uscoques lui donnaient à elle-même, et les insultes fréquentes qu'ils avaient faites à son pavillon.

III.
Première
expedition
contre les
Uscoques.

guentes qui is avient faites a son pavilion. Elle s'adressa à l'empereur, protecteur de ces pirates, et fit même intervenir la cour de Rome, pour obtenir que ce prince réprimàt ette race dévastatrice, dont les brigandages pouvaient attirer toutes les forces de l'empire ottoman sur la chrétienté. L'empereur donna quelques ordres, les Vénitiens envoyèrent quelques galères, on prit des Uscoques en flagrant délit, et on les pendit aux antennes des vaisseaux, pour ne laisser aucun doute sur le soin qu'on prenaît de les châtier.

Ces expéditions se renouvelèrent de temps en temps, les Tures se plaignant toujours qu'on ne poursnivait pas les Uscoques assez vivement, l'Autriche de ce qu'on les poursuivait jusques sur ses terres; il le fallait bien puisqu'elle leur donnait asyle. Il est vrai qu'elle avait promis de les contenir; mais les officiers qu'elle cuvoyait pour commander sur ces côtes, d'autant plus avides qu'ils étaient mal payés, avaient pris l'habitude d'entrer eu partage du butin avec les pirates et par conséquent contracté l'engagement de les protéger.

Les sujets de la république dans quelquesunes des petites lles voisines des Uscoques, trop faibles pour se défendre, araient pris le parti de faire une espèce de traité avec eux. Ils les avertissaient du danger, et à la faveur de cette connivence, jouissaient d'une espèce de sécurité.

Cependant cette population de brigands s'accroissait. Tout ce qu'il y avait de malfaiteurs obligés des sauver de la frontière autrichienne, des provinces turques, de la côte d'Italie, de Venise même, allait chercher dans cette association l'emploi d'un courage féroce, que des crimes avaient déja éprouvé. Segna était devenue un repaire, où les vagabonds de tous les pays voisins trouvaient un asyle, sous la protection du gouvernement autrichien.

Ils avaient beaucoup de femmes. Ils en enlevaient. Elles étaient oisives, mais non pas stériles; jamais elles ne restaient dans le veuvage. Parées de tout ce que leurs maris avaient dérobé de plus précieux, elles les excitaient

The state of the s

elles-mêmes au brigandage. Dans cette peuplade on ne comptait pas plus de six cents hommes en état de porter les armes, mais ce nombre avait suffi pour dévaster, faire abandonner, rendre déserts deux districts voisins appartenants aux Turcs. La Porte finit par opposer à ces brigands une milice de même espèce. Alors les courses qu'ils faisaient sur le continent devenant plus périlleuses et moins fructueuses, ils se livrèrent presque uniquement au métier de pirates.

Il fallut que la république prit la résolution de tenir constamment dans ces parages, une escadrille, qui était ordinairement composée de cinq fustes, et d'autant de barques armées propres à la navigation des bas-fonds. Il fallut qu'elle prît la précaution de faire voyager les vaisseaux du commerce par flottes et sous la protection de ses bâtiments de guerre; les prises devenant plus difficiles, les Uscoques se jeterent sur les îles de la Dalmatie, que jusques-là ils avaient traitées avec assez de ménagement; Veglia, Arbo, Pago, furent ravagées, les villages brûlés, et les habitants des campagnes obligés de se refugier dans les villes fermées. C'était un véritable état de guerre, et d'une guerre où l'on ne se faisait point de quartier.

Autrichiens favorisent les pirates. Cependant les Turcs continuaient de se plaindre, avec cette hauteur qui leur est ordinaire.

L'empereur était sollicité en vain d'interposer son autorité, pour faire cesser les excès qui provoquaient des plaintes si menacantes. On ne pouvait pas comprendre qu'il fût difficile à la maison d'Autriche de disperser ou de contenir quelques centaines de scélérats. On ne pouvait douter que les commandants de Segna et des petits ports voisins ne participassent au produit de ces brigandages. Jamais on n'obtenait la restitution des cargaisons volées, pas même celle des bâtiments : jamais le canon de la côte autrichienne, lorsqu'il tirait sur les corsaires . ne les atteignait : enfin quelques marchands de Venise, qui étaient allés solliciter, à la cour d'Autriche, la restitution de leurs vaisseaux, disaient avoir reconnu chez les ministres des effets qui faisaient partie de la cargaison (1). L'historien des Uscoques fait à ce sujet cette

L'historien des Uscoques fait à ce sujet cette réflexion. On fait un titre de louange à la maison d'Autriche, de ce que jamais elle n'a puni ses ministres par la perte de la vie, ni même par la confiscation de leurs biens, quelque



<sup>(</sup>i) E di queste spoglie fatta la scella le più eccellenti erano mandate per arricchire li principali ministri della corfe. Li panni prezioni servivano per vestimenti a' cortegiani. Relazione delle causie che dall' anno 1615 hanno mouso la repubblica veneta a rompere la guerra con gil Uicochi. (Manuserit de la bibli. du Roi, venant de la bibli. de Brienne, n°, 270.)

mal acquis qu'ils pussent être. Elle en mériterait peut-être davantage, si, libérale à récompenser, elle eut été exacte à punir.

Grace aux présents que les Uscoques avaient soin de distribuer, ils étaient inexpugnables. Les gouverneurs autrichiens, quand on leur portait des plaintes, disaient que cette peuplade était fort difficile à discipliner, qu'elle était chargée de la défense d'une longue frontière, qu'il fallait user de ménagements avec elle. On lui avait promis quelque solde, et on ne lui en payait jamais. Enfin, lorsque pressé par de si fréquentes réclamations, ou par un sentiment de justice, le prince ordonnait de réprimer ces excès, et envoyait des commissaires pour punir les pirates, on pendait quelques misérables, les commissaires partaient, et les brigandages recommençaient comme auparavant.

IV. Ils sont ittaqués par les Tures. Les Vénitiens avaient eu plusieurs fois le projet d'aller attaquer Segna par mer, afin d'extirper le mal dans sa racine; mais les Tures offraient aussitôt de faire le siége de cette place par terre, et il était fort dangereux de leur faciliter une conquête qu'ils auraient voulu garder.

Un pacha du voisinage, fatigué par cette circonspection, dont il pénétrait sans peine le motif, entreprit, avec les seules forces de son gouvernement, de se délivrer des Uscoques

267

Sans distinguer pirates ni Autrichiens, il se jeta sur les frontières de la Croatie. L'Autriche attaquée, fut obligée de faire marcher des troupes contre lui; de sorte que l'empereur se trouva soutenant, les armes à la main, la cause des pirates. Un corps de ses troupes surprit le pacha au passage d'une rivière, et détruisit sa petite armée. La Porte fit marcher des forces plus considérables, la guerre devint générale: la Hongrie et les pays voisins furent ravagés pendant douze ans.

Du moment que les Tuges eurent pris les armes, les Vénitiens ne purent plus agir, car ils n'avaient garde de les attaquer ni de les seconder. Toute leur attention se borna à munir leurs iles, moins contre les Uscoques que contre les Ottomans.

Dans cette guerre, les Uscoques servirent comme des pillards, et on les accuse même d'avoir occasionné, par leur désordre, la défaite d'une petite armée autrichienne, dont ils faisaient partie (1). La neutralité que les Vénitens gardaient dans cette guerre, devait leur attirer l'inimitié du parti malheureux. Le gouvernement autrichien battu par les Tures, et non secouru par les Vénitiens, laissa les Uscoques se livrer à tous leurs brigandages contre

Et par los Vénitiens.

<sup>(1)</sup> Hist. di Venezia di And. Morosini, lib. 15.

les propriétes de la république. Elle envoya contre eux un provéditeur qui surprit un de leurs postes, et fit mettre à mort tout ce qu'il y trouva. Une flotte de quinze galères et de trente bâtiments armés bloqua leurs divers ports. Ces ports étaient ceux de l'Autriche, et par conséquent ce blocus devait déplaire à un gonvernement jaloux de ses droits. On négocia mutilement pour le faire lever. L'audace des pirates fit voir que de tels moyens ne suffisaient pas pour les contenir. Ils sortaient de tous les côtés, à la fayeur des accidents qui écartaient un moment les escadres de la république. Un jour, l'amiral vénitien rencontra une grande quantité de barques, chargées de plusieurs centaines de ces pirates. Il leur donna la chasse et les força de se jeter dans un bavre près de Sébénigo. Ils se trouvaient dans une île, environnés par des forces très-supérieures, et les Turcs étaient sur le rivage du continent opposé pour fondre sur eux s'ils y abordaient. Dans la soirée il s'éleva une épouvantable tempête, les galères à l'ancre avaient peine à résister à une mer en fureur. Les Uscoques profitèrent de cette affreuse nuit pour appareiller, et passèrent avec de frêles bateaux au travers de la flotte vénitienne, qui n'osa lever l'ancre pour les poursuivre.

On attachait tant d'importance à leur des-

truction qu'on voulait la constater. Dix-sept de ces brigands furent surpris dans une petit lei; leurs têtes furent portées à Venise. Dans une autre occasion, on en envoya soixante. Ce hideux trophée fut exposé aux yeux du public le jour de l'Assomption, et fit partie de la pompe que le gouvernement déployait dans cette cérémonie (1). C'était comme à Constantiople : « on ne se souvenait point, dit « l'archevêque de Zara, d'avoir vu tant de « têtes-à-la-fois, elles y firent un spectacle « très-agréable, on exaltait le vainqueur jus- « qu'au ciel. »

Les Vénitiens prirent le parti de bâtir des fortsqui ferniaient les principaux défilés paroù le golfe de Quarnero communique avec la mer. Alors, désespérés de ne pouvoir plus continuer leurs pirateries, les Uscoques firent par terre une invasion dans l'Istrie vénitienne, sans s'embarrassers i ce nouvel acte d'hostilité n'attirerait pas à l'Autriche, déja occupée d'une guerre difficile contre les Turcs, un ennemi de plus. Ce fut l'étendard impérial à la main qu'ils ravagèrent une partie de cette province: un corps de troupes accourut pour les en chasser; le gé-

<sup>(1)</sup> Lettre de Léon Bruslart, ambassadeur de France à Venise; dans le journal de son ambassade, manuscrit de la bibl. du Roi, n° 2077 - 1426.

néraleut ordre de s'abstenir, en les poursuivant, d'attaquer les places autrichiennes; mais les campagnes étaient dévastées et les habitants rançonnés.

Accommodement. L'Autriche châtie les Escoques,

L'Autriche, qui sentit bien que cette guerre défensive allait dégénérer en guerre offensive, si l'on ne se hâtait de donner satisfaction aux Vénitiens, les fit inviter à envoyer un commissaire à Segna, pour être témoin du châtiment qu'elle allait infliger aux Uscoques. En effet, les chefs de ces perturbateurs furent pendus sous les yeux de ce commissaire; tous ceux qui se trouvaient dans la ville furent désarmés; on livra à la république ceux de ses suiets qui se trouvaient dans cette bande. On défendit à ceux qui furent épargnés de sortir avec des barques armées, et les exécutions ne cessèrent que lorsque le commissaire vénitien voulut bien le trouver bon. On laissa à Segna une centaine d'Uscoques; on en dispersa deux fois autant dans la Croatie : le reste errait dans les bois pour éviter le supplice.

gouverneur antrichien massacré. 1602. Le gouverneur, qui s'était chargé de cette exécution, n'avait pu déployer une si grande sévérité, qu'à l'aide de quelques troupes allemandes. Quand il fallut les renvoyer, pour soutenir la guerre contre les Turcs, il se trouva en butte à la haine d'hommes entreprenants et désespérés. Ils assiégèrent sa maison,

le massacrèrent, et ce meurtre demeura impuni: Aussitôt tous les Uscoques dispersés accoururent à Segna. Tel était l'état des choses en 1602.

Leurs pirateries ne tardèrent pas à recommencer: partis un jour au nombre de six cents, ils assaillirent, emportèrent, pillèrent, et puis mirent en cendres une petite ville qui appartenait à la Porte, dans le voisinage de Sébénigo, ville Vénitienne. Le butin qu'ils avaient fait étant beaucoup trop considérable, pour tenir dans de petites barques, ils s'emparèrent de celles qu'ils trouvèrent à Sébénigo, s'en servirent pour le transport, et puis les coulèrent à fond. Il y avait là de quoi fournir aux Turcs un prétexte pour accuser les habitants de Sébénigo de connivence. Venise, de concert avec l'Autriche, réprima ces excès pendant quelque temps: mais bientôt ils parvinrent à ce point, que les Uscoques enlevaient les filles des habitants les plus aisés de la côte ou des îles vénitiennes, et puis reparaissaient les armes à la main, pour exiger, disaient-ils, la dot de leurs femmes. En 1606, trois de leurs barques attaquèrent et prirent une frégate qui allait de Cataro à Venise. avec une somme assez considérable, et des lettres pour le gouvernement; une partie de l'argent fut rendue par l'autorité du gouvernement autrichien. A peine avait-on accommodé cette affaire,

Renouvelle ment des lieutilités.



272

Les Venitiens bloquent

que cent cinquante de ces brigands surprirent la ville vénitienne de Pola. Ils s'en virent bientôt chassés; måis ce ne fut pas sans enlever leur butin. La flotte de la république vint encore bloquer Segna, et intercepter tout commerce. tout approvisionnement, toute communication entre les ports occupés par les pirates et lesîles. Sur ces entrefaites, l'Autriche avant conclu une trève avec les Tures, défendit aux Uscoques, sous peine de la vie, de donner à ceux-ci aucun prétexte pour recommencer les hostilités. Leur funeste activité se tourna contre les Vénitiens, qui éprouvèrent de grands dommages, quoique la présence continuelle de leurs bâtiments armés imposât de pénibles privations aux habitants de Segna, plus ou moins complices des pirates.

Le duc de Toscane, le vice-roi de Naples, voulurent prendre quelques centaines de ces bandits à leur solde, pour les faire servir sur leurs galeres: il y en eut même qui s'offrirent à la république de Venise: ce moyen de les disperser eût été efficace; mais le gouvernement autrichien, à qui la diète de Hongrie disputait alors Segna, et qui croyait que la conservation de cette place ne pouvait lui être assurée que par les Uscoques, s'opposa formellement à cu'ils allassent servir ailleurs. Leur interdire ce moyen de gagner leur vie, et ne pas leur payer

la faible solde qu'on leur avait promise, c'était les autoriser, les forcer à vivre de pillage.

L'Autriche cependant voulut donner aux Vénitiens une espèce de satisfaction; elle ordonna à ses commissaires de faire enlever toutes les barques des Uscoques, et de les envoyer à Fiume, pour y être brûlées. Les Uscoques tombérent sur Finme, reprirent leurs barques. et les emmenèrent avec toutes celles qui étaient dans le port. Malgré les pertes continuelles qu'ils éprouvaient dans des combats presque toujours inégaux, ils se trouvaient alors plus nombreux que jamais. Leurs chefs eurent la poire malice de répandre que la cour d'Autriche et la république de Venise les avaient formellement autorisés à faire des courses contre les Turcs; ct, pour donner à cette supposition quelque apparence de réalité, ils assemblèrent un millier de leurs gens sur la place publique de Segna, leur montrèrent de prétendues lettres de marque du gouvernement vénitien, et leur firent jurer sur le crucifix de respecter le pavillon de la république. La Porte demanda avec hauteur une explication, qui, de la part des Vénitiens, ne pouvait être qu'un désaveu : ceux - ci soupçounèrent que l'Autriche, déja brouillée avec l'empire ottoman, n'était pas étrangère à cette manœuvre, dont

Tome IV.

le but évident était de les engager malgré eux dans sa querelle.

Il ne fallut pas moins que la dévastation de quelques îles vénitiennes par les pirates, pour convaincre les Turcs de la sincère neutralité de la république, et à cet égard, malgré le serment prêté, les Uscoques se chargèrent de multiplier les preuves. La pêche, le cabotage, le commerce, les campagnes, tout fut en proie à leurs rapines: ils s'enhardirent jusqu'à attaquer des bâtiments armés, et comme on avait imaginé de garder quelques-uns des leurs en ôtage, ils se mirent à parcourir la côte, pour enlever quelques podestats vénitiens; surprirent le provéditeur Jérôme Marcello, avec ses gens, et l'emmenèrent dans leurs montagnes, où ils le transférèrent de caverne en caverne, jusqu'à ce que le gouvernement autrichien les eût forcés de le relâcher.

Différend entre la république et l'Autriche. 1613.

Cet outrage avait irrité les Vénitiens au point que leurs troupes ravageaient la frontière autrichienne de l'Istric. Quand les deux gouvernements voulurent, en 1613, faire cesser ce fléau, ils commencèrent par se demander l'un à l'autre la réparation des dommages: c'en était assez pour ne pas terminer de long-temps l'accommodement qu'on desirait; car la république n'élevait pas ses réclamations à moins d'un million de ducats d'or (1); mais l'Autriche y mit un obstacle bien plus insurmontable, en demandant, pour ses vaisseaux. la libre navigation du golfe. On sentit qu'il était impossible de se concilier sur ces deux points; on n'en parla plus, et on convint que l'Autriche s'engagerait à mettre fin aux brigandages des Uscoques, en plaçant une forte garnison allemande dans Segna; à ce prix, les Vénitiens consentirent à lever le blocus des ports, et même à renvoyer quatre ou cinq Uscoques qu'ils avaient gardés pour ôtages.

Il semblait que la cour d'Autriche n'eût fait ce traité que pour inspirer de la sécurité à ses voisins, et fournir aux pirates l'occasion de surprendre une plus riche proie. Elle ne prit aucune mesure pour contenir, pour disperser, ni pour solder les Uscoques. Dès que les Vénitiens eurent levé le blocus des ports, les brigands sortient au nombre de cinq cents, etallèrent, à cinquante ou soixante lieues de là, ravager les côtes, enlever des bestiaux, et piller quelques villages. C'était sur le territoire ottoman qu'ils commettaient toutes ces hostilités; mais c'était dans les îles vénitiennes, qui couvent le littoral de la Dalmatie, qu'ils venaient chercher un abri ou des vivres, les achetant

<sup>(1)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tom. 2.

et les dérobant tour-à-tour. La république arma une flottille, qui leur donna la chasse, et leur prit quelques barques. Ils ne tardèrent pas à réparer cet échec.

VIII.
Galère
vénitienne
eulevée par
les pirates.
Le commendant
massacré.

Une galère commandée par Christophe Venier entra dans un des ports de l'île de Pago. Les Uscoques en ayant eu avis, s'approchèrent de l'île pendant la nuit, mirent à terre une partie de leurs gens, lesquels prirent poste sur une hauteur qui domine le port ; les autres, montés sur six barques, arrivèrent à la pointe du jour sur la galère, qui, assaillie de tous côtés, fut enlevée à l'abordage. Ils jetèrent à la mer, après le combat, une quarantaine de passagers ou de personnes de l'équipage, et se mirent en route avec leur prise pour Segna. Chemin faisant, ils coupèrent la tête à trois des principaux officiers; arrivés sur la côte, ils massacrerent le capitaine avec une cruauté digne des Cannibales, et placèrent sa tête sur la table où ils célébrèrent cette victoire par une orgie (1) : ensuite ils firent entrer la galère dans le

<sup>(1)</sup> Il sopra-comito fu legato con maniera più che barbara, gli fà troncata la testa e postola sopra la mensa dove si posero a mangiare e bere con gran giubbilo e allegrezza, saporando le vivande con la vista di quella, e dopo levati da tarola, tratto il cuore del cadavero, se le mangiarono; il resto fi buttato a' cani.

port, et mirent les canons en batterie autour de la ville.

La nouvelle de cette atrocité excita la plus vive indignation dans Venise; le peuple et les amis du malheureux Venier demandaient vengeance, et criaient qu'il fallait exterminer les pirates; mais la république venait de s'engager dans une guerre de terre avec les Espagnols. Les personnages les plus graves du conseil pensèrent qu'il serait toujours temps de venger l'offense faite par les Uscoques au pavillon de Saint-Marc, et que le plus sûr était de choisir pour cela un moment où l'état ne serait pas menacé d'une guerre plus sérieuse. Plus il était difficile de croire que le gouvernement autrichien n'eût pas favorisé cet attentat, puisqu'il avait recu la galère, laissé vendre le butin et placer les canons sur les remparts, plus il était nécessaire de calculer ses forces, avant de se décider à une entreprise, qui pouvait faire éclater la guerre dans l'Istrie, dans le Frioul, et sur mer, tandis qu'on l'avait déja en Italie.

On se borna à écrire, pour demander la restitution de la galère; le commandant de Segua

Relazione delle cause che dal 1615 hanno mosso la repubblica vencta a rompere la guerra con gli Uscochi.

<sup>(</sup>Manuscrit de la bibl. du Roi, provenant de la bibl. de Brienne, no 10.)

répondit par des expressions de regret sur cet accident, qu'il appelait un malentendu, s'excusa de ne point rendre la galère, sur la nécessité d'attendre à ce sujet les ordres de sa cour, et ne renvoya que la tête du capitaine. Le gouvernement autrichien, an lieu d'offrir une prompte réparation, se borna à envoyer des commissaires, pour prendre, disait-il, des informations, proposant à la république d'en envoyer de son côté. Le sénat jugea que les faits parlaient assez d'eux-mêmes, pour qu'une pareille enquête dût être jugée superflue, si on ne voulait pas faire traîner cette affaire en longueur. En effet l'envoi de ces commissaires aurait compromis la dignité du gouvernement vénitien, car ils auraient pu voir journellement les pirates continuer leurs sorties, et rentrer chargés de butin.

Les amiraux vénitiens se bornèrent à server la côte, et à décendre toute communication avec les pays habités ou fréquentés par les Uscoques. Les ministres autrichiens, se croyant en droit d'articuler des plaintes, plutôt qu'obligés d'offrir des réparations, renouvelèrent prétention de la libre navigation de l'Adriatique; c'est-à-dire qu'ils demandaient que les vaisseaux qui traversaient le golfe sous pavillon autrichien, fussent affranchis des péages, et de l'obligation de toucher à Venise.

lrruption des Uscoques en Istrie.

Tout cela n'était pas propre à rétablir entre les deux gouvernements une parfaite intelligence. Pendant qu'on discutait ees demandes incidentes, les Uscoques firent une nouvelle irruption en Istrie. Il était d'usage dans cette province que, pendant l'hiver, les troupeaux de la partie montagneuse, appartenant à l'Autriche, descendissent vers la partie vénitienne, et que, dans l'été, les habitants de la plaine envoyassent leurs bestiaux paître sur la montagne. Les pirates trouvèrent les paturages autrichiens eouverts de troupeaux appartenant à des sujets de la république, et en enlevèrent une grande partie. Les Vénitiens, à leur tour, se jetèrent sur les terres de l'Autriche, et emmenèrent les bestiaux qu'ils y trouvèrent; en même temps, ils resserrèrent le bloeus de Segna. Un commissaire autrichien, envoyé dans cette ville, fit couper la tête à trois ou quatre Uscoques, imposa une amende aux autres, en emprisonna quelques-uns, et fit ensuite prier le capitaine du golfe de lever le bloeus. Celui-ei répondit que son gouvernement ne demandait pas mieux que de vivre en paix, qu'il réelamait l'exécution des traités existants, c'est-à-dire la répression efficace des pirates, et qu'il ne pourrait se persuader qu'on voulût sincèrement les réprimer, taut qu'il verrait sur les remparts de Segna des canons en-

-----

du comnussaire autrichien. levés aux Vénitiens, et une galère appartenant à la république, retenue dans le port. Le commissaire partit de Segna pour s'en retourner en Autriche, se faisant suivre de mulets chargés de cent cinquante mille florins d'argent, et de marchandises, qui révélaient sa vénalité, et expliquaient sa partialité. Le résultat de sa mission s'était horné à rançonner les Usoques, et par conséquent à les rendre plus avides de pillage en les appauvrissant.

IX.
Représailles
des
Vénitiens.
Ils font la
guerre à
l'Autriche.

Quelques petites villes des îles vénitiennes en souffrirent. Il fallut en venir à se faire justice soi-même. On brûla un village où étaient les grains destinés à l'approvisionnement des Uscoques. On surprit le château de Novi appartenant au comte Frangipani, commandant de Segna; on en renversa les murailles, et on emmena trois des canons de la galère de Venise qui s'y trouvaient. Le château fut pillé, et des salines, qui étaient dans le voisinage, furent détruites. Les Vénitiens étaient toujours fort exacts à ruiner ces sortes d'établissements quand ils en trouvaient chez leurs voisins. Ils detruisirent de même une autre saline, qui avait été formée depuis une quarantaine d'années près de Trieste; car ces déplorables hostilités s'étendaient sur toute la côte, depuis l'extrémité septentrionale de l'Adriatique jusqu'à Cattaro. Les sujets autrichiens, qui vivaient du produit de cette saline, tombèrent sur les Vénitiens; pendant qu'ils renversaient les digues, et comblaient les canaux, en tuèrent un grand nombre, et les poursuivirent jusques dans le Frioul. Le provéditeur, qui commandait cette expédition, se jeta dans la mer, à cheval, au risque de se nover, pour gagner une galère stationnée près du rivage (1). Fières de ce succès, ces milices s'avancérent sur les terres de la république, mettant tout à feu et à sang. Les Uscoques accoururent pour prendre part au pillage. Vittorio Siri rapporte (2) que le gouverneur de Trieste cita le provéditeur à comparaître, dans trois jours, pour se justifier de la destruction des salines, sous peine d'être condamné à être pendu comme brigand, et en même temps il promit six mille ducats à qui le livrerait mort ou vif. Le gouvernement de la république ne manqua pas d'user de représailles, et mit à prix la tête du gouverneur autrichien. On juge à de tels procédés de la fureur avec laquelle on devait se faire la guerre. Cette fureur amena des désordres ; ils furent effrovables dans l'armée vénitienne. La discorde alla jusqu'à l'effusion du sang. Il en résulta des surprises, des terreurs paniques, des defaites honteuses, et l'abandon de toute l'ar-

<sup>(1)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tom. 3.

<sup>(2)</sup> Ibid.

tillerie au milieu d'une fausse alerte (1). Ce fut alors que les Vénitiens eurent lieu de se féliciter d'avoir, quelques années auparavant, bâti la forteresse de Palma-Nova sur cette frontière; elle servit d'asyle à leurs troupes fugitives, et de barrière courte leurs ennemis.

Quand ils eurent rallié leur petite armée, ils s'avancèrent à leur tour, obligèrent les Autrichiens d'évacuer toutes les places non fortifiées, comme Medea, Sagra, Cervignano, Cormons, Meriano, Porpetto, et les ruines d'Aquilée, et envaluirent tout le comté de Gorice. Alors les ministres autrichiens ietèrent les hauts cris, sur ce que la république commençait les hostilités sans avoir déclaré la rupture. Ils se plaignirent à toutes les cours, publièrent des manifestes, et Venise se trouva décidément en guerre, non pas seulement avec les Uscoques. mais avec l'archiduc Ferdinand d'Autriche, La délibération, dans laquelle on se détermina à ces actes de vigueur, fut très-orageuse. Au mépris des avis, et même des larmes des vieux sénateurs , Renico Zeno , soutenu de tout ce qu'il y avait de jeunes gens dans le conseil, fit résoudre le siége de Gradisca (2).

<sup>(1)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tome 3.

<sup>(2)</sup> Cette république s'étant rencontrée en une conjoncture, que les Austriens, après leur avoir brûlé plus de

 Le baron Adam de Trautmansdorff arriva pour prendre le commandement des troupes

soixante villages et bourgades, s'étoient retirés à la persuasion du Verdemer du Nectar (de l'ambassadeur d'Espagne) résidant en ce lieu, qui, pour rendre sou maître arbitre et médiateur entre eux et l'archiduc Ferdinand, avoit voulu donner cet erre de sa bonne volonté, les a rendus aussi pleins d'audace et de témérité, qu'ils l'étoient auparavant d'épouvante et de terreur; si bien que les plus jeunes et moius expérimentés, conduits par Renier Zin, dernièremeut revenu de Turin, ont opiniâtrément résolu, et avec mépris des raisons et prières des plus enteudus de leur sénat, d'assièger Gradisca, ville de l'arch duc, et située dedans le Frioul, et en ont envoyé la commission à Pompeo Justiniani, lequel a quelques quatre à cinq mille hommes de ces cernides, avec lesquels il leur a déja déclaré n'oser engager sa réputation en aucune entreprise de considération, et quelques ciuq cents chevaux.

(Correspondance de Leon Bruslart, ambassadeur de France à Venise, manuscrit de la bibl. du Roi, nº 1025 1815, dépèche au Roi du 30 décembre 1615.)

"Monsieur, c'est pitit que de voir le désordre, la désohéissance et la confusion de ce séuat, où les jeunes veulent tout emporter- de haute lutte, sur les plus anciens et expérimentés, étaut du tout résolus à la guerre, et ne voulant permettre à personne de parler au coutraire. Mercrodi et samedi derniers ils tinrent deux pregadi, qui durèrent chacon neuf heures : au premier ils résolurent ce siège dout j'ai parlé en la lettre du roi, et quoique les plus vieux, avec leurs prières et larmes, suppliascent les autres de les vouloir entendrée eu leurs raisous, ils ue purent jamais obtenir et furent siffés, et si indignement rebutés que les capi de

Commental Sang

autrichiennes, et s'occupa d'abord de mettre en état de défense les deux places fortifiees, qui gardent cette frontière, c'est-à-dire Gorice et Gradisca, situées sur le Lisonzo, qui coule entre les deux états. Cette précaution était urgente, car une armée de douze mille hommes vint mettre le siége devant la seconde de ces places. On était alors au mois de février 1616.

X.
Guerre
dans le
Frioul.
Siège de
Gradisca
par les
Vémitiens

dieci, qui sont ceux qui ont la suprême autorité, voulant imposer silence aux insolents, furent aussi traités avec le même mépris, enfin les conjurant de vouloir suspendre l'exécution de cette délibération, et voyant qu'ils ne le pouvoieut emporter sur eux, firent ouvrir les portes

et ordonnérent qu'un chacun se retirât.

«Le samedi suivant, celte affaire fut de nonveau agitée et eonclue avec la même opinitareté au contentement des jeunes ; mais avec des clameurs et contradictions telles de la part des vieux, que eeux qui étoient en bas croyoient qu'ils fassent aux mains.

« Ils ne parirerent que de la foiblesse du Nectar (de l'Espagne), que ce Zin dissist avoir reconnu pendant qu'il écoir près de l'abricot (du roi de Sardaigne), « de la lleheté du melon (du dac de Mantone), et de lous cœux de sa maison, et à amusant à discourir de la puissance et disposition des nutres, ils laissérent en arrière la considération de leurspropres forces, par l'aquelle ils devaient commencer, et reconnoître qu'elles sont sans comparaison bien plus foibles que celles dont ils parient, et verrez qu'ils en feront l'épreuve à leur dommage si on en vient aux extrémités.

(Idem, manuscrit viem. Dépêche au ministre, du 30 décembre 1615.) De part et d'autre on essaya assez infructueusement les sorties et les assauts. Les Vénitiens, après avoir canonné la ville assez long-temps, parvinrent, à l'aide de la mine, à ouvrir une brèche praticable; mais, ditun observateur contemporain (1), « la làcheté et la bonhomie de leurs soldats, que les prières, l'autorité, les menaces, et les coups de leurs capitaines ne purent jamais déterminer à tenter l'escalade, firent échouer cette entreprise. »

Le pape, les Français, et les Espagnols, voulurent intervenir dans cette affaire, et proposèrent une suspension d'armes. Les Vénitiens consentirent à lever le siége de Gradisca, qui avait duré un mois et demi, et à éloigner un peu leurs troupes de cette place, à condition qu'elle ne pourrait être réparée. Le marquis de Bedemar, dans sa relation sur les affaires de Venise, dit que les Vénitiens s'étaient d'abord refusés à lever le siège de Gradisca; mais que la place avant fait résistance, on jugea que les Ils lèvent le milices étaient incapables de l'emporter, et que l'armée allait se consumer dans ce siège. On se fit un mérite de le lever en condescendant à la demande du pape, dont l'intervention, dans cette affaire, sauvait l'honneur des armes de

siége.

<sup>(1)</sup> Lettre de Léon Bruslart, ambassadeur de France à Venise. Dans le journal de son ambassade, manuscrit de la bibl, du Roi, nº 2077-1426.

la république (1). Quoi qu'il en soit, c'était assurément une très-fausse mesure que de suspendre un siége; mais la république était alors si près d'avoir la guerre contre le roi d'Espagne, qu'elle crut devoir écarter ce danger par cette complaisance. Elle eut bientôt lieu de s'apercevoir que le puissant médiateur était disposé à en abuser.

Les Espagnols proposèrent au gouvernement vénitien de commencer par rendre tout ce qui avait été conquis du territoire de l'archiduc, après quoi celui-ci donnerait satisfaction à la république sur l'affaire des Uscoques.

On avait fait trop souvent cette promesse à la république pour qu'elle pût s'y fier, et ce qui devait l'indisposer encore contre cette proposition, c'est qu'elle était faite comme un commandement, et qu'elle passait par l'organe du marquis de Bedemar, ambassadeur d'Espagne, dès long-temps suspect d'inimité contre les Vénitiens (a). La cour de Madrid prononçait,

<sup>(1)</sup> La relation que je cite fait parlie d'un manuscrit qui existe à la bibl. du Roi, sous le n° 10,130.

<sup>(</sup>a) Il y avait huit mois que cet ambassadeur ne s'eint présenté devant le collège, lorsqu'il alla y faire cette espéce de sommation. On peut en voir l'analyse et le sommaire des réponses du collège, dans la Lettre de l'ambassadeur de France, Léon Bruslart. Journal de son ambassade à Fenire, ubi supri.

d'un ton impérieux, sur les affaires du Frioul, et des Uscoques, comme elle avait prononcé, dans un autre différend, entre les ducs de Savoie et de Mantoue. Aussi la demande fut-elle rejetée.

Pendant cette négociation, l'armée autrichienne avait passé le Lisonzo, et il fallait commencer par la battre pour reprendre les opérations du siége de Gradisca.

Le général des Vénitiens était un Génois, nommé Pompée Justiniani, qui avait rendu son nom illustre dans les guerres de Flandres, où il avait perdu un bras.

Il était adossé à la forteresse de Palma-Nova, comme Trautmansdorff à celles de Gorice et de Gradisca. Après avoir tenté audacieusement, mais sans succès, de surprendre le général autrichien dans son camp, après avoir repoussé un corps de troupes allemandes, qui venait par la vallée du Haut-Tagliamento, il força l'ennemi à se retirer sous Gorice, et par conséquent à découvrir Gradisca. Il se disposait à tenter le passage du Lisonzo, lorsqu'il fut tue dans une reconnaissance (1).

Les Vénitiens lui firent élever un tombeau et une statue équestre. C'était beaucoup pour ce qu'il avait eu le temps de faire, mais cette



<sup>(1)</sup> Hist. de Venise de B. Nani, lib. 2.

république était plus magnifique dans ses récompenses que de plus grands états.

Sous le successeur de Justiniani, qui fut Jean de Médicis, fils naturel de Cosme Ier, les Vénitions couvrirent de potits forts toute la rive droite du Lisonzo; mais la campagne se passa sans événements remarquables. Le Lisonzo séparait les deux armées, et tour-à-tour chacune faisait avec des succès divers quelques excursions sur la rive opposée. La guerre ravageait en même temps toute la côte orientale de l'Adriatique. En Dalmatie les Vénitiens se présenterent tout-à-coup devant la forteresse de Scrissa; c'était un des repaires des pirates. Le commandant de cette place était un de leurs chefs; il voulut engager les habitants, et quelques Allemands qui en formaient la garnison. à se défendre avec vigueur ; mais ceux-ci étaient tellement effravés des menaces des Vénitiens qu'ils se jeterent sur lui, le massacrèrent, envoyèrent sa tête au général des assiégeants, et ouvrirent leurs portes : la ville fut démolie, et tous les Uscoques qu'on y tronva furent livrés au bourreau (1).

En Istrie on les poursuivait avec la même fureur; et en même temps on détruisait les

<sup>(1)</sup> Ibid.

récoltes, on brûlait les villages des sujets de l'Autriche et de Venise, et l'insalubrité de l'air vint ajouter à ces calamités. Plus les Vénitiens éprouvaient de résistance, plus ilsse montraient inébraulables dans leurs prétentions sur la souveraineté de l'Adriatique.

« Le général de la mer, écrivait l'ambassadeur de France (1), a fait pendre fort légérement ces neuf Anglais, dont il y en a trois qui sont gentilshommes de qualité, et un autre qui fut despendu, se trouve de l'une des plus grandes maisous d'Angleterre. Ils ont résolu de continuer le mesme traitement à tous les vaisseaux qu'ils rencontreront. »

Le sénat, qui voyait toutes les funestes conséquences que pouvait avoir une guerre contre l'Espagne et l'Autriche, n'avait rien épargné pour se procurer des alliés. Il n'y avait rien à espéier de la France; cette cour, qui venait de s'unir avec la maison d'Espagne par un double mariage, en avait adopté les intérêts; aussi l'ambassadeur de Savoie disaitil en plein collége: « Toute l'Europe admire la sécurité, le sommeil de la république, au milieu d'un péril si évident, elle qui passe pour XI. Les Vénitiens cherchent des allies.

Tome IV.

<sup>(1)</sup> Correspondance de Léon Eruslant, Lettre du 14 août 1618. (Manuscrit de la bibliothèque du Roi, n° 1017-740.)

si vigilante, qui est si soigneuse de sonner l'alarme, d'appeler les autres gouvernements à son secours; aujourd'hui elle s'obstine à fermer les yeux: apparemment qu'elle est rassurée par l'état de la France, gouvernée par un roi enfant, par une reine florentine, toute espagnole dans le cœur, et par un conseil dévoué au cabinet de Madrid (1). »

Le duc de Savoie au cabinet de Madrid (1). »

Cette raillerie amère produisit son effet. La république hésitait pour se liguer ouvertement avec le duc de Savoie, alors en guerre avec l'Espagne: celui-ci feignit d'être disposé à la paix; aussitot les Vénitiens se décidèrent à entrer dans son alliance, lui ouvrirent leur bourse, lui donnèrent trois cent mille ducats d'avance, et lui en promirent cinquante mille par mois.

Les Suisses

Le sénat avait cherché à s'assurer le secours des Suisses, c'est-à-dire la faculté de solder des troupes de cette nation; mais les affections des Suisses étaient fort diverses. L'argent de l'Espagne avait détourné les cantons catholiques d'embrasser la cause des Vénitiens. La république avait mieux réussi auprès des cantons de Berne et de Zurich (a), qui étaient les plus

<sup>(1)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tom. 3, et Correspondance de Léon Bruslart, 1614.

<sup>(2)</sup> Ce traité est dans la collection de Lunig. Codex Italian diplomaticus, tom. 11, pars 2, sectio 6, xxxvIII.

puissants de la confédération, et qui voyaient arriver un ministre vénitien , précédé de quatre trompettes, annouçant qu'il avait cent mille sequins à distribuer (1). Les Vénitiens ne pouvaient se passer de recrues ; c'était par cette raison qu'ils brignaient l'alliance des Grisons, et que le roi de France, voulant se réserver cette ressource pour lui-même, mettait obstacle au traité. Ils commencèrent par rendre les intentions du roi suspectes, en ne le désignant que par la dénomination de gendre du roi d'Espagne. L'appât de l'or attirait des soldats sous leurs drapeaux. Ces recrues, non avouées par le gouvernement du pays, s'échappaient de leurs montagnes, malgré un cordon de postes placés pour fermer les passages. Il fallut des lois pénales, qui allèrent jusqu'à la confiscation des biens, pour faire cesser cette émigration. Les Grisons furent tellement enhardis, par les instances que le gouvernement vénitien faisait pour entrer dans leur alliance, qu'ils se permirent des insultes. Comme, pour les déterminer, l'ambassadeur vénitien était descendu jusqu'à l'intrigue, ils saisirent ce prétexte pour publier, le 2 janvier 1615, un décret, portant que, ce ministre ne cessant de distribuer des présents, de répandre de l'argent, de donner

Les

<sup>(1)</sup> Memorie recondite, tom. 3.

des repas, pour obtenir le renouvellement de l'alliance avec la république, on lui notifierait que cette alliance était revoquée (1). On alla plus loin, les agents de la république furent expulsés par un autre décret (2). Les naturels du pays qui avaient pris du service dans ses troupes furent rappelés; des commissaires furent envoyés pour leur en intimer l'ordre. Ces commissaires ayant négligé de se faire connaître, le podestat de Bergame les fit arrêter. Tout cela devait amener entre ces deux républiques une rupture éclatante, si l'une n'eût été dans l'opulence, et l'autre nécessiteuse; et en dernier résultat, il se trouva que, malgré tous ces obstacles, Venise avait renforcé son armée de près de quatre mille Grisons.

Les Hollandais. Suriano, qui était alors ambassadeur de Venise auprès de la nouvelle république des Provinces-unies, conçut l'idée d'une alliance offensive et défensive, qui aurait pour garant l'inimité naturelle que l'une et l'autre devaient aux Espagnols.

Lorsque cette proposition fut agitée dans le conseil, Jean Nani, l'un des membres du colfégé, ne vit pas entre les deux républiques cette identitéd'intérêts, qui pouvait faire espé-

<sup>(1)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, ibid.

<sup>(2)</sup> Du 20 octobre 1616.

rer une coopération sincère, et une alliance durable. Les Hollandais, soit à cause de leur religion, soit à raison de leur liberté encore mal affermie, devaient avoir une multitude de différends, dans lesquels il était inutile d'engager les Vénitiens. Contracter cette alliance c'é-tait se déclarer en état d'hostilité permanente avec le roi d'Espagne, et il était imprudent, téméraire même, de se faire de ce puissant monarque un ennemi irréconciliable. Quel secours attendre d'un allié si cloigné, et qui avait tant d'autres intérêts à défendré? Enfin, si on avait besoin de ce secours, on pouvait être sûr qu'on serait toujours à temps de se le procurer, tant qu'on aurait des subsides à fournir.

A cela, Schastien Venier, autre conseiller du collége, répondit, que les alliés lointains étaient les plus fidèles; que le plus grand intérêt de tous, la conservation de leur indépendance, liait les deux républiques; qu'heureusement elles avaient le même ennemi; que la diversion la plus importante était celle que les Hollandais pouvaient opérer, et que par conséquent il fallait les y encourager: c'était le seul moyen de s'assurer la domination de la Méditerranée. Il n'était pas douteux que le secours des Provinces-unies ne fut utile, et la diversion plus utile encore; quant au subside qu'il pouvait en coûter, y avait-il une occasion plus impor-

tante, et un meilleur emploi à faire de l'argent qu'on pouvait avoir ?

Ces raisons déterminèrent le sénat : les deux républiques s'allièrent pour quinze ans. Venise prit l'engagement de fournir aux Provinces-unies, si elles étaient attaquées, un subside de cinquante mille florins par mois, et les Hollandais promirent, dans un cas semblable, un secours équivalent en troupes, en vaisseaux ou en argent, au choix du gouvernement vénitien (1). Le pape fut très-irrité de cette alliance. «Les Vénitiens, disait-il, ont pour ministre en France un homme d'un esprit turbulent (2), capable de mettre le feu dans le paradis, et ils vont chercher au bout du monde des hérétiques pour venir infester l'Italie; » à quoi l'archevêque de Lyon, Marquemont, ambassadeur de France, répondit que la répu-

<sup>(1)</sup> Codex Italiæ diplomaticus. Lunig. tom. 11, pars. 2, sectio 6, x11.

La copie du traité est dans la Correspondance de Léon Bruslart, manuecti de la hibliothèque du Roi, à la fin du volume numeroité 1017 – 740. Voyez aussi un Traité postérieur entre la segmeurie de Fenie es MM. les étatagénéraux de Pays-Bas, du 38 avril 1500, dans un autre manuscrit de la bibl. du Roi, provenant de la bibl. de Brienne, nº 14. Ce traité est aussi dans les Memorie recondite di Vitorio Siri, tom. 5, p. 72.

<sup>(2)</sup> Simon Contarini.

blique faisait venir des Hollandais pour s'en servir à la guerre, et non pour les cathéchiser.

Ce fut en exécution de cette convention qu'on vit arriver à Venise quatre mille Hollandais, que commandait le comte Jean de Nassau. Ces troupes débarquèrent sur la place Saint-Marc, où le gouvernement vénitien, qui n'était pas fâché de déployer cet appareil militaire, fit faire la revue; mais, dit un auteur à-peu-près contemporain (1), j'ai entendu plusieurs fois de vieux sénateurs se rappeler cette ostentation, et s'effrayer encore d'une imprudence, qui avait mis, pendant quelques jours, leur capitale à la discrétion des étrangers. Maîtres de la ville, assurés de toutes les communications par leurs vaisseaux, ils pouvaient renverser la république sans résistance. Aussitôt que cette réflexion eut frappé quelques esprits, on se hâta de faire partir ces troupes pour le Frioul.

Elles trouvèrent le blocus de Gradisca recommencé, et coopérèrent utilement à resserrer cette place, qui éprouvait, depuis quelque temps, de pénibles privations. Ce siége fut fort long; la place était sur le point de se rendre. Enfin, après trois ans de guerre, le danger

Traité de paix. 26 septembre 1617.

<sup>(1)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tom. 4, pag. 146.

de perdre Gradisca, l'arrivée des Hollandais, et l'envie de porter son ambition ailleurs, déterminérent l'archidue à négocier. La guerre se prolongeait entre l'Espagne et l'archidue d'Autriche d'une part, le due de Savoie et les Vénitiens de l'autre. Quoique les succèse en cussent été assez divers, il était évident que les forces étaient inégales, et que le résultat de cette lutte devait être d'aceroitre la puissance de la maison d'Espagne en Italie. Il n'y avait qu'unémoyen de rétablir l'équilibre, c'était que la France mit le poids de ses armes dans la halance (t); mais elle venait de s'allier avec l'Espagne par un mariage; elle était déchirée endedans par des factions.

Dija le traité d'Asti avait terminé les différends du due de Savoie avec la cour de Madrid, mais l'inexécution de ce traité prolongeait les incertitudes. Fatiguée de tous ces troubles, la France se détermina à les faire cesser, en procurant un arrangement entre l'archidue et les

<sup>(1)</sup> Le marquis de Treizenel, ambassadeur de France à Rome, conscillait au Roi, par une lettre du 5 juin 1616, c'est-a-dire qudques jours saval la conclusion du traité d'Asti, ou de défendre le duc de Savoie, ou, s'il voulait l'abandonner, de s'emparer d'une partie de sa déponiile, pour ne pas lisser les Espagnols faire de trop grands progrès en Italie, et sur-tout vers les Alpes.

Vénitiens. Il ne pouvait pas être tout-à-fait tel que les Vénitiens l'auraient desiré. On négligea, dans le projet de traité, de leur assurer la restitution préalable de leurs navires et des marchandises. Les deux ambassadeurs que la république avait à Paris, firent des représentations sur cette omission. Le chancelier de France leur dit : « Vous objectez, messieurs, que vous n'êtes pas autorisés à conclure; cependant les conditions qui vous sont offertes sont honorables, et vous n'ignorez pas qu'il a fallu toute l'influence du roi sur le cabinet de Madrid pour les obtenir. C'est à vous de saisir l'occasion; il faut que vous sachiez que, si vous la laissez échapper, le roi, qui a promis la paix à l'Italie, s'unira avec l'Espagne pour faire cette paix aux dépens de ceux qui la refusent, et dont le repentir sera désormais inutile. »

Les ambassadeurs demandèrent un délai pour attendre des ordres de Venise. On le leur refusa. Le roi lui-même eut avec eux une conférence, pour les déterminer à accepter le traité. Il prit sur lui ce que leur conduite pouvait avoir d'irrégulier, et leur donna même un écrit qui contenait à-pen-près une garantie des autres conditions qu'ils desiraient. Ébranlés par toutes es attaques, les plénipotentiaires se laissèrent aller au-delà de leurs instructions. Ce fut un

grand sujet de scandale pour Venise; on y ratifia le traité, mais on rappela les ambassadeurs,
et on allait leur faire leur procès, si le roi de
France ne fût intervenu, et n'eût parlé assez
haut, pour faire cesser une poursuite qu'il regardait comme une injure personnelle. Ainsi
fut conclue cette paix qui rendit le repos à
l'Italie (1). Ce traité fut conclu à Paris (2);
mais on l'appela le traité de Madrid, parce
qu'il y fut ratifié, le 26 septembre 1617. Il
portait qu'aussitôt que l'archidue aurait mis
une garnison allemande dans Segna, les Vénitiens lui restitueraient une de ses places,
qu'ensuite on nommerait dés commissaires

<sup>(</sup>s) Les articles arrêtés à Paris, la note des ambasadeurs de Venise, et la promesse du Roi, sont rapportés dans Vittorio Siri, tom. 4. Voyez aussi dans un manuscrit de la bibl. du Roi, provenant de la bibl. de Brienne, nº 14, et qui est un recueil de traités, le traité fait à Paris, pour l'accommodement des différends entre l'archiduc Perdinand, roi de Bohème, et la république de Venise, le 6 septembre 1617, et les articles proposés à Mardi, au mois de juin de la même année, pour le même objet.

<sup>(</sup>a) Le texte do ce traité, et le sommaire des pourparlers qui le précédérent, sont rapportés par l'ambassadeur de France à Venise, Léon Bruslart, dans le journal de son ambassade, manuscrit de la bibliothèque du Roi, n° 2077-1426.

respectifs pour prononcer, dans le délai de vingt jours, sur le sort des Uscoques, et aux moyens de confiner les plus turbulents dans l'intérieur des terres; leurs barques devaient être brûlées, et, après les exécutions de ces conditions, les troupes de la république devaient évacuer tout ce qu'elles avaient conquis sur le territoire autrichien.

Ainsi fut dispersée, dès qu'on le voulut sincèrement, une peuplade, dont le nombre ne s'éleva jamais à plus de mille hommes, et qui, soutenue par la duplicité du cabinet autrichien, fatigua, pendant près d'un siècle, les Turcs et la république de Venise. « Depuis trente ans en çà, dit un témoin oculaire (1), ils lui coûtent vingt millions d'or, taut en prises et déprédations, par eux faictes dedans le golphe, dommages et intérêts qu'elle a payés au Turc, qu'en la despense qu'elle a employée pour les tenir en bride. »

Le même traité, qui délivrait les Vénitiens des pirates, terminait aussi une autre guerre qu'elle faisait en même temps en Italie, et dont je n'ai pas voulu mêler le récit avec l'histoire des Uscoques.

Elle avait lieu dans le Montferrat. Ce pays

XIII.

<sup>(1)</sup> Léon Bruslart, voyez sa Correspondance. Vol. 1036-740. Lettre du 12 janvier 1616.

est une principauté qui s'étend entre le Milanais et le Piémont. Elle avait été transportée dans la maison des Paléologue par une princesse italienne, qui avait épousé l'empereur Andronie, et eette maison avait possédé ee pays jusqu'au moment où elle s'était éteinte, en 1532. Cette petite souveraineté avait été adjugée, en 1536, par une sentence de l'empereur Charles-Quint, au duc de Mantoue, Frédéric de Gonzague, à cause de sa femme, qui était de la maison des Paléologue; mais les dues de Savoie, alliés inciennement à cette même famille, avaient sur ee pays des prétentions qu'ils reproduisaient fréqueniment. Ces différends paraissaient avoir été terminés par le mariage du duc de Mantoue, avec une fille de Charles-Emmanuel, due de Savoie. Celui-ei apprit bientôt la mort de son gendre, qui ne laissait qu'une fille, et se hata de faire valoir encore tous les droits qu'il avait cédés. Pour colorer ses prétentions de quelque apparence de justice, il demanda qu'on lui remit cette enfant, qu'il pouvait produire comme héritière du Montferrat, parce que cette principauté n'était pas un fief, dont les femmes fussent exclues. Ferdinand de Gonzagne, frère et successeur du dernier due de Mantoue, sentit qu'en livrant la jeune princesse, il s'exposait à perdre la moitié de ses états. Il invoqua la

protection de l'empereur, tandis que Charles-Emmanuel sollicitait l'appui de l'Espagne (1).

Ces deux grandes autorités voulurent être arbitres de la querelle; mais la puissance de l'empereur n'était pas, à beaucoup près, aussi cônsiderable que celle du roi d'Espagne. Celuici possédait d'ailleurs de vastes états en Italie, où l'Autriche n'avait encore aucun établissement. Il avait par conséquent plus d'intérêt et de moyens d'y dominer.

Pendant qu'on négociait, Charles-Emmanuel rassembla des troupes, se jeta dans la province, objet du litige, et s'empara de presque toutes les positions. Les Vénitiens virent avec inquiétude une irruption qui pouvait attirer les étrangers en Italie. Ils firent des représentations au duc de Savoie, fournirent quelque argent au duc de Mantoue pour lever des troupes, et rappelèrent l'ambassadeur qu'ils avaient à Turin.

Mais la cour de Madrid, usant de sa supé
(1) Il existe parmi les manuscrits de la bibl. du Roi, sous

république de Venise.

Design Free

le nº 10061, un ouvrage qui est l'Histoire du gouvernement 5.5. des marquis d'Inojosa, à Milan, pendant les années 1611, 1613, 1613, 1614, et 1615 et qui contient, sur cette partie de l'histoire d'Italie, beaucoup de détails intéressants, mais peu susceptibles d'entrer dans une histoire générale de la

riorité, rendit une décision qui ne satisfaisait aucune des deux parties. Elle exigea que la jeune princesse fit envoyée à Malan, que le duc de Savoie évacuât le Montferrat, et, sans consulter ni ce prince, ni le duc de Mantoue, elle régla que, pour confondre une seconde fôis les droits des deux maisons rivales, Ferdinand de Gonzague épouserait la veuve de son frère, c'est-à-dire la fille de Charles-Eumanuel. A cette sentence arbitrale, elle ajouta l'ordre de désarmer, et de licencier les troupes.

Cette affectation d'autorité annonçait combien il était dangereux d'accouttumer la cour d'Espagne à intervenir dans les affaires de l'Italie. Charles-Emmanuel, qui était un prince de beaucoup de valeur et de caractère, prit le parti de la résistance. Il renvoya l'ordre de la Toison, qu'il avait reçu du roi d'Espagne, en faisaut dire à ce prince, qu'il était si peu disposé à porter des chaînes, qu'il ne voulait pas même garder celle-là (t).

<sup>(</sup>i) Histoire de Venise par Baptiste Nani, liv. 1. Au reste on peut voir beaucoup ile détails sur cette affaire dans la Correspondance de Courtin de Villiers, ambassadeur de France à Venise, 1630 et 1631. [Manuscrit de la bibl. du Roi, n° 9310 fonds de Lancelot 85.] On y trouve entre 3. autres pièces les propositions du duc de Savoie, et les réponses du duc de Mantoue pour le mañage.

Ses troupes entrèrent dans le Milanais: ses ambassadeurs allèrent solliciter les secours de la république. Elle temporisa, en profitant de ces délais pour renforcer son armée, prendre des Suisses à sa solde, et s'entremèler dans la négociation; mais le duc de Savoie perdit une bataille contre les Espagnols, et, forcé de recevoir la paix, il ne voulut y consentir, qu'à condition que les Vénitiens se rendraient garants du traité.

Garantir un traité entre le fort et le faible, c'était nécessairement se déclarer l'allié de celui-ci. La république sentait tout ce que cet arrangement avait de dangereux pour elle; cependant elle s'y détermina pour éviter l'explosion de la guerre en Italie. Ce traité, qu'on appela le traité d'Asti, fut conclu le 21 jnin 1615 (1). XIV.
Traité
d'Asti,
garanti par
les
Vénitiens.
21 juin
1615.

<sup>(1)</sup> Yoyes sur cette guerre du Montferrat une dépèche de Léon Bruslart, qui en contient la relation. Cette lettre se trouve dans un manuscrit de la bibliothèque du Roi, qui ne porte point de titre, mais qui est le journal de l'ambassade de Léon Bruslart de 1611 à 1619, ce manuscrit porte le n° 2077 - 1426. On peut voir aussi sur cette paix d'Asti, plusieurs lettres du roi Louis XIII, à M. de Léon, dans le second volunie du Recueil des lettres écrites à cet ambassadeur, manuscrit de la bibliothèque du Roi, n° 1115-741. Les lettres sont en chiffres, mais il y a la traduction interlinénie; pependant elles

Jean Beml doge. 4615. Cette année fut telle de la mort de Marc-Antoine Memmo, que Jean Benho remplaça dans le dogat. L'élection de Memmo, en 1612, avait fait cesser la longue exclusion qu'éprouvaient les anciennes familles, dont pas une, depuis deux cent cinquante ans, n'avait été appelée à cette dignité. Ce fut pour elles un uouveau succès de parvenir à faire remplacer ce doge par Jean Bembo, dont l'origine remontait aussi aux premiers âges de la république; mais une circonstance prouve qu'il y eut à vaincre une forte opposition, l'élection n'eut lieu qu'après quatorze scrutins (1).

L'Espagne, après avoir réduit le duc de Savoie, ne se piqua point d'observer fidelement les conditions qu'elle avait dictées. Charles-Emmanuel ne voulut ni s'en départir, ni se mettre à la discrétion de cette cour en licenciant ses troupes.

Renouvellement de laguerre, 2616

La guerre se ranima, en 1616, et les Vénitiens se virent obligés d'y prendre part. Ils

laissent à desirer pour la clarté, parce qu'on y a employé beaucoup de termes de convention. On trouve aussi dans cette même correspondance, volume numérolé 1026-760, les instructions données par la cour de France à ses ministres, près les ducs de Mantoue et de Savoie.

(1) Correspondance de Léon Bruslart, 1615. Volume 2077 - 1426.

étaient déja eux-mêmes en état d'hostilités avec l'archiduc d'Autriche, au sujet des Uscoques. La cour d'Espagne était intervenue dans le différend avec plus de hauteur que d'impartialité. Cette complication de dangers les obligea d'accepter l'alliance du duc de Savoie. Ils lui fournirent un subside, un contingent de quatre mille hommes, rassemblèrent des troupes sur la frontière du Milanais, et mirent une flotte en mer. Les levées des soldats étaient toujours une opération difficile pour les Vénitiens. Ils publiaient ordinairement, dans ces occasions, une amnistie, qui permettait à leurs bannis de rentrer dans leur patrie, en y prenant du service militaire, et je remarque que, lorsqu'on adopta cette mesure pour la guerre du Frioul et du Montferrat, on évalua à dix mille le nombre des soldats que la république pouvait en espérer (1). Cela indique combien le bannissement était une peine en usage, et on a droit de s'en étonner, si on considère que cet état n'avait qu'une population insuffisante, qu'il était obligé d'acheter pour ses chiourmes des forçats etrangers, et qu'il avait un tel besoin d'hommes, que l'empereur, quand

Tome IV.

<sup>(1)</sup> Correspondance de Léon Eruslart, lettre du 19 avril 2617, 1026 X - 740.

il voulait être agréable à ce gouvernement, lui envoyait en présent quelques centaines de galériens (1).

Trente mille Espagnols ou Milanais combattirent, pendant deux campagnes, l'armée du duc de Savoie; mais ce ne fut pas avec cette vigueur qui rend les succès décisifs. Le seul événement important de cette guerre fut la prise de Verceil par les Espagnols. Comme la cour de Madrid n'avait pas formellement déclaré la guerre à la république, les actes d'hostilité n'auraient pas dû s'étendre hors du Piémont; cependant, vers la frontière de l'état de Venise, les troupes milanaises firent des excursions sur le territoire de Crême et de Bergame. Sur mer, la flotte vénitienne eut quelques rencontres avec la flotte de Naples. Ces hostilités avaient sans doute quelque chose d'irrégulier, puisqu'on voyait encore un ambassadeur d'Espagne à Venise; mais cet ambassadeur était bien loin d'être un ministre de paix.

<sup>(1)</sup> Lettre de Hurault de Maisse, ambassadeur de France à Penire, au Roi, du 8 mai 1583. Correspondance de cet ambassadeur, manuscrit de la bibl. du Roi, nº 1020 <sup>18</sup>. L'empereur a fait présent à ces seigneurs de quelques quantités de condamnés aux galères, qui leur ont été fort agréables.

XV. Conduite des ministres espagnols.

Il y avait alors, en Italie, trois Espagnols qui passaient pour avoir voué une grande haine à la république, et qui la manifestaient plus que leur gouvernement. C'était Pierre de Tolède, gouverneur de Milan, et le duc d'Ossone, vice-roi de Naples, mus l'un et l'autre par un homme encore plus dangereux, Alphonse de la Cueva marquis de Bédemar, ambassadeur de la cour de Madrid près le gouvernement vénitien. Ce ministre assurait le sénat que son maître avait ordonné au vice-roi de respecter le pavillon de la république. En effet, l'escadre du roi était sortie du golfe; mais les Vénitiens lui fournirent presque aussitôt un prétexte pour y rentrer. Ils allèrent ravager les côtes de la république de Raguse, qui n'avait jamais été en guerre avec eux, mais qui avait accueilli dans ses ports les vaisseaux espagnols (1). Cette république implora aussitôt la protection du vice-roi de Naples. Dix-buit galions ou autres bâtiments parurent dans le golfe, portant à la vérité, au lieu du pavillon royal, celui du duc d'Ossone(2). Les historiens vénitions disent, qu'à la vue du pavillon de Saint-Marc, cette escadre se sauva dans le port

<sup>(1)</sup> Hist. di Pietro Giovanni Capriata, liv. 6.

<sup>(2)</sup> Hist. di Venezia di B. Nani, liv. 3, et Storia civile veneziana di Vettor Sandi, liv. x1, cap. 11, art. 2.

de Brindes. Il n'en est pas tout-à-fait ainsi. La flotte vénitienne consistait en quinze galions, six galéasses, trente-deux galères légères, et quinze barques albanaises. Elle était par conséquent quatre fois plus nombreuse que l'escadre napolitaine; mais les équipages en étaient si faibles qu'à peine tous les bâtiments pouvaient-ils manœuvrer. D'abord on se canonna de loin; ensuite, le vent ayant fraîchi, les Espagnols s'avancerent vers la ligne vénitienne, que leur capitane traversa même plusieurs fois. Une tempète vint mettre fin à ce combat, peu glorieux pour les armes de la république. Les Espagnols regagnèrent Brindes, et les Vénitiens, en tâchant de rentrer dans les ports de la Dalmatie, virent deux de leurs galères s'enfoncer dans les flots; mais ce qui prouve que ce combat ne fut pas bien sérieux, c'est la perte des Espagnols, évaluée par l'auteur de qui j'emprunte tous ces détails (1), à dix morts et à trente blessés. Le gouvernement vénitien donna, il est vrai, un successeur à son amiral, mais le dédommagea de cette disgrace en l'élevant à la dignité de procurateur.

Bientôt après, une flotte d'une trentaine de galères sortit des ports de Naples, pour aller ravager quelques îles de la Dalmatie. Les Vé-

<sup>(1)</sup> Capriata, liv. 6.

nitiens, par représailles, dévastèrent les côtes de la Pouille; il n'y eut point de combat. C'était, comme on voit, une brouillerie plutôt qu'une guerre; mais les haines nationales s'envenimaient au point que, dans le Frioul, un prisonnier de guerre autrichien ayant été amené devant Camille Trévisani, l'un des généraux de la république, celui-ci lui demanda qui il était, et en apprenant, par sa réponse, qu'il était parent de l'ambassadeur d'Espagne, lui fendit la tête sur-le-champ (1). Pendant cc temps-là les Vénitiens étaient engagés plus sérieusement avec les Uscoques, et, à leur occasion, avec Ferdinand, archiduc d'Autriche, nouvellement couronné roi de Bohême. Ce prince, dont l'ambition ne se bornait pas à ce royaume, et qui aspirait à devenir empereur, voulut se débarrasser de sa querelle avec les Vénitiens, et, comme ils ne pouvaient guères faire la paix avec lui, sans se réconcilier avec la branche de sa maison, qui régnait en Espagne, on négocia sur un plan de pacification générale. On arrangea dans le traité de Madrid (2), les différends élevés entre la république et l'archiduc d'Autriche, au sujet des Uscoques, ef, quant

<sup>(1)</sup> Correspondance de Léon Bruslart. Lettre à M. de Puysieulx, du 25 juillet 1617, vol. 1026-740.

<sup>(2)</sup> Traité fait à Paris pour l'accommodement des diffé-

Paix. 6 septembre 1617. au roi d'Espagne et au duc de Savoie, ils renouvelèrent les conditions arrêtées à Asti, trois ans auparavant.

Ce qu'il y eut d'étrange, c'est qu'après la signature du traité par le roi d'Espagne, les Vénitiens n'en eurent pas moins à continuer la guerre contre le vice-roi de Naples. Sa cour le désavouait (1), et cependant le maintenait dans sa charge. Trop faible pour risquer une bataille, il faisait dans le golfe Adriatique le métier de pirate.

La fin de cette guerre fournit au gouvernement vénitien une occasion de montrer sa vigilance, et la juste sévérité de sa discipline domestique. On eut à régler avec le due de Savoie le compte de subsides qui lui avaient été promis: il se trouva que ce prince n'avait

XVI. Détails interieurs.

> rends d'entre l'archiduc Ferdinand, roi de Bohème, et la république de Venise, du 6 septembre 1617.

 Articles proposés à Madrid au mois de juin 1617, pour l'accommodement du différend de l'archiduc Ferdinand, et de la république de Venise.

Manuscrit de la bibl. du Roi, provenant de la bibl. de Brienne, nº 14.

(1) Dans la Correspondance de Léon Bruslart, on trouve la copie de la lettre du roi d'Espagne au duc d'Ossone, pour la restitution des prises qu'il avait faites. Elle est du 2 octobre 1617. Manuscrit de la bibl. du Roi, n° 1026-740, feuillet 222. pas touché la totalité des sommes que la république avait envoyées. Cet argent avait passé par les mains d'Antoine Donato, ambassadeur de la république à Turin : sa dignité, ses talents, sa naissance, l'honneur qu'il avait d'être neveu du dernier doge, n'empéchèrent pas qu'il ne fût mandé, pour se justifier des soupçons que ce déficit avait fait naître contre lui. Ses réponses peu satisfaisantes, et bientôt sa fuite, les confirmèrent: ses biens furent confisqués; il fut dégradé de noblesse, aiusi que toute sa postérité, et condamné par contumace à être pendu (1).

L'impartialité de la république se manifesta en même temps en faveur d'un des parents de ce condauné. Nicolas Donato fut élu doge, à la place de Jean Bembo, mort en :618; mais il n'occupa le tròne que pendant un mois. Après lui, on y éleva Antoine Priuli. L'élection de Nicolas Donato fut suivie d'un scandale auquel on n'était point accoutumé à Venise : lorsque ce doge, porté par les ouvriers de l'arsenal, faisait le tour de la place Saint-Marc, le peuple, au lieu de crier viva il serenissimo Donato, se mit à crier Viva Nani, Viva Priuli, et ne daigna pas même ramasser l'argent que

Nicolas Donato doge. 1618.

<sup>(1)</sup> La sentence, qui contient celte condamnation, est dans la Correspondance de Léon Bruslart, vol. 1118 - 742.

le nouveau prince faisait jeter. On reprochait à Donato, d'avoir proposé un impôt sur les blés (1); il y eut des rixes, des placards insolents; mais cette mutinerie, qu'on aurait pu prendre pour un avertissement sérieux, demeura sans résultat.

<sup>(1)</sup> Mercure français, tom. 5, 1618.

## LIVRE XXXI.

Conjuration de 1618.

PENDANT que la république s'était trouvée engagée dans un état d'hostilité contre l'archiduo Ferdinand, la branche de la maison d'Autriche, qui régnait en Espagne, n'avait pas pris une part active à cette guerre, mais elle avait fourni des secours à l'archidue, et comme médiatrice, elle avait montré une partialité dont les Vénitiens avaient peut-être le droit de se plaindre.

I. Situation de la publique, relativement à

Dans les différends entre les ducs de Savoie et de Mantoue, cette même cour s'était portée pour arbitre, avec une hauteur, qui avait obligé le duc de Savoic de recourir aux armes, 'et la république de Vennse avait eru qu'il était de son intérêt, comme des a dignité, d'encourager la résistance de ce prince par des promesses de secours, et par des subsides, dont la somme s'élevait déja à plus de deux millions de ducats (t).

<sup>(1)</sup> Hist. de la république de l'enise de Bat. Nani, liv. 3.

Dans la guerre et dans la négociation, on avait eu plus d'une occasion de remarquer que les Espagnols voyaient d'un œil de malveillance une république toujours empressée de mettre obstacle aux progrès de leur influence en Italie. Cependant la guerre n'avait pas éclaté entre l'Espagne et Venise. Des traités venaient de réconcilier l'archiduc avec les Vénitiens, le due de Savoie avec la cour de Madrid; mais ces traités avaient placé ces diverses puissances dans un état de paix légal, sans faire cesser les causes de leurs inimités.

Du côté de la Savoic, tous les efforts des Espagnols tendaient à détacher le duc de l'alliance des Vénitiens. Ce prince était tour-à-tour menacé et caressé par le gouverneur de Milan, qui tantôt refusait de lui remettre Verceil, tantêt lui conseillait, de ne pas évacuer le Montferrat, tant promis au duc de Mantoue. La cour de France, inquiete, et mécontente de ces délais, réclamait, de la part des Espagnols, l'évacuation de Verceil, stipulée dans le traité de paix. Le cabinet de Madrid adressait ordres sur ordres à son général pour cette restitution, sans que celui-ci se mit en devoir d'obéir, et cependant on ne le révoquait point.

Du côté de Naples les hostilités continuaient encore, seulement on pouvait les prendre pour

des pirateries. Il avait été convenu entre les gouvernements d'Espagne et de Venise qu'on se rendrait toutes les prises faites en mer, d'autant ples injustement qu'on n'avait jamais été en état de guerre ; le roi avait même remis à l'ambassadeur de la république une lettre de sa main, par laquelle il recommandait au duc d'Ossone la prompte exécution de cette mesure. Le duc d'Ossone avait soin de rendre le compte des restitutions interminable (1). La cour de Madrid avait rappelé très-publiquement ses forces navales en Espagne. Le viceroi les gardait en Italie, et il devenait encore plus difficile de s'expliquer cette désobéissance, quand on voyait flotter sur son pavillon ses propres armes, au lieu de celles du roi. Loin de désarmer, il augmentait ses forces, il recrutait des gens de guerre de diverses nations, appelait des corsaires à son service, même de ces Uscoques que la république venait enfin de disperser, et couvrait tous ses préparatifs du prétexte grossier d'une guerre contre les Turcs; comme si un vice-roi de Naples, sans l'aveu de son souverain, eût pu attaquer l'empire ottoman : mais ce ne pouvait pas être pour cette guerre qu'il faisait construire des

<sup>(1)</sup> Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. xt, e. xx, art. 2.

bateaux plats, et lever des cartes des lagunes de Venise (1).

La république manifestait hautement sa méfiance contre les Espagnols, gardait les troupes étraugères, dont elle avait annoncé le licenciement, resserrait son alliance avec les Hollandais, et s'assurait, par de nouveaux subsides, les secours du duc de Savoie

Arrestations et ex cutions.

Les choses étaient encore dans cet état, lorsque, vers le milieu du mois de mai 1618, on vit plusieurs hommes inconnus, pendus aux gibets de la place Saint-Marc. Le lendemain on en vit encore d'autres; c'étaient tous des étrangers. On apprit qu'il avait été fait des arrestations; on parlait de plusieurs centaines de personnes jetées dans les cachots du conseil des dix, de procédures commencées, d'exécutions nocturnes. Des indices certains ne permettaient pas de douter, que beaucoup d'hommes n'eussent été novés dans les canaux. On racontait qu'il avait été fait des exécutions dans quelques places fortes. On parlait d'étrangers employés sur la flotte, qui avaient été poignardés, pendus ou jetés à la mer.

Tout-à-coup il se répandit un bruit, que Venise avait été menacée d'un grand péril ; qu'il avait existé depuis long-temps une con-

<sup>(1)</sup> Ibid.

spiration, pour livrer cette capitale au fer et aux flammes, pour exterminer la noblesse, enfin pour renverser la république. Venise était dans l'indignation et dans la terreur; mais le conseil des dix gardait le plus profond silence. Après avoir écarté le danger, on ne le vit nullement s'occuper de faire cesser la curiosité, ni même l'inquiétude populaire. Impénétrable et muet, sûr de sa force, il ne daignait pas donner l'explication de tant de supplices, et laissait l'imagination en exagérer le nombre et en chercher la cause.

Accoutumés à la marche constamment mystérieuse de leur gouvernement, les Vénitiens se livrèrent à leurs conjectures, ou aux inspirations qu'on eut soin de leur donner. Dans ces circonstances, l'ambassadeur d'Espagne fut menacé par la populace. Il sortit de Venise avec quelque mystère, et le bruit s'accrédita que la conjuration, qui venait d'être découverte, avait été tramée par ce ministre, de l'aveu du cabinet espagnol. Le gouvernement vénition ue fit rien, du moins ostensiblement, pour détruire cette opinion, ni pour la confirmer. Il recut sans difficulté, sans témoigner aucun ressentiment, l'ambassadeur qui vint remplacer le marquis de Bédemar. Il laissa soupconner tout ce qu'on voulut, nommer qui on voulut, et s'il dirigea les soupcons, ce fut par

(in any small

des moyens qu'on ignore. Aucune pièce authentique ne fut publiée; s'il fallait même en croire un historien (1), toutes celles qui 'existaient auraient été soigneusement anéanties. De l'aveu de tous, cette affaire resta ensevelie dans le plus profond secret; aucun événement antérieur n'en fournissait l'explication; aucun acte public n'en révéla les circonstances. Cinq mois après, un décret du sénat ordonna des prières solennelles, pour remercier la providence d'avoir sauvé la république. Mais le danger qu'elle avait couru restait toujours un mystère.

On juge combien il dut être facile à l'imagination de s'égarer, en cherchant à le pénétrer. Aussi dès les premiers jours qui suivirent ces événements, les uns faisaient-ils des récits divers de la conjuration, tandis que d'autres doutaient qu'elle eût existé. L'ambassadeur de France se trouvait absent de Venise au moment où ces événements se passèrent. Son frère, qui le suppléait, en rendit compte au ministre, le 22 mai, et après avoir rapporté les faits notoires et les bruits qu'on faisait courir, il ajou-

<sup>(1)</sup> Gli atti pubblici della causa fossero dal senato con molta segretezza soppressi. (Hist. di Pictro Giovanni Capriața, lib. 6.)

tait : « Plusieurs estiment ceste affaire une chose de néant (1). »

Quelques jours après, le 6 juin, l'ambassadeur de retour à Venise, écrivait lui-même ; « Depuis ce qui vous en ha esté escript, ilz ont faict jetter en mer le capitaine Jacques. Pierre, et un autre nommé Langlade, qui servoient en l'armée et qui touts deux s'estoient ensemble retirez du service du duc (d'Ossone). pour se venir desdier à celui de ceste république. Les Vénitiens, pour couvrir ceste mort barbaresque, out publié que touts ces gentslà avaient une entreprise contre ceste ville. qu'ilz vouloient brusler l'arcenac, s'emparer de Saint-Marc et de leur thrésor, mettre le feu en plusieurs endroitz de la ville, et, avec une mine, faire sauter toute la seigneurie, pendant la tenue du grand conseil; que plus de sept centz . hommes s'estoient évadez incontinent après la prison de ces misérables; que l'ambassadeur d'Espagne avait touché quatre-vingtz mille escuz, depuis six mois, lesquels il avoit employez à tramer ce desseing; que deus Espagnolz avoient esté pris à Chiozza, avec vingt-



<sup>(1)</sup> Lettre de M. Broussin, frère de Léon Bruslart à M. de Puysiculx, du 22 mai 16:18, dans la Correspondance de Léon Bruslart, vol. 1017-740. Voyez ci-après Pièces justifications.)

cinq mille pistoles, qu'ilz portoient en leurs valises. Sur quoy le peuple murmuroit en telle sorte contre les Espagnolz, que la maison dudict ambassadeur, sa personne et touts les siens estoient en péril trez-évident. Or je vous puis mieulx assurer que personne du monde, de la fausseté de touts ces bruicts (1).»

Le 19, dans une dépêche en chiffres, et où par conséquent il devait expriner plus ouver-vertement sa pensée, l'ambassadeur ajoutait : « Quelque chose qu'ilz disent, il ne se voit aucun signe d'apparence dehors ni dedans ceste ville que ceste entreprise eust aucun fondement (2). » Et le 3 juillet, encore dans une lettre chiffrée. « Plus nous ouvrons les yeulx du corps et de l'esprit, moins nous voyons de jour et de lumière en ceste grande conjuration; mais au contraire nous en trouvons plus claire et apparente la vanité; et autre personne du jugement n'en ha dez le commencement eu la moindre opinion du monde (3). »

Toute la correspondance de cet ambassadeur atteste son incrédulité, et en énonçant son opinion, il ne la donne pas seulement pour le résultat de ses notions particulières, mais

<sup>(1)</sup> Correspondance de Léon Bruslart, ibid.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Ibid.

comme partagée par le peuple même de Venise (1), et par des observateurs d'un autre ordre (2), à qui on pouvait supposer le plus de sagacité.

Le cardinal vénitien Vendramini n'avait pas craint de lui dire : « Qu'il s'étoit moqué de cette conjuration à l'heure qu'il en avoit oui parler, pour savoir les difficultés et impossibilités qui se rencontroient en ce dessein (3). »

<sup>(1)</sup> Lettre de Léon Bruslart à M. de Puysieulx, du 25 octobre 1618.

<sup>«</sup> Pour ce que les Vénitiens ont veu la dérision et le mespris auxquels estoit venue parmi le peuple ceste grande conjuration, ilz ont ordonné qu'il seroit collégialement, c'est-à-dire sans l'assistance des ambassadeurs, célébré nne messe où le Te Deum laudamus se chantera en signe d'action de grâces qu'ilz rendent à Dieu de les avoir prèservez d'un si grand danger. Ceste délibération ainsy faicte hors de temps ha esté aussymal reçue que ces premières terreurs paniques, et n'ha rien changé de l'opinion commune. »

Autre lettre du même au même, du 7 novembre 1618. « Le vendredy suyvant ma derniere despesche, cette messe

solemnelle feust célébrée avec procession à l'entour de la place de Saint-Marc, et ce jour-là feust solemnisé comme celuy de Pasques , le tout pour abuser la semplice brigata. (Ibid.)

<sup>(2)</sup> Notamment le résident de France chez les Grisons. voyez ses lettres des 18 et 26 juin à Léon Bruslart dans la Correspondance de cet ambassadeur, vol. 1116-741.

<sup>(3)</sup> Lettre de Léon Bruslart à M. de Puysiculx , du 3 juillet 1618. Vol. 1017-749. Tome IV.

A Rome, le cardinal Borghèse, neveu du pape, et ministre, manifestait la mième opinion (1); et le pape Paul V, qui à la vérité n'était pas suspect de partialité en faveur des Vénitiens, « Après avoir tasté plusieurs fois le pouls à leur ambassadeur sur ceste affaire, sans que celui-ci osàt jamais lui en dire un mot (2), lui dit, qu'il paroissoit que ses maitres étoient allés trop vite (3), et déclara au ministre de France, qu'il ne voyoit pas ce qu'on pouvoit répondre à tant de bonnes raisons, qui établissoient la non-existence de la conjuration (4). »

Ou voit que tous les contemporains de cet événement étaient loin d'admettre l'explication qu'on avait voulu en donner; cependant ces bruits de conspiration, ces grands attentats médités par une puissance, pour en renverser une autre, ont toujours despartisans, et durent en rencontrer à Venise, conume ils en out trouvé par-tout. D'ailleurs les supplices n'étaient point

Lettre de l'archeveque de Lyon, Marquemont, ambassadeur de France a Rome, a Léon Bruslart, du 11 août 1618. Vol. 1116-741.

<sup>(2)</sup> Lettre de Léon Bruslart à M. de Puysiculx, du 19 juillet 1618. Vol. 1017 - 7/10 et 2077 - 1426.

<sup>(3)</sup> Lettre de l'archevêque de Lyon, Marquemont, au roi, du 17 juin 1618.

<sup>(4)</sup> Lettre du même à Léon Bruslart, du 11 août 1618. Vol. 1116-741.

une supposition. L'inquiète curiosité des esprits ne pouvait qu'être irritée par tout ecqu'ily avait de terrible et de mystérieux dans cette affaire; aussi en imagina-t-on plusieurs explications.

Les uns, frappés de quelques signes de mécontentement, qui s'étaient manifestés parmi les troupes licenciées (1), eurrent que les soldats pouvaient avoir en effet comploté de se rendre maîtres de quelque forteresse; que c'était la le seul dauger que la république eût couru; et qu'elle en avait pnui les anteurs avec une grande sévérité, prenant-peut-être une simple mutinerie pour une trahison; mais alors pourquoi aurait-on impliqué dans cette affaire, et compris dans la condamnation, des hommes qui n'avaient, par leur état, par leur nation, aucun rapport avec ces troupes, des étrangers qui se trouvaient momentanément à Venise, des marins embarqués sur la flotte?

III.
Conjectures
auxquelles
ces executions donuent lien.

D'autres racontaient que l'uu de ces marins, Jacques Pierre, était fort odieux aux Tures, parcequ'il avait autrefois désolé leurecommerce; qu'il avait conçu le plan d'une invasion dans la Morée, et que la république en avait sacrifié l'inventeur, pour se faire un mérite auprés de la Porte, à qui elle avait révélé ee

<sup>(1)</sup> Lettre de Léon, Bruslart à M. de Puysienla, "du 27 mars 1618. Vol. 1026 - 740.

projet (1); mais quel intérêt avait-on de faire périr plusieurs centaines d'hommes totalement

(1) «Jevous diray plus, que tant s'en fault que ledict Jacques Pierre eust ceste pensée, qu'au contraire il ne songeoit qu'à servir le roy et M. de Nevers end esseings de Levant; et avoit chargé ce Renauld de mémoires bien amples sur ce subject et de lettres qu'il escrivoit à sa majesté et à monsieur de Nevers, dont il vint chez moi me faire la lecture ; et envoyoit exprès en France ledict Renauld pour en estre porteur et luy avoit faict payer deux cents ducatz pour faire son voyage, et moy je luy avois aussy donné un passeport ; de sorte que quelques-uns estiment que lesdicts mémoires, ayant esté trouvez ez mains dudict Renauld, auront avancé la mort dudict Jacques Pierre plustost qu'aucune conspiration. Joint à cela l'instance qu'on dict avoir esté faicte par ce chiaoux, qui est party envers les Vénitiens pour le faire mourir, pour les grandes déprédations qu'il avoit faictes autresfois sur le Turc, et pour ce qu'ilz sont gentz qui tirent avantage de tout. J'ay occasion d'entrer en soupçon qu'ilz se veuillent servir desdicts mémoires, et les envoyer en Levant, pour descouwrir au grand-seigneur ce que l'on entreprend contre luy, et acquérir par ce moyen ses bonnes grâces. » Lettre de Léon Bruslart à M. de Puysieulx, du 6 juin

Lettre de Leon Brustart a M. de l'ajsteaux, du 5 juin

L'ambassadeur de France n'était pas le seul à avoir cette opinion. Elle était répandue dans le public, car le gouvermement vénitien s'occupa de la détruire. Voici ce qu'on lit dans une dépêche qu'il adressait, le 16 juin, à son résident à Milan. On lui mande qu'il a été répanda, au sujet des gens qui ont été exécuté dernièrement, qu'on les avait fait mourir pour complaire aux Tures, et on le charge de démestir cette version, en disant que probablement c'est une étrangers à ce projet, qui ne pouvaient concourir à son exécution, et dont l'existence devait être indifférente aux Turcs, comme leur perte L'ambassadeur de France, qui soutenait cette version, était bien en droit d'ajouter : « Il n'y a nul fondement en ceste cruelle justice (1), ilz pensent couvrir ceste barbarie, par ceste apparence de conjuration (2). »

Ainsi, selon ce ministre, le gouvernement vénitien aurait ordonné l'une des plus sanglantes exécutions juridiques dont l'histoire fasse mention, uniquement pour y envelopper un corsaire odieux aux Turcs, et quelques aventuriers suspects; et quels étaient-ils donc ces hommes? des étrangers obsenrs, sans patrie qui pût les réclamer, sans aniis dans Venise. Quel besoin avait-on de recourir à ce moyen pour s'en débarrasser? Aucun. Et pour

invention de ceux qui ont intérêt de cacher la vérité; et que ceux qu'on a fait périr, avaient été convainces de machinations tramées depuis long-temps contre l'arsenal, la monnaie et la roblesse.

<sup>(</sup>Registre des lettres écrites au résident de la république à Milan, au sujet de la conjuration de 1618. Archives de Venise. Voyez-en l'extrait dans les Pièces justificatives.)

<sup>(1)</sup> Lettre de Léon Bruslart à M. de Puysieulx , du 3 juillet 1618. Vol. 1017-740.

<sup>(2)</sup> Du même au même, du 19 juillet, ibid.

qu'on s'apercut de leur disparition, il ne fallait pas moins que l'éclat et l'horreur de leur supédice. La raison se refuse à admettre une pareille explication.

Quelques esprits italiens, toujours disposés à trouver dans la politique des raffinements dignes de leur propre subtilité; imaginerent que tous ces bruits de conspiration trainée par les Espagnols, avaient été répandus, sans avoir rien de reel. Mais quel était donc, selon eux, l'objet d'une imputation odieuse et dénuée de preuves? Quel fruit en tirer, lorsqu'on évitait si soigneusement de donner à cette imputation un caractère officiel? Le voici. La présence du marquis de Bédemar était, dit-on, importune au gouvernement vénitien. Ne pouvant obtenir son rappel, on voulut le forcer à quitter la place, en lui suscitant une affaire, qui compromettait son caractère, et même sa sûreté personnelle (1); et ce coupd'état leur parut si heureusement imaginé, qu'ils insinuèrent que la république pouvait bien en avoir été redevable à Paul Sarpi, tant ils avaient de vénération pour ce grand poli-

<sup>(1)</sup> Cette opinion a été rapportée par Cabriel Naudé, dans son livre des Coups-d'état.

- tique! Mais il faut convenir que c'eût été un étrange moyen de faire partir un ambassadeur, que de sacrifier cinq ou six cents hommes innocents, uniquement pour faire courir le bruit d'une conjuration, et exciter la haine publique contre ce ministre étranger. Cet expédient n'avait-il pas des inconvénients plus graves que la présence du marquis de Bédemar à Venis ?

L'invraisemblance de ces diverses solutions était si évidente, qu'on aima mieux admettre l'existence de la conjuration, parce qu'elle cbranlait l'imagination plus fortement, et qu'au moins elle 'rendait raison de tout le sang qui avait été versé.

Telles sont les explications qui ont été données jusqu'ici de ce mystérieux événement. Elles sont fort diverses, et peut-être est-il permis d'ajouter qu'elles sont toutes invraisemblables. Aucune ne satisfait l'esprit, toutes laisseut des doutes sur une multitude de circonstances qu'il est impossible de concilier. Que des soldats mutins aient comploté de s'emparer d'une forteresse, pour se faire payer une gratification; que le gouvernement de la république ait voulu livrer aux Turcs un corsaire qui lenrétait odieux; que les Vénitiens aient voulu faire sortir de leur ville un ministre étranger dont ils redoutaient l'inimitié; il ne résulte point

de tout cela la nécessité de faire périr précipitamment, secrètement, plusieurs centaines d'hommes de nations différentes, de professions diverses, et de supposer une grande conjuration, dont la divulgation seule était une offense, qui, juste ou non, commettait la république avec la puissance la plus redoutable de l'Europe.

En général, pour se rendre raison des actions des hommes, il faut consulter leurs passions ou leurs intérêts; or la république ne pouvait éprouver un sentiment de haine contre des étrangers inconnus, et son intérêt n'était pas de s'attirer une guerre avec l'Espagne. Sans doute les Espagnols voulaient dominer en Italie; ils n'avaient pas vu sans dépit les obstacles que la république mettait à leurs progrès, la guerre qu'elle faisait au due d'Autriche, les secours qu'elle fournissait au duc de Savoie; mais il n'y en avait pas moins quatre-vingt-six ans que la cour de Madrid était en paix avec Venise, un traité récent venait de rendre la paix à l'Italie, et cet acte portait le nom de traité de Madrid. La république n'était donc point menacée dans ce moment d'une guerre avec la maison d'Autriche. Elle pouvait desirer l'affaiblissement de cette puissance; mais elle ne pouvait pas être tentée de combattre seule contre un souverain qui possédait l'Espagne,

Naples, le Milanais, et qui aurait eu l'empereur pour auxiliaire.

Si c'était de la conr de Madrid que devait venir l'aggression, si cette cour avait réellement conçu le projet de renverser la république, comment se serait-elle eutremise pour la réconcilier avec Ferdinand?

Mais faire disparaître la république n'était pas un succès qu'on pût obtenir par un coupde-main : et quand on aurait réussi à brûler Venise, à renverser le gouvernement, pouvaiton se flatter d'usurper, sans contradiction, les états de cette république ? La France, l'Allemagne, les Turcs, toute l'Italie, étaient là pour en disputer les lambcaux aux Espagnols. Ce projet était également honteux, atroce et insensé, ll n'y a là rien qui autorise à le mettre sur le compte d'un prince aussi modéré que Philippe III, et d'un conseil aussi grave que le conseil de Madrid. Je sais bien que la modération du roi était de l'indifférence, de l'ineapacité, si l'on veut; mais l'une et l'autre sont également éloignées des entreprises hasardeuses; et si l'on fait dépendre les résolutions du roi, de celles de son premier ministre, il ne faut pas oublier que le duc de Lerme était ami du repos, par intérêt et par caractère (1).



<sup>(1)</sup> Nani a prévu cette objection, car il dit, au commen-

Expliquer les faits obscurs n'est pas toujours possible. Séparer le vrai du faux est l'objet de la critique, qui s'ennoblit par cette recherche assidue de la vérité. Nous consacrerons, en faveur de ceux pour qui de telles questions ne sont point frivoles, quelques pages à l'examen de cette conjuration et des documents inconnus, même aux auteurs qui en ont accrédité le récit. Saus doute, tout n'est pas controuvé dans les relations qu'on a données de cet événement. Les faits matériels subsistent. Il est possible qu'il y ait eu des mouvements séditieux et même quelque complot parmi les troupes licenciées; il est possible que des agents plus ou moins importants aient cru à l'existence d'une conjuration contre la république; mais il est possible aussi qu'on n'ait pas considéré tous ces faits sons leurs véritables rapports; et peut-être l'étude des monuments inédits qui nous restent, le rapprochement de quelques faits contemporains, qu'on avait né-

cement de son troisième livre : L'humeur du roi Philippe III, naturellement juas, e celle du duc de Lerme, son premier ministre, que son propre génie et ses intérêts pariculiers portaient us repos, faisaient croire à plusieurs que ce qui se passait en Italie était plutôt tolèré qu'ordonné par la cour de Madrid. Mais on avait été entrainé si avant, que Thomener de la nation s'y trouvait engagé.

gligés, jettéront-ils quelque jour sur ce problème historique, et nous mettront-ils-sur la voie d'une solution nouvelle. Si elle né satisfait pas complétement la euriosité, elle a du moins l'avantage de présenter une explication naturellé de toutes les circonstances avérées the cet évétiment.

L'un des artifices les plus ordinaires à ceux qui se croient autorisés à disposer arbitrairement les faits qu'ils trouvent dans l'histoire, est de soumettre aussi à leur imagination les caràctères des personinges; de sorte que les événements sont présentés sous le jour qui convient à l'effet qu'on veut produire, et les portraits des acteurs sont tracés d'après le rôle m'ils doivent jouer.

C'est ec qui est arrivé dais le récit des événements que nous cherchons à éclaireir. Le marquis de Bédemar était destiné à être l'améteur d'une grande conjuration : on l'a peint comme un homme d'une grande andace, d'un vaste savoir, d'un puisant génie. Le duc d'Ossone devait au contraire être placé sous un jour moins favorable; on ne lui donnait qu'un rôle secondaire: il devait faire les fautes, et ses fautes étaient ménagées pour faire ressortir l'habileté du personnage principal. Il fallait que ce ministre ne fût qu'un brillant étourdi, dont l'humeur n'admettait ni suite, ni direction de la contraire de la contraire de la contraire de la contraire n'admettait ni suite, ni direction de la contraire de la con

Portrait du due l'Ossone. tion, n'agissant que par saillies; capable d'entreprèudre une guerre malgré les ordres de sa cu'est point ainsi qu'on nous l'a peint, mais ce n'est point ainsi qu'on oat parlé les historieus du temps, et les peuples qu'il a gouvernés.

« Dom Pedre Giron , due d'Ossone , était , disent ses contemporains, l'un des plus grands hommes de son siècle; doué d'une merveilleuse promptitude d'esprit, accompagnée d'une grande clarté de jugement; de qui on rapporte une infinité de reparties et d'actions qui sentent une sagesse inspirée; homme de cœur, libéral, excellent dans toutes les parties de l'administration, et dont la mémoire est encore chère aux peuples qu'il avait gouvernés. « Après ce portrait que j'abrége, on ajonte: « Qu'il n'avait rien de petit que la stature; mais que sa fortune présente ne lui suffisait pas (1),» Il était cependant grand d'Espagne, chevalier de la toison, gentilhomme de la chambre du roi, membre de son conseil, vice-roi de Naples, gendre du due d'Alcala , ami du due de Lerme et son allié, car il avait marié son fils avec une fille du duc d'Uzéda, fils de ce premier ministre, et lui-même favori du roi.

Si nous consultons les Napolitains, leurs

<sup>(1)</sup> Hist. du connétable de Lesdiguières par Louis Videl, liv. 10, ch. 2.

historiens nous rapportent (1) que, dès le commencement de son administration, on remarqua dans le vice-roi beaucoup d'application aux affaires, de la persévérance pour la réforme des abus, une grande fermeté dans la distribution de la justice, et en méme-temps, tout ce que la magnificence et les manières pouvaient avoir de séduisant; aussi gagna-t-il l'affection des peuples.

Ces portraits ont été tracés après la disgrace et la mort du vice-roi; ainsi les auteurs ne peuvent être suspects de flatterie. Cependant, il peut y avoir de l'exagération dans leurs eloges. Tachons de juger le duc d'Ossone par les faits.

Ce seigneur, malgré son nom, sa fortune, ses alliances et une éducation soignée, fut négligé long-temps par la cour. Il était déja chef de sa maison, et avait atteint l'âge de vingt-cinq ans, qu'il n'avait encore obtenu aucun emploi civil ni militaire. Piqué de cet oubli, et fatigné de son inaction, il alla en 160a en Flandres, pour y servir comne volontaire, à la tête d'un régiment levé et entretenu à ses frais. Après six campagnes, il revint à Madrid

Son toire.



<sup>(1)</sup> Hist. civile du royaume de Naples par Giannone, liv. 35, ch. 4.

avec des dettes, deux blessures, une réputation brillante de valeur, et le collier de la toison. Les recommandations pressantes de l'archidue d'Antriche, sous lequel il venait de servir, attirérent enfin sur lui l'attention du roi , qui lui donna l'entree dans ses conseils. A peine y avait-il été admis, que l'on y fit cette proposition, si funeste et si fameuse, d'expulser du royaume les hérétiques, les Juifs, les descendants des Maures, enfin toute la population non-catholique. Le nouveau membre du conseil cut la sagesse et le courage de s'opposer à cette détermination. Scul de son avis, et ne pouvant empêcher le roi de se priver d'un million de sujets, il plaida avec chaleur, mais sans succès, en faveur de ces infortunés, pour qu'au moins on ne les privât point de leurs biens.

L'inquisition ne lui pardonna pas une opposition si généreuse (1); elle l'avait mandé quel-

<sup>(1)</sup> Les inquisiteurs enrenta plus grande part à cette résolution de Philippe III, et notérent, comme suspects daus la foi, tous ceux qui avaient condamné cette mesure politique, entre autres le due d'Ossone, qu'ils mirent en jugement. Cette affaire n'ent aucuine suite échatante, parce quo la nature du procès n'offrait aucune proposition hérétique ou favorable à Thérésie, quoiqu'on en qualifiat plusieurs de téméraires, de scandaleuses et offensant les oreilles pieuses. 'Hist. critique de l'inquisition par M. Llorente, ch. 57.)

ques années auparavant, au sujet d'une plaisanterie qu'il s'était permise sur un miracle. Cette fois, elle l'accusa de s'être laissé séduire, pendant ses voyages, par les opinions des bérétiques, et d'avoir trahi ses sentiments secrets. en prenant la défense de ces malheureux. L'enquête, qui fut ordonnée par le tribunal, n'eut point de suites ; et l'année suivante, le duc fut nommé à la vice-royauté de Sicile (1). L'embellissement de la ville de Messine, la répression du brigandage, les entreprises des Turcs repoussées avec vigueur (2), signalèrent son administration; et quoiqu'elle n'ent pas été louable en tout, quoiqu'il eût porté la justice jusqu'à une extrême sévérité, qu'il cût surchargé le pays d'impôts (3), et n'ent pas négligé sa propre fortune (4); quoiqu'enfin on pût lui reprocher, au sujet de quelques usages superstitieux des Sicilieus, des railleries qui, pour être gaies ou ingénieuses, n'en étaient

<sup>(1)</sup> Tous ces détails sont tirés de la Vie du duc d'Ossone par Grégorio Leti, partie 2, liv. 1 er.

<sup>(2)</sup> Ibid., part. 2, liv. 2.

<sup>(3)</sup> Ibid., part. 2, liv. 3.

<sup>(4)</sup> On disait que les gouverneurs espagnols employaient la première année à faire justice, la seconde à faire fortune, et la troisième à se faire des amis. Ces charges étaient triennales.

pas moins un onbli des ménagements que les hommes publies doivent aux préjugés populaires(i); sa mémoire demeura tellement chère aux Siciliens, que, long-temps après, lorsqu'il fut tombé dans la disgrace, ils n'élevèrent la voix que pour le défendre, au lieu de se ranger parmi ses accusateurs.

Appelé à la vice-royauté de Naples, et précédé dans ce royaume par la réputation qu'il s'était faite en Sicile, le due d'Ossone y trouvait des souvenirs moins favorables et difficiles à effacer. L'extrême sévérité, l'avarice de son grand-père, qui avait exercé autrefois ce gouvernement, y avaient rendu son nom odieux.

<sup>(1)</sup> On gardait dans la cathérirale de Messinc une lettre de la sainte-vierge, par laquelle elle prenait la ville sons su protection. Selon les uns, la Vierge avait écrit cette lettre de son vivant et de sa propre main, suivant les autres elle l'avait dictée à saint Luc et euvoyée du ciel. Cette relique était l'Objet de la vénération des Siciliens, qui la regardaient comme leur palladium. Dans une cérémonie publique l'archevêque la présentait au vice-roi pour la baiser, le duc dit à ses voisins, la sainte Vierge aurait bien mieux fait de nous envoyer une lettre-de-change qui nous aidât à armer pour battre les Tures.

Une autre fois à Catane, visitant l'église de Sainte-Agathe, on lui donna à baiser les mamelles de cette sainte, qu'on y conserve avec dévotion; en se mettant à genoux il se retourna vers la duclesse: et lui dit, dona Catharina, avec votre perinission et sans que vous en soyez jalouse.

VI. Son administration à Naples.

A cette époque, les rapports entre le prince et les sujets, n'étaient pas déterminés avec une exacte précision : on admettait assez généralement qu'il était du devoir de la souveraineté, d'être juste et paternelle, mais de son effet d'être absolue. Cette autorité ne connaissait guères de restrictions, que dans ses rapports avec les ordres privilégies; et quand le prince déléguait sa puissance, comme il la croyait sans limites, il n'en mettait pas à celle de ses lieutenants. Les gouverneurs, dans ce temps-là, sur-tout ceux des provinces éloignées, ressemblaient assez à ce que sont les pachas d'aujourd'hui; ils pouvaient établir des impôts, lever des troupes, disposer des finances, et de presque tous les emplois, à leur gré, faire ou violer les lois; ils administraient eux-mêmes la justice criminelle et civile, exerçaient le droit de faire grace, et suivaient, souvent sans beaucoup de risque, une autre direction que celle de leur gouvernement.

Telle était, à peu-près, la puissance d'un vierroi de Naples; il commandait à douze provinges, tenait une cour, était entouré de six grands officiers de la couronne, voyait auprès de lui des résidents étrangers, par lesquels il correspondait inmédiatement avec quelques puissances. Seulement il était assisté d'un conseil-d'état, qu'il ne pouvait guères se dispenser de consulter dans certaines affaires; mais

Tome IV.

ce conseil, qu'on appelait le collatéral, et qui s'assemblait sous sa présidence, n'était composé que de onze membres, dont trois étaient espagnols, et huit italiens. Ces conseillers, quoique revêtus du titre de régents du royaume, étaient, pour la plupart, sous la dépendance du gouverneur.

Dans la capitale, l'autorité principale était exercée par un corps de sept magistrats, appelés les élus, parce qu'ils étaient choisis par le peuple. Six de ces magistrats étaient des seigneurs; un seul devait être pris parmi les habitants non-nobles. Mais cette charge, précisément parce qu'elle était unique, était d'une grande importance; l'élu du peuple jouissait du titre d'excellence, et de toute la considération qu'on ne peut refuser au chef naturel d'une population nombreuse et remuante.

Le duc d'Ossone s'annonça dans son gouvernement de Naples, par une proclamation propre à lui concilier au moins les suffrages populaires (1); elle ordonnait de poursuivre les malfaiteurs, sans avoir égard à la qualité des personnes, défendait aux seigneurs de tenir des bandits à leurs gages, ou de les protéger; recommandait séverement aux tribu-

<sup>(1)</sup> Elle est de 1616, et rapportée textuellement par Gregorio Leti, part. 2, liv. 3.

naux d'administrer la justice, sans se laisser intimider par les hommes puissants, et défendait aux nobles de traiter le peuple avec mépris (1).

De cette proclamation de ses intentions, le vice-roi passa aux effets. Un seigneur du nom de François Renaldi, s'étant permis de dire qu'il ne fallait parler au peuple qu'avec le bâton, fut condamné à une amende, et mis en prison (a). Dans les deux premières années

<sup>(1) «</sup> Entre autres désordres, portait un des articles, îln'en est guère de plus préjudiciable pour l'état, que le mépris que la noblesea affecte envers le peuple. Cest une source
d'inimités et de discorde. Nous sommes informés que le
peuple est irrité de s'entendre traiter de canaille par les
seigneurs; c'est pourquoi nous ordonnons que chacen ait
à se tenir dans les bornes que lui preserit sa position;
que le peuple respecte la noblesse et lui rende les luneures
qui lui sont dus, que les seigneurs aient des égards pour
le peuple et s'abstiennent de toutes dénominations injurieuses.

<sup>«</sup> Quant aux ecclésiastiques, nous sommes informés que, pour se familiariser trop avecles séculiers, la plupart compromettent la gravité de leur caractère; que plusicurs, sons prètexte de censurer les vices, s'oublient jusqu'a déclamer avec emportement sur des objets qui ne sont point de leur ressort, et contre des personnes qui ont droit à leurs respects. Qu'ils soient privenus que nous aurous l'eil ouvert sur leur conduite, pour les faire honorer ou châtier selon qu'il se comporterout. »

<sup>(2)</sup> Ibid. 3º partie, liv. 2.

du nouveau gonvernement, plus de trente nobles périrent par la main du bourreau (1). Le duc supprima l'impôt qui se prelevait sur le pain, et en fit baisser le prix d'un tiers (2). Un jour qu'il traversait le marché, il vit un commis de l'octroi qui pesait des denrées; il tira son épée, et coupa les cordes de la balance, en disant que les fruits de la terre étaient des dons du ciel, le prix du travail du pauvre peuple, et qu'il était injuste de les assujettir à un impôt '(3). Il n'en fallait pas tant pour être appelé le bon vice-roi, le père des pauvres, et pour devenir l'idole des Napolitains (4). Mais, en même-temps, il devenait aussi l'objet de la haine des grands, malgré quelques cajoleries, par lesquelles il flattait ceux qu'il eroyait pouvoir s'attacher.

Dans les premiers temps de son administration, il prit peu de soin de se concilier les suffrages du clergé (5).

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> En 1617 (ibid.), part. 2, liv. 3.

<sup>(3)</sup> Ibid. 3 part. , liv. 2 , et Nani Hist. de Venise , liv. 4. (4) Ibid.

<sup>(5)</sup> Un père Marra, jésuite, ayant capté, au profit de son ordre, la succession d'un homme très-riche, dont il était le confesseur, et cela au détriment d'un fils, qui avait donné quelques sujets de mécontentement à son père, le duc cassa le testament, etfit mettre le successeur légitime en posses-

Entre divers actes de son administration, un de ceux dont les peuples lui tinrent le plus de compte, fut son opposition à un impôt que les jésuites voulaient faire établir à leur profit. Sons le prétexte de faire bâtir une église, où l'on devait prier perpétuellement pour la prospérité de la maison d'Espagne, ils avaient obtenu, de la cour de Madrid, la concession d'un impôt, fort modique en apparence, sur chaque livre de pain qui se consommerait dans le royaume de Naples. Le vice-roi refusa de les mettre en jouissance d'une concession obtenue à son insu (1); et sa fermeté préserva le peuple de cette taxe.

Il lui fallut encore plus de courage pour empécher l'établissement de l'inquisition dans le royaume. La cour de Rome méditait depuis long-temps cette conquête : le pape Paul V en

sion de l'héritage. Il employa pour cela une subidité. Le testateur avait dit, qu'il donnait tout son bien aux jésuitse, à la charge par eux de remettre à son fils ce qu'ils voudraient. En conséquence, ils lui proposaient une modique somme de huit millé céus. Le vice-roi les fit venir, et leur dit: Vous n'avez pas bien compris le testament; il vous prescrit de remettre au fils ce que vous voudrez; or qu'est-ce que vous voudrez; or qu'est-ce que vous voulez? L'héritage. C'est donc l'héritage qu'il faut remettre, et les huit mille écus sont la part qui vous revient.

<sup>(1)</sup> Vie du duc d'Ossone par Gregorio Leti , part. 3, liv. 1.

fit, en quelque sorte, le prix du chapeau de cardinal, qu'il envoya au duc de Lerme. Ce premier ministre fit passer l'affaire dans le conseil de Madrid, et écrivit au vice-roi, que ce serait acquérir de nouveanx titres aux bontés du monarque, et rendre un grand service à la couronne, que de coutribuer à une œuvre si sainte (1). Le dne répondit qu'on avait perdu la Hollande pour avoir voulu y introduire le saint-office, et que cet exemple devait servir de leçon. Sa résistance fut encore couronnée du succès.

Mais il était dangereux de résister deux fois aux ordres de Madrid, et de s'attirer l'inimitié des jésnites et de la cour de Rome. Le duc de Lerme, comme premier ministre, et le due d'Uzeda son fils, comme favori de Philippe III, se partageaient alors toute l'autorité en Espague. Le premier s'était jeté aveuglément entre les bras des jésuites, et paraissait ne gouverner que par eux. Il en résulta pour le duc d'Ossone quelques désagréments, qui ne pouvaient être que très-sensibles à un homme fier et extrémement irritable.

VII.
Il conçoit
le projet de
s'emparer
du trone de
Naples.

Il avait auprès de lui, en qualité de capitaine de ses gardes, un gentilhomme ou aventurier français nommé Laverrière, à qui il

<sup>(1)</sup> Ibid. part. 3, liv. 2.

donna part dans sa confiance, jusqu'à lui laisser entrevoir le ressentiment qui l'aigrissait contre la cour d'Espagne. Ce Laverrière fit part de cette découverte à un autre Français de ses amis, gentilhomme dauphinais, dont le nom était Deveynes (1).

Ces deux étrangers jugèrent tout le partiqu'il y avait à tirer des passions du vice-roi.

Depuis la longue, rivalité des maisons d'Anjou et d'Arragon, les Français n'avaient cessé de reporter, leurs vues vers le royaume de Naples, et de faire au moins des vœux pour en voir expulser les Espagnols. Laverrière sonda le due: le trouvant aussi irrité, aussi ambitieux qu'il pouvait le souhaiter, il ne laissait pas échapper une occasion d'aigrir son ressentiment; et en lui peignant sous des traits odieux la maisson d'Autriche, il avait soin de représenter cette maison en guerre dans le nord avec des provinces révoltées, obligée de faire une trève que les Hollandais menaçaient de rompre à tout moment, occupée en Allemagne par la guerre moment, occupée en Allemagne par la guerre



<sup>(1)</sup> Ceci et tout ce qui est relatif au projet du duc d'Ossone et aux négociations qui en furent la suite, est raconié par Louis Videl, qui était secrétaire du connétable de Lesdiguières, et par conséquent à portée d'être bien instruit d'une affaire négociée dans le cabinet du connétable.

<sup>(</sup>Voyez Hist. de Lesdiguieres, liv. 10.)

de Bohème, dans le Frioul par les Vénitiens, en Italie par la France et le duc de Savoie, menacée en Sicile par les Turcs; l'Espagne épuisée d'hommes et d'argent, l'empereur sans moyens de la secondir, et toute l'Europe faisant des vœux secrets pour l'abaissement d'une maison qui orcupait tant de trônes.

Cette jalonsie, si méritée par les héritiers de Charles-Quint, proinéttait des alliés à quiconqué se déclarerait l'ennemi de l'Espagne. Le vice-roi conque que l'occasion était favorable. Sou ressentiment et son orgueil ne dididissient que trop d'en profiter, et de s'elever à la diguité de souverain (!): mais, pour y réussir, il

<sup>(</sup>r) - Or le duc d'Ossone s'apercevant que la cour commençait à se refroillré a son égard, nondistant les services signalés qu'il hui vavit rendas, et qu'il la irendist tous les jours, et qu'elle, commençait à prêter l'oreille à oux quivoulairent lui nuite; et. se voyant taut de forces en main, et dans une assez haute réputation dans l'esprit du peuple, se mit à concevoir des desseios auxquels il n'aurait peut-être intais nemé, autrement!

a Le bruit courat long-tenus par toute l'Europe, que l'ingratitude de la cour de Madicil, pour les sevices importants du due d'Ossone, et se trop grande facilité à écoater ses envieux et ses ennemis, dui firent former ces desseins, et qui causérent as ruine. L'an antère de ces desseins et expliquée sans équivoque, par le passage suivant du mêmé auteur. - Peut-être que les apphatolissements qui 'il recueillit pendant sa vice-royanté de Sicilé, et les hoinéurs doût il

fallait tromper le cabinet de Madrid, jusqu'au moment où l'on se croirait en état de le braver; s'assurer des alliés, gagner le peuple, inspirer de la confiance ou de la crainte aux seigneurs napolitains, se ménager l'affection des troupes nationales . leur donner des chefs dévoués . les distribuer de manière qu'elles ne pussent opposer aucune résistance, recruter beaucoup d'étrangers, tenir la flotte à la mer, faire de nouveaux armements; et comme ces mouvements de troupes, ces levées, ces armements ne pouvaient s'opérer avec mystère, il fallait trouver un prétexte plausible, qui colorat toutes ces dispositions. Or , la chose était difficile ; puisque l'Espagne était sur le point de conclure la paix avec le duc de Savoie, et l'archiduc avec les Vénitiens.

Le duc d'Ossone prit le parti de ne pas regarder cette paix comme définitive, et de continuer les hostilités, même après la paix signée,

fut comblé dans son second gouvernement, firent maître en lui cet ardent desir de regner, non plus comme ministre d'un grand roi, mais comme souverain d'un grand royaume.

<sup>(</sup>Gregorio Leti, 3º partie, liv. 2.)

<sup>«</sup>Comme il prévoyait qu'on le pourrait ôter de ce poste, où il s'était accoutumé à l'empire, il méditait depuis quelque temps les movens de changer le ministère en un pouvoir absolu. »

<sup>(</sup> Bat. Nani Hist. de Venise , liv. 4.

au mépris de tout ce qu'on put lui écrire du cabinet de Madrid. Le gouvernement lui donnait ordre de renvoyer la flotte en Espagne. il la fit partir pour l'Adriatique (1). Le droit de souveraineté, prétendu par les Vénitiens sur ce golfe, n'avait jamais été reconnu formellement par les Espagnols; la moindre rencontre devait donner lieu à des plaintes, à des actes de violence, à des représailles, qui constituaient les deux puissances en état d'hostilité, quoiqu'il n'y eût pas de guerre déclarée. Le vice-roi écrivit même au duc d'Uzeda, pour lui faire approuver toutes les raisons qui pouvaient porter la cour d'Espagne à se maintenir sur le pied de guerre (2); il y allait de la gloire ct de l'intérêt du roi, d'abaisser l'orgueil de la république. La cour parut donner dans ce piége, à en juger par le peu de fermeté qu'elle mit à assurer l'exécution des promesses qu'elle avait faites aux Vénitiens.

Tandis que les vaisseaux capturés, les car-

<sup>(1)</sup> Le vice-roi fil demeurer ses vaisseaux à Naples quoiqu'il eût reçu ordre de les envoyer en Espagne.

<sup>(</sup>Hist. de Nani, liv. 3.)

<sup>(2)</sup> Gregorio Leti, 2<sup>e</sup> partie, liv. 3. L'opinion la plus commune, dil-il, fut que le roi d'Espagne n'avail jamais cu sincèrement intention d'obliger son vice roi à restituer aux Vénitiens toutes les richesses qu'on leur avait prises.

gaisons vendues, les préparatifs dont les ports retentissaient, l'apparition des escadres napolitaines dans l'Adriatique, occasionnaient un échange de plaintes et de récriminations, occupaient la curiosité publique et l'activité de la diplomatie des deux gouvernements; le duc, à la faveur de cette mésintelligence apparente, négociait avec Venise, et cherchait à capter la bienveillance des Turcs.

Il faisait consister la gloire de son gouvernement de Sicile, à les avoir tenus éloignés des côtes de ce royaume. Depuis qu'il était à Naples, il n'était bruit que de ses armements contre la puissance ottomane; il ne parlait que d'humilier le croissant; mais il était si peu vrai qu'il pensát sérieusement à l'attaquer, qu'il l'aisait offrir des présents au grand-visir (1), renvoyait au capitan pacha son beau-frère, prisonnier des Espagnols (2), avec un grandnombre d'antres esclaves, cherchait à gagnerla bienveillance du divan, et y entretenait

<sup>(1)</sup> Nani Hist. de Venise, liv. 3.

<sup>(</sup>a) Ibid. «On avait de grandes apprehensions à cause desnégociations d'Ossone avec la Porte, et que ce duc avait déja dépèché, comme les Vénitiens l'avaient découvert, vers le capitan pacha, une barque commandée par le capitaine Sonnovale, avec de riches présents, et particulièrement avec Paga de Zara, son parent, etc.» (Gregorio Leti, 2º partie, livre 3.)

des intelligences (1); il fut même accusé, dans la suite, d'avoir rendu anx Turcs le service de les avertir d'une attaque projetée contre eux par la grande flotte espagnole. Il n'aurait pas été fâché, disait-on, de voir détruire la marine du roi (2). De tels moyens pouvaient suffire avec les Turcs, parce qu'il ne s'agissait que d'endormir leur vigilance; on était sûr qu'une nouvelle révolution, dans le royaume de Naples, leur serait fort indifférente; il n'était donc nul-lement nécessaire de les en prévenir; mais ilfaliait éviter qu'ils ne prissent ce moment pour piller les côtes, ou pour attaquer les vaisseaux.

Avec les Vénitiens, son ne pouvait se dils-

VIII. Ses négociations avec les Vénitiens.

veur d'une brouillerie simulée avec eux, que

(1) Ha tenido mucha correspondencia con el Turco, por
medio de un Moro que en differentes vezes proxo mucho de
la nacion turquesca, con quien tralava en secreto y se le-

penser des confidences; ce n'était qu'à la fa-

nia per cierto que eran espias, (Mimoire adresséau roi d'Erpagne par les seigneurs de Nuples, contre le duc d'Ossone. Voyez Péces justificatives). (2) Cette inculpation que Geogorio Leti rapporte liv. 2 de la 3º partie de la Vé de duc d'Ossone, est consigüé dans l'interrogatoire que le duc subit dans sa prison. Pen-

de la 3º partie de la Vie du duces visione, es tronsignee dans l'interogatoire que le due subit dans a prison. Pendant qu'on instruisait le procès, un commissaire du roi faisait une equête, pour vérifier si le due, résolu de se faire souverain de Naples, avait traité secrétoment avec le Ture, en affrant de lui citler la Sicile. (Ibid. liv. 3 de la 3º parie). le vice roi pouvait conserver sa flotte, augmenter ses troupes, et tenir le royaume dans une espèce d'agitation, toujours nécessaire pour faciliter un grand changement. Ce changement lui-même ne pouvait s'opérer sans le concours, ou au moins sans l'aveu du gouvernement vénitien.

Les agents du vice-roi entrèrent en conférence avec le résident de la république à Naples, qui se nommait Gaspard Spinelli. On juge bien que, dans une matière si délicate, ils commencèrent par des insinuations, se répandant en plaintes contre les Espagnols, les accusant de tous les malheurs de l'Italie, laissant échapper le vœu de les en voir expulsés; ils faisaient eutrevoir que le duc d'Ossone serait en état de rendre ce service à la péninsule, pourvu qu'on lui fournit quelques secours, et que l'approbation d'une puissance respectable, le mit en état de se déclarer.

Les Vénitiens étaient trop pénétrants, pour ne pas voir, d'un coup-d'œil, ce qu'il pouvait y avoir, dans cette révolution, d'avantageux pour leur république. L'affaiblissement d'une puissance dangereuse, l'acquisition d'un voisin qui aurait besoin d'eux, le prix à exiger pour cette protection, des priviléges commerciaux, la reconnaissance formelle du droit de souveraineté sur l'Adriatique, peut-être même la

restitution des quatre ports que la république avait possédés autrefois sur les côtes de la Pouille; de tels avantages étaient séduisants; il ne s'agissait plus que de calculer la probabilité du succès.

Tous les historiens s'accordent à raconter cette négociation (1), même les Napolitains (2).

<sup>(1)</sup> Louis Videl, liv. 10, Baptiste Nani, liv. 4, et Gregorio Leti, 2º liv. de la 3º partie.

<sup>(</sup>a) Giannone dit (Hist. da royaume de Naplez, liv. 35. h. h.), que le vice-roi, comptant sur les troubles de l'Italie et sur la haine générale de tous ses princes contre les Expagnois, assuré de l'affection des peuples, et ud devonent d'un grand nombre d'étraggers, qu'il a sais attirés dans le royaume, essaya d'engager la république de Venise et le duc de Savoie à conspirer avec lui, pour classes rele Espagnois de l'Italie; que Chartet-Emmanuel sétait mis en communication pour cet objet avec la cour de France, et que cette cour avait clargé de la conduite de cette affaire le maréchal de Lesdiguières, qui correspondait avec Naples par des cinisasiers affidés.

Giannone emprunte une partie de ces détails à Nani, dont il rapporte les propres termes; ainsi voila quatre historiens de nations différentes, un Français, un Napolitain, un Vénitien et un Milanais, que l'on pourrait appeler cosmopolite (<sup>7</sup>), qui racontent ce fait avec les mêmes circon-

<sup>(°)</sup> La famille de Gregorio Leti était de Bologne. Il negoti a Milan en 160, passa une partie de sa juneuse dans diverses villes d'Italie, se maria k Lausaume, où il embrasa lecalvinisme; fin attarelisé de Genère et y rédiat pets de viugi ran viant en France: passa en Angleterre, y fut nomme historiographe du roit, et en fut chavesé, pour voir rempli ses fonccions avec trop de liberté; enfin il alla mourir en Hollande avec le tirre d'historien de la ville d'Amaterdam.

Il est constant que ces projets ambitieux furent concus, et communiqués aux Vénitiens; il est constant qu'ils en délibérèrent, car nous savons que Nicolas Contarini harangua en faveur de cette proposition. « Il n'est pas de meilleur moyen, disait-il, de nous délivrer des appréhensions continuelles que nous cause l'immense puissance de la maison d'Autriche. Non-seulement il faut accueillir les desseins dont il s'agit, mais les fomenter, les appuyer. Une fois le royaume de Naples démembré de la monarchie espagnole, nous verrons cette monarchie réduite à rechercher notre amitié, et le nouveau roi dans notre dépendance. Quel plus grand bienfait pour l'Italie, si ce n'est le fruit même de cet exemple, c'est-à-dire le démembrement du Milanais? » (1).

stances. Il est vrai que Nani ne manque pas de dire que la république de Venise, toujours prudente, et fort éloignée de semblables pratiques, se garda bien de prêter l'oreille aux propositions du due d'Ossone; tandis que le Français dit précisément le contraire; mais on s'esplique facilement cette différence, quand on se rappelle que Nani était obligé à une extréme circonspection par son triple caractère de Vénitien, d'ambassadeur et d'historiographe

<sup>(1)</sup> Gregorio Leti, liv. 2, de la 3º partie. Il dit que cette harangue fut prononcée dans le sénat. J'en doute fort, le sénat était une assemblée trep nombreuse pour qu'on y discutât une affaire de cette nature. Il est beaucoup plus

Et ces sentiments étaient tellement partagés par le corps entier du gouvernement, que, long-temps après, le doge Antoine Priuli, parlant du duc d'Ossone, du traitement qu'il avait reçu des Espagnols, et des vues qu'il avait eues sur la cougonne de Naples, dit: « Il était trop heureux pour nous qu'on lui donnât des sujets de ressentiment, parce que l'occasion fait le larron (1). »

On ne rapporte point le traité fait entre le duc d'Ossone et les Vénitiens; il est évident que, s'il a existé, les deux parties étaient très intéressées à tenir cet acte sceret, et que, le projet ayant avorté, ses auteurs ont dû se garder d'en révèler l'existence. Il est très-possible même, qu'un gouvernement aussi circonspect que celui de Venise, se soit refusé, dans une affaire si hasardeuse, à prendre un engagement authentique, et se soit borné à des encouragements, à des promesses. Mais les détails des faits n'en constatent pàs moins sa connivence, et prouvent que s'il n'avait pas promis formellément sa coopération, il avait au moins laissé entrevoir son assentiment.

A partir de ce moment, la conduite du gou-

vraisemblable que cette délibération eut lieu dans le collége des sages, ou dans le conseil des dix.

Ibid.

vernement vénitien fut telle, qu'elle ne peut s'expliquer que par la connaissance qu'il avait des projets du duc d'Ossone. Tous les amis de la république, qui étaient, par conséquent, les ennemis de l'Espagne et de l'Autriche, devinrent les alliés du vice-roi de Naples.

Le dauphinais Deveynes, le confident de Laverrière, avait écrit en France au garde des sceaux, Guillaume Duvair, avec qui il était en relation, et lui avait touché quelques mots de la révolution projetée (1). Cette révolution ne pouvait manquer d'être agréable à la cour de France; mais une pareille affaire n'était pas de nature à être expliquée et négociée autrement que de vive voix.

IX.
Negociations
du duc
d'Ossone
avec le duc
de Savoie,
et avec la
cour de
France.

Deveynes partit de Naples pour Paris, avec des instructions du duc d'Ossone, qui lui recommandaient de sonder, en passant à Turin, les dispositions du duc de Savoie. Il n'avait garde de traverser le Piémont, sans aller rendre compte de l'objet de son voyage au maréchal de Lesdiguières, son compatriote, qui commandait alors l'armée de France en Italie. Le secrétaire de ce seigneur nous atteste que Lesdiguières accueillit ce projet avec transport, et qu'il en récompensa le porteur, en l'admet-

<sup>(1)</sup> Louis Videl, liv. 10.

tant au nombre de ses domestiques (1). Le due de Savoie ne reçut pas la confidence avec moins d'empressement; et l'agent continua sa route vers l'aris, muni de lettres que ce prince et le maréchal lui donnèrent pour les ministres.

Ceux-ei, pour éluder peut-ètre la nécessité de se décider, jugérent qu'il était convenable qu'une affaire, où tout dépendait de la juste appréciation des circonstances, fût traitée au quartier-général de l'armée, plutôt que dans le cabinet. Revenu à Turin, Deveynes fut dépêché à Naples (a), avec des lettres du due de Savoie et de Lesdiguières, qui encourageaient le due d'Ossone, et avec l'autorisation de lui promettre toutes sortes d'assistances, à mesure qu'on le verrait avancer dans sa résolution.

Laverrière avait profité du temps pour l'y affermir et l'y engager plus avant. Gagner les esprits, rassembler des forces, préparer l'exécution de son projet, sans le laisser pénétrer, était une tâche difficile; mais, d'une autre part, il était impossible de compter sur l'appui, même sur l'approbation ouverte des puissances étran-

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Nani a eu connaissance de ce voyage de Deveynes, car il dit, liv. 4, que Lesdiguières envoya à Naples une personne affidée pour observer en quel état étaient les affaires.

gères, avant de leur avoir fait entrevoir la probabilité du succès.

Il est certain, dit un historien italien (i), que chacun jouait alors au plus fin, et trouvait, dans les maximes d'état de ce temps-là, de quoi autoriser la subtilité, et meine la fourberie. Aussi tous les princes d'Italie se conduisaient-ils avec tant d'adresse et de circonspection, qu'ils semblaient tenir à tous les partis à-la-fois.

Le duc d'Ossone, quoiqu'il n'ignorât point que, pour se rendre populaire, il n'en coûte le plus souvent aux grands que des maximes, avait donné au peuple de Naples des gages de sa sincérité, en affectant de ne ménager ni leclergé, ni la noblesse. Il paraît qu'il s'aperçut que c'était préparer des obstacles à l'exécution de son dessein; et le changement que l'on remarque dans sa conduite, me paraît indiquer l'époque où il conçut l'espérance d'usurper le trône.

La plupart des auteurs qui ont parlé de son projet, en fout mention sous la date de 1619, parce qu'en effet, c'est vers cette époque qu'il commença à transpirer; mais tout ce qui avait été fait jusques-là avait exigé du temps (2). Il

Fixation de l'époque de ces négocia-

<sup>(1)</sup> Gregorio Leti , 3º partie, liv.1er.

<sup>(2)</sup> On trouvera dans les Pièces justificatives, à la suite

était naturel que le vice-roi cût choisi, pour entreprendre des négociations avec des puissances étrangères, et pour concevoir le projet de se révolter contre son souverain, le moment où l'Espagne était en guerre avec le duc de Savoie, et l'Autriche avec les Vénitiens. Aussi est-ce pendant cette guerre qu'il rallentissait l'envoi des secours réclamés avec instances par le gouverneur de Milan. Ici je laisse parler un historien italien.

« La guerre était extrèmement échauffée entre le roi catholique et le duc de Savoie, sur-tout depuis l'arrivée de dom Pèdre de Tolède au gouvernement du Milanais; et quoique, dès que le duc d'Ossone fut arrivé au sien, on lui eût donné ordre d'assembler des troupes, pour les envoyer à Tolède, néanmoins, pour dix soldats qu'il levait, pour les faire passer dans le Milanais, il en faisait trente pour l'exécution de ses desseins, plus grands que jamais, depuis son arrivée à Naples (1). »

de l'examen des relations qui ont été données de cette coujuration, une analyse de toutes les objections dont le fait que j'établis ici me parait susceptible. La question relative à l'époque où le duc d'Ossone conçut son projet y est discutée.

<sup>(1)</sup> Gregorio Leti, 3º livre de la 2º partie. La date du faitest indiquée ici bien positivement, *au moment de son arrivée à Naples, pendant la guerre*, c'est-à-dire antéricurement au

Il se conduisit de la même manière avec l'archiduc Ferdinand. On lui recommandait de faire passer en Allemagne des troupes et des munitions; il voulait les envoyer par Trieste, prévoyant bien que de ce côté-là il se rencontrerait immanquablement des obstacles, puisqu'il s'agissait de traverser l'Adriatique, La cour de Madrid lui prescrivait d'envoyer trois cent mille écus à Vienne ; il répondait que le trésor de Naples était épuisé. Aussi les Autrichiens l'accusaient-ils hautement, jusqu'à dire, « qu'il était aisé de connaître qu'il avait quelque dessein, ce dont ses actions rendaient suffisamment témoignage, et sur-tout le refus d'assister la maison d'Autriche en Allemagne; le plaisir qu'il semblait prendre à l'affaiblir, pour parvenir à ses fins secrètes ; les prétextes inventés, pour se dispenser d'envoyer de l'argent; le soin qu'il prenait d'envoyer les munitions et les soldats par les chemins les plus longs et les plus dangereux, afin de les faire arriver trop tard, ou tomber entre les mains des ennemis. (1) »

traité du mois de juin 1617. Il est vrai que les projets que l'historien attribue au duc d'Ossone dans ce passage, sont, non pas de se faire roi, mais de faire la guerre aux Vénitiens. On va voir par la note suivante qu'il se contredit.

<sup>(1)</sup> Gregorio Leti, 2e liv. de la 3e partie. Ici l'auteur admet que le duc d'Ossone était d'intelligence avec les Vénitiens.

Ces refus, ces manéges, ces reproches, tout cela n'a pu avoir lieu qu'antérieurement au 6 septembre 1617, époque où fut signé le traité entre la république de Venise et l'archiduc Ferdinand.

Il n'est pas rare qu'on trouve dans un même historien des faits contradictoires; par exemple, Nani, et d'après lui l'historien de Naples Giannone, admettent dans leurs récits la conspiration du due d'Ossone, pour s'emparer du royaume de Naples, et cela, quelques pages après avoir racouté la conjuration du même duc d'Ossone contre les Vénitiens. Ils ne se sont pas apercus que nécessairement l'un de ces faits devait détruire l'autre. Ils supposent que le vice-roi ne concut le projet de se déclarer indépendant, que quand il se crut perdu à la cour de Madrid. Mais pourquoi se serait-il cru perdu, s'il n'était point coupable? pourquoi l'excès du zèle l'aurait-il plongé dans la disgrace, tandis que son complice Bédemar resta en faveur? par quel changement subit aurait-il passé de l'excès du zèle à la révolte? comment aurait-il osé compter sur les secours de la république de Venise, après avoir attenté à son existence? et comment aurait-il eu le temps de tramer un complot, dont l'exécution exigeait tant de négociations et de préparatifs? D'ailleurs, il y a des faits qui tiennent à la conspiration

de Naples, qui sont antérieurs à la prétendue découverte de la conspiration contre Venise.

Un autre historien (1) dit positivement que, lorsque le vice-roi fit communiquer secrètement son projet à la cour de France, le duc de Luynes venait de succéder à la faveur du maréchal d'Ancre; et la mort de celui-ci eut lieu le 24 février 1617: donc, il est évident que ce projet existait au moins dès les premiers mois de cette année.

Pour conserver l'affection du penple, le viceroi engagea dans ses intérêts l'élu Jules Genovino, qui était alors le tribun populaire de Naples; homme de sens et de résolution, adroit, et jouissant d'une grande influence. Il le fit continuer dans sa charge (2).

à Naples.

Pour regagner la noblesse, il se montra affable envers tous, généreux, magnifique envers quelques-uns, et chercha, par la distribution des places, à se faire des créatures.

Le plus difficile était de s'attacher le clergé. Il cajola les religieux, s'assujétit, ainsi que la vice-reine, à des pratiques de dévotion, visita les couvents, leur fit des libéralités; il acheta une maison de plaisance, dont il fit don aux jésuites; il engagea la vice-reine à prendre un

<sup>(1)</sup> Louis Videl, liv. 10.

<sup>(2)</sup> Gregorio Leti, liv. 2 de la 3º partie.

confesseur de cet ordre, et choisit pour luimême le père Antoine Caraffa, personnage d'une grande naissance, d'une haute réputation, et proche parent de l'archevèque de Naples (r).

Mais le clergé, et sur-tout les jésuites, loin de se montrer disposés à rendre légerement leur confiance, n'en furent sans doute que plus vigilants à épier les motifs secrets d'un si grand changement dans la conduite du vice-roi.

Dans la nécessité de se procurer de l'argent, il établit de nouveaux impôts, en évitant de les faire peser uniquement sur le peuple: il s'empara des caisses des banques, sous divers prétextes (a): il fit aux Génois des emprunts considérables, qui ne furent pas exempts de contrainte: il poussa même l'affectation jusqu'à consulter un théologien, sur la légitimité de ces emprunts, dont le remboursement ne paraissait pas assuré (3). Par ces moyens ou d'autres, il se vantait d'avoir accru les revenus du royaume de onze cent mille ducats (4).

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Ibid. liv. 3 de la 3º partie.

<sup>(3)</sup> Le père Mandola decida, d'après la maxime non est peccatum niti voluntarium, que, pourva que le vice-roi, en empruntant, chi l'intention derendre, l'emprunt était irréprochable, bien que dans la suite il ne pût être remboursé. (Ibid.)

<sup>(4)</sup> Dans sa lettre au roi. (Ibid. liv. 2 de la 3e partie. )

On juge bien quelle était la destination de tout cet argent, dont la levée ne pouvait se faire sans compromettre un peu la popularité du vice-roi. Ses libéralités lui garantissaient le dévouement des troupes, et ses manières encore plus séduisantes lui gagnaient les cœurs des officiers. Cependant la petite armée, qui occupait le royaume de Naples, était composée principalement d'Espagnols. Le duc cherchait tous les moyens d'angmenter ses forces, et de se rendre propres celles qui l'entouraient.

Il ne pouvait, sous peine de se trahir, ôter aux Espagnols la garde de la capitale; mais il inspira aux-régents du royaume des inquiétudes pour quelques points importants de la côte. Les apparitions fréquentes de la flotte vénitienne devant les ports confirmèrent ces craintes, et, sollicité de porter rapidement ses meilleures troupes sur les points qui semblaient menacés, le duc ne parut que céder aux conseils de la régence, lorsqu'il détacha de la garnion de Naples, les régiments dont il était le moins sûr, pour les disperser dans les provinces.

Il ne resta dans la capitale que six mille Espagnols, dont quelques uns avaient fait la guerre sous lui, et qui généralement paraissaient lui être entièrement dévoués.

Il y avait aussi, parmi les troupes du royaume, des Wallons et des Italiens. La fidélité de ceuxci était moins difficile à ébranler. Le duc savait que, pour les entraîner à la révolte, il suffisait de leur fournir quelque occasion de se mutiner, et ces occasions n'étaient pas rares, grace à la pénurie de la cour d'Espagne, qui damandait continuellement des fonds au royaume de Naples, au lieu d'assurer la solde des troupes par des envois d'argent.

Il importait au vice-roi de former quelques corps de gens qui fussent entièrement à lui. Laverrière, Deveyues, lui conseillèrent d'attirer à son service des aventuriers français, répandus alors en fort grand nombre sur toute la surface de l'Italie. Par leur caractère entreprenant, leur haine contre l'Espagne, et leur amour pour les nouveautés, ils étaient plus propres que les autres à embrasser une révolution avec ardeur, et à donner l'impulsion dans un moment décisif. D'ailleurs, plus il aurait d'hommes de cette nation sous ses drapeaux, plus il devait être facile au duc d'entraîner la France dans ses intérêts, ou au moins de faire croire qu'elle les favorisait.

XII. Ses hostilités simulées contre les Vénitiens. Il ne pouvait recruter que sous le prétexte d'une guerre. Il répandit le bruit que les Tures et les Vénitiens faisaient des armements; il se tint en état d'hostilité avec la république, et cela sans nécessité réelle; car enfin, c'était l'Autriche et non pas l'Espagne qui se trou-

vait en guerre avec les Vénitiens. Il était au moins étrange, que le vice-roi de Naples se déclarât l'auxiliaire de l'archiduc, lorsque le roi d'Espagne se bornait au rôle de médiateur. La signature de la paix ne laissait pas même l'apparence d'un prétexte, pour continuer les actes hostiles; mais le duc d'Ossone les continua, malgré les défenses réitérées du roi. Le roi lui écrit de sa main, pour presser la restitution des bâtiments capturés (1); cette restitution est éludée. De la part d'un gouverneur fidèle ce serait un acte de démence : mais si ce gouverneur médite une rebellion, les conséquences de cette désobéissance ne peuvent l'effrayer. Il fait courir la flotte de Naples dans l'Adriatique, pour éviter de la renvoyer en Espagne, où les ordres du roi la rappelaient : il prolonge la guerre, pour se dispenser de désarmer. Profitant de cette circonstance que le roi est en paix, il fait arborer à ses vaisseaux, non le pavillon d'Espagne, non les armes de Naples, mais les siennes, pour habituer ses troupes à ce signe, qui bientôt doit être sur leurs drapeaux. Sa flotte rencontre plusicurs fois la flotte vénitienne, jamais il n'y a de combat; il semble que toujours l'amiral qui a la supériorité des forces, ait aussi dans ses instructions de ne

<sup>(1)</sup> Gregorio Leti , 3e liv. de la 2e partie.

pas détruire la flotte ennemie ; tout se réduit à des escarmouches, à des canonnades sans effet, et à la capture de quelques bâtiments isolés. Un amiral vénitien étant mouillé sous Lesina. avec quinze galions, six galéasses, trente-deux galères légères et quinze barques albanaises, voit se déployer devant lui l'escadre napolitaine, composée de dix-huit galions et de quelques bâtiments légers (1); il ne se décide qu'avec peine à appareiller pour la combattre, et la canonne de si loin, que la perte des Napolitains se réduit à une trentaine de blessés : on se contente de lui retirer le commandement. Son successeur rencontre l'armée ennemie, et, quoique au moins égal en forces, il évite le combat : un cri d'indignation s'elève contre lui, il est mis en jugement et absous. Ce n'est qu'après une troisième rencontre semblable, que le gouvernement vénitien se croit obligé, sous peine d'avouer la connivence, à destituer son amiral. Les soldats eux-mêmes commençaient à remarquer ce manège, et lorsque après un combat de six heures, il n'y avait personne de mort ni d'un côté ni de l'autre, on était bien fondé à dire qu'on n'avait mis que de la poudre dans les canons (2).

<sup>(1)</sup> Hist. de Jean Capriata, liv. 6.

<sup>(2)</sup> Gregorio Leti, 3º liv. de la 2º partie.

Cette mésintelligence simulée fournissait au vice-roi un prétexte pour augmenter ses forces. Il attirait des Français; il en organisait des régiments, il en formait les équipages de ses vaisseaux: tout Français qui arrivait à Naples était sur d'y trouver un bon accueil, de l'argent et de l'emploi. Le duc d'Ossone faisait recruter des matelots dans Marseille même; l'ambassadeur vénitien près la cour de France affectait de s'en plaindre (1); le roi ne mettait à ce recrutement aucune opposition.

Les moyens préparés par le duc d'Ossone étaient encore insuffisants, puisqu'ils se réduisaient à appeler un à un dans ses troupes des aventuriers étrangers. Les alliances qu'il avait tâché de concluren étaient pas assez avancées pour qu'il fut prudent d'y compter.

Les Vénitiens n'avaient encore promis que leur approbation, et il était évident qu'elle était tacitement subordonnée à la condition du succès.

Le duc de Savoie avait promis ses secours; mais ce n'était pas un prince assez puissant pour imposer à l'Espagne; on ne pouvait en attendre qu'une diversion; il était également certain qu'en cas de succès, sa coopération se réduirait à l'occupation de quelques places du

<sup>(1)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tom. 4.

Milanais, et que si le projet ne réussissait pas, il se hâterait de le désavouer.

XIII. Froidenr de la cour de France. Négociations avec la Hollande.

Lesdiguières avait embrassé la cause du duc d'Ossone avec chaleur, mais il n'avait pas communiqué son ardeur au conseil de France. Cette cour, en refusant de traiter directement cette affaire, laissait voir qu'elle voulait se réserver les moyens d'abandonner le négociateur. Elle n'avait donné que des encouragements vagues; il fallait donc presser le ministère de France, le déterminer à prendre quelques engagements, à promettre sa coopération; car, en dernier résultat, il n'y avait que cette puissance capable de balancer les efforts de l'Espagne. Il fallait en même temps que le viceroi augmentât le nombre de ses troupes et de ses vaisseaux; car, tant qu'il ne serait pas en état d'agir, il ne devait pas s'attendre à être secouru, par une cour aussi timide que la cour de France, et par un conseil aussi circonspect que le sénat de Venise.

Le marchal de Lesdiguières commença par se mettre en relation sur cette affaire avec un des hommes de la cour les plus connus par leur dextérité, Deageant de Saint-Marcellin(1), autre dauphinais, espèce de favori, qui eut l'adresse de s'introduire successivement dans la

<sup>(1)</sup> Louis Videl , liv. 10.

confiance du maréchal d'Ancre, ensuite du duc de Luynes et enfin du roi: c'était un homme entreprenant, diligent, et quoiqu'il n'eût point de caractère officiel, on espérait que, s'il embrassait cette affaire avec chaleur, elle marcherait plus rapidement sous sa direction que dans les mains des ministres.

Cependant, il n'y avait pas moyen de se passer de l'assentiment du conseil: pour le déterminer par l'autorité de l'exemple, le duc de Savoie et Lesdiguières prirent sureux de fairetâterle prince d'Orange (1), qui, en sa qualité d'ennemi naturel des Espagnols, ne pouvait manquer de s'intéresser aux succès du duc d'Ossone. Les Provinces unies qui venaient de secouer le joug de la maison d'Autriche, étaient alors en état de trève avec elle: par cette trève même, la cour de Madrid avait reconnu leur indépendance, et il est remarquable qu'elles en étaient redevables au duc d'Ossone, dont l'opinion avait déterminé le conseil d'Espagne dans cette occasion (2).

A la faveur de cette trève, les Hollandais avaient fourni aux ennemis secrets de l'Espagne, c'est-à-dire aux Vénitiens, un corps de quatre mille hommes (3), que ceux-ci avaient em-

Ibid.

<sup>(2)</sup> Gregorio Leti, liv. 1 de la 2º partie.

<sup>(3) «</sup>Il arriva à l'armée de Venise, mille Hollandais, com-

ployés contre l'archiduc d'Autriche, dans la guerre du Frioul : les partisans de l'Espagne criaient, avec beaucoup d'affectation, contre la république, pour avoir appelé des soldats hérétiques en Italie (1). Après la paix signée, il était naturel que les états-généraux fissent revenir ces troupes en Hollande, où l'expiration prochaine de la trève de 1600 allait les rendre nécessaires ; ils ne les rappelaient cependant pas. Les Vénitiens u'en avaient plus besoin; ces étrangers étaient assez insubordonnés; leur entretien était une dépense considérable 'et inutile ; cependant le gouvernement les gardait depuis un an dans quelques places ou dans le lazaret, à un mille de Venise. D'un côté, les Vénitiens disaient que les hostilités du vice-roi de Naples les forçaient à retenir ces troupes; de l'autre, le duc d'Ossone faisait

mandés par le colonel Vessenhoven, et trois mille sons les ordres du comte de Nassau.»

<sup>(</sup>Hist. de Nani, liv. 3.)

<sup>(1) -</sup> Les Espagnols étaient extrêmement alarmés de voir que deux puissantes républiques comme Venise et la Hollande, fussent en si bonne intelligence, et qu'elles cussent trouvé lemoyen de joindre, pour ainsi dire, la mer Adriativa le l'Océan. Il étaient incessamment aux oreilles du pape, pour l'obliger à s'opposer à l'entrée des Hollandais en Italie, sons prétexte qu'ils pouvaient y répandre le poison de l'hérésie. « (ébé.d')

dépendre de leur licenciement la cessation des hostilités(1). Les Vénitiens alors en paix avec tout le monde, resserraient leur alliance avec la Hollande (2), avec le duc de Savoie, et fournissaient à ce prince un subside extraordinaire pour retenir l'armée française en Italie (3).

Dans le même temps le duc d'Ossone traitait avec le prince d'Orange, pour en obtenir des secours: il louait des vaisseaux hollandais(4), s'ocSecours fournis par les Iollandais

(1) « Il accompagnat ces belles promesses des conditions les plus dures, prétendant que la république renvoyát les vaisseaux hollandais et licencità les troupes de cette nation. Mais ce qu'il y a deremarquable c'est que, dans le même temps que le duc demandait es licenciement, il fassis fréter des vaisseaux en Angleterre et en Hollande, pour renforcer son armée navale. »

(Gregorio Leti , 1er liv. de la 3e partie.)

- (a) Gregorio Leti, 3º liv. de la s'partie, et s' liv. de la 3º partie o, il dit: « Cependant on publia la ligue défensive pour quinze ans, entre les Véuitiens et les Hollandais. Ceux-là promettant aux Hollandais cinquante mille florins par mois, en cas d'invasion, et cux-ci réciproquement s'engageant à donner la même somme aux Vénitiens, en cas que la république fût attaquée.
- (3) « Les Vénitiens, outre les deniers qu'ils fournissaient tous les mois, avaient donné au duc quatre-vingt mille ducats d'extraordinaire, et en même temps les moyens d'attirer une seconde fois Lesdiguières avec des troupes. «

(Nani, liv. 3.)

(4) « Le vice-roi disait qu'il était prêt d'exécuter les ordres de sa cour, aussitôt que la république aurait licencie Tome IV. 24

cessité, et eet embauchage, qui n'aurait pu avoir lieu sans l'aveu tacite du prince d'Orange, car le commandant de ces troupes était un comte de Nassau, cet embauchage dis-ie, ne se faisait point à l'insu des Vénitiens, qui auraient pu y mettre obstacle. Il est évident que le duc d'Ossone avait un grand intérêt de prendre ces quatre mille Hollandais à sa solde; que le prince d'Orange y consentait; mais que, comme on ne pouvait les faire arriver à Naples avant que le viec-roi eût levé le masque, les Véni tiens les tenaient en réserve sous divers prétextes, pour les faire partir au moment décisif. Le prince d'Orange avait même promis d'envoyer, aussitôt que le duc d'Ossone se serait déclaré, une escadre hollandaise dans la Méditerranée, pour interdire aux Espagnols la fa-

Quatre mille Hollandais destinés à passer du service de Venise à eeluida duc

d'Ossone.

Envoi d'une escadre hollaudaise dans la Méditerrance.

> les Hollandais; cependant lui-même, dans ce temps-la, essayait de se pourvoir de vaisseaux en Angleterre et en Hollande. » (Hist. de Nani, liv. 3.)

> culté de venir débarquer des troupes dans le royaume de Naples (1). Il tint en effet cette promesse, et sous prétexte de fournir des sceours aux Vénitiens, qui avaient fait la paix depuis plusieurs mois, et qui n'avaient pas besoin de

<sup>(1)</sup> Louis Videl, liv. 10.

vaisseaux, il fit partir, au mois de mai 1618, douze bâtiments, qui se présenterent devant le détroit de Gibraltar le 24 juin; la flotte d'Espagne s'avança vers le détroit, pour leur interdire le passage; un engagement eut lieu; mais, soit que le vent favorisàt la marche des Hollandais, soit que l'amiral espagnol n'eut pas fait tout ce qu'il aurait pu faire, les premiers passèrent librement (1). Il faut remarquer que cet amiral était le prince Philibert, fils du due de Savoie, dont le père était alors l'allie se

<sup>(1) «</sup> Deux bătiments de Livourne ont rapporté que nariguant de conserve avec les douze raisseaut volloilandais, qui viennent à notre service, ils ont rencontré le 24 du mois dernier, au détroit de Gibrallar, dix vaisseaux et deux caravelles espagnoles pour leur fermer le passage, d'où il cat resulté un combat de six heures; sprés lequel les Espagnois se sont retirés.

<sup>(</sup>Lettre du doge au résident de la république à Milan, du 12 juillet 1618, dans un registre des actes du sénat et des inquisiteurs d'état, relatifs à la conjuration de 1618. Manuscrit des Archives de Venise, analysé ci-après, dans les Pièces justicatives.)

<sup>«</sup> Christophe Suriano, résident de la république en Hollande, équipa douze vaisseaux qui passerent heureusement le détroit, malgré l'opposition de six grands vaisseaux et de douze moindres, lesquels furent contraints de se retirer sur les côtes d'Espagne, après avoir souffert quelque dommage.

<sup>(</sup>Hist. de Nani, liv. 3.)

cret du duc d'Ossone, et qui lui-même était redevable au vice-roi, du commandement qui lui avait été confié (1).

Si la république de Venise eut été déterminée à se déclarer ouvertement pour le viceroi qui méditait l'usurpation du trône de Naples, il aurait suffi de tenir les troupes hol landaises rassemblées, pour les embarquer au moment décisif. Mais il n'en était pas ainsi; les Vénitiens consentaient seulement à fermer les yeux, et pour que ces quatre mille hommes passassent au service du due d'Ossone, il fallait qu'on les ent déhauchés du service de la république. Or, il restait à trouver un motif à cet embauchage fait dans Venise, sous les yeux de l'ambassadeur espagnol: la haine que le due d'Ossone affectait contre les Vénitiens, fournit ce prétexte : il savait que ce sentiment était sin-

<sup>(</sup>a) \*\* Le duc d'Ossone insinua au prince Philibert la pensée de demander la charge de général de la mer, l'assurant que, de son côté, il y contribuerait de tout son ponvoir, se faisant un grand plaisir de voir ce commandement entre les mains d'un prince qui lui en serait redevable. Philibert voulut que le duc d'Ossone en parlàt le premier au due de Lerme, comme il fit effectivement. Les objections que cette proposition éprouva dans le conseil, farent combattues par le premier ministre; ainsi Philibert fut déclaré général des forces maritimes, et sins Philibert fut déclaré général des forces maritimes, et sons les parts.

<sup>(</sup>Gregorio Leti, liv. 1er de la 2e partie.)

cèrement partagé par dom Pedro de Tolède, gouverneur de Milan, et par le marquis de Bédemar; il feignit d'avoir conçu de grands projets contrela république (1), et envoya à Venise des émissaires secrets pour en préparer l'exécution, en débauchant les troupes hollandaises, que le gouvernement vénitien tenait si complaisamment dans le lazaret.

Entre les étrangers que le due d'Ossone avait attirés, depuis quelque temps, à son service, il y avait un homme de mer, nommé le capitaine Jacques Pierre, natif de Normandie, qui s'était acquis une grande réputation. Ce Jacques Pierre, ayant beaucoup navigué dans les mers du Levant, s'était rendu redoutable au commerce des Turcs. Le due de Nevers, qui prétendait avoir hérité des droits des Paléologues, sur une partie de la Grèce, et le père Joseph, confident du cardinal de Richelieu, l'avaient employé à pratiquer des intelligences dans la Morée (2).

XV. Le corsaire Jacques Pierre au service du duc d'Ossone.

<sup>(1) «</sup> Nani et Martinioni semblent vouloir attribuer le premier projet de la conspiration au duc d'Ossone, et dans le journal de Thomas (domestique du vice-roi), qui m'a été envoyé d'Espagne, on attribue à ce duc l'honneur de l'in vention. »

<sup>(</sup>Gregorio Leli, 1er liv. de la 3e partie.)

<sup>(2)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri.

Le due d'Ossone, qui l'avait attiré dans son gouvernement, lui fit une de ces confidences qu'on croit toujours propres à séduire les hommes de résolution. Il lui dit un jour, que Venise était une ville ouverte, où l'on pouvait arriver de tous côtés avec des bateaux plats; qu'habituellement on n'y entretenait point de garnison, mais seulement une garde de police; que la population était timide; qu'à certaine époque de l'année, une grande partie de la noblesse et des citoyens opulents se retiraient à la campagne; qu'ordinairement il y avait dans cette ville un grand concours d'étrangers; et que, dans ce moment, le Lazaret était rempli de troupes hollandaises, mécontentes de leur licenciement, et fatiguées de leur inaction. L'oligarchie vénitienne était un gouvernement odieux, qui ne devait pas trouver, parmi ses sujets, de zéles défenseurs. Toutes ces circonstances paraissaient favorables, pour se rendre maîtres de cette capitale par un coup-de-main: il suffisait, pour cela, de gagner une partie des troupes hollandaises; de répandre tout-àcoup dans la ville l'alarme, la confusion, et de s'emparer des postes principaux. A l'instant, les galions de Naples pénétreraient dans les lagunes, et débarqueraient deux ou trois mille soldats; de sorte que Venise se trouverait au \*pouvoir du vainqueur, avant que les conseils

eussent pu se réunir, et que les troupes du dehors, que d'ailleurs on tâcherait d'occuper, eussent pu arriver à leur secours. Pont tenter une pareille entreprise, il fallait un homme de tête et de cœur; c'était à ce double titre qu'on lui en confiait la direction. Au surplus, il devait, selon les circonstances, recevoir des instructions plus détaillées de l'ambassadeur de sa majesté catholique résidant dans cette capitale. Renverser le gouvernement vénitien n'était pas seulement une entreprise glorieuse, c'était le plus grand 'service qu'on pût rendre à la couronne d'Espagne.

Telles furent, à-peu-près, les instructions que le duc d'Ossone donna au capitaine (1); et comme on aurait ern manquer aux règles de la politique, si on n'eût mis de la ruse dans les moindres détails de ses actions, il fut convenu que Jacques Pierre feindrait de quitter le service de Naples, et affecterait le ressentiment d'un favori disgracié.

En conséquence, vers lemilieu de l'année 1617, il partit, ou feignit de s'échapper de Naples, et annonça, en passant à Rome, que son projet était d'aller offrir ses services aux Vénitiens (2).

Venise, et y est admis au service de la république.



<sup>(1)</sup> Gregorio Leti, liv. 1er de la 3e partie.

<sup>(2)</sup> Le récit de Gregorio Leti, sur les circonstances du

Le duc d'Ossone affecta une grande colere, en apprenant le départ de cet étranger; il fit arrêter la famille, et confisquer les biens du capitaine, tandis que celui-ei se rendait à Nice, pour y solliciter du due de Savoie, une lettre de recommandation auprès du gouvernement vénitien.

Quoique la fuite de Jacques Pierre, et sa brouillerie avec le vice-roi, ne parussent qu'un événement domestique, l'ambassadeur de la république à Rome ne négligea point d'en rendre compte à ses maîtres. Simon Contarini, c'était le nom de ce ministre, n'était pas initié dans la négociation entamée à Naples. Il écrivit que ce grand éclat, qu'avait fait la brouillerie du capitaine et du duc d'Ossone, pouvait

départ de Jacques Pierre, me paraît offrir plusieurs inexactitudes.

<sup>1°</sup> il place ce départ sous la date de 1618. C'est une erreur évidente, car nous aurons à citer tout-à-l'heure un écrit de Jacques Pierre, daté de Venise, du 21 août 1617.

<sup>2</sup>º il dit que le capitaine s'adressa, en arrivantà Rome, à l'ambassadeur de Venise. Nous allons citer aussi la lettre que l'ambassadeur érrivit pour annoncer que Jacques Pierre s'était enfui de Naples. Il n'y dit point que le capitaine soit venu chez lui, et lui ait révélé les projets du vice-roi.

<sup>3</sup>º Leti ajoute que Jacques Pierre passa par Aucône, où l'ambassadeur l'avait recommandé au consul de la république. Il paraît certain que de Rome il se rendit en Savoie.

n'être que le voile d'une perfidie, et que cet aventurier, qui se rendait à Venise, devait être tenu pour suspect (1).

Dans toute autre circonstance, un pareil avis aurait certainement suffi a un gouvernement si ombrageux, pour interdire l'entrée de la capitale à cet étranger, et sur-tout pour lui refuser tout emploi au service de la république. Cependant, malgré ces avertissements réitérés, Jacques Pierre, en arrivant à Venise, y trouva un asyle, un accucil, un traitement de 40 écus par mois (2), et un emploi subalterne; car les Vénitiens n'en donnaient pas d'autres à des étrangers, si ce n'est dans leur armée de terre. Les historiens qui ont écrit qu'on lui confia, bientôt après son arrivée, le commandement de douze vaisseaux (3), et que les patriciens s'empressèrent de demander à servir sous ses ordres (4), ont montré peu de connaissance des usages des Vénitiens. Il était de règle im-

<sup>(1)</sup> Gregorio Leti, liv. 1er de la 3e partie, el les autres historiens.

<sup>(2)</sup> Lettre de Léon Bruslart à M. de Puysieulx , du 19 juillet 1618, vol. 1017 - 740.

<sup>(3)</sup> L'abbé de Saint-Réal, Conjuration de Fenise. Le continuateur de l'Hist, de Jean-Baptiste Fero, appelle Jacques Fierre et Langlade primores classiarios. Or classiarius est qui in classe pugnat et subauditur miles.

<sup>(4)</sup> Gregorio Leti, liv. 1er de la 3e partie.

mémoriale que les nobles seuls pouvaient commander des vaisseaux de la république; et quand cette règle n'aurait pas existé, un tel excès de confiance n'en eût pas été moins étrange. Les auteurs qui rapportent cette fable, en ont si bien senti l'absurdité, qu'ils ajoutent que le capitaine ne pouvait assez s'étonner, et se moquer de la crédulité de ses nouveaux maîtres (1). On va juger si un tel emploi, et cette jactance, couvenaient au rôle qu'il prit dès le quatrième jour de son séjour à Venise.

Il y avait déja dans cette capitale un autre aventurier, nommé le capitaine Alexandre Spinosa, Napolitain, créature et émissaire du duc d'Ossone. Dans sa première entrevue avec Jacques Pierre, ce Spinosa lui dit, « qu'il y avait plus d'écus à gagner au service du roi d'Espagne, que de sous au service des Pantalons; ( c'était le surnom injurieux par lequel les détracteurs des Vénitiens se plaisaient à les désigner ); que la paix entre l'Espagne et la Savoie allait être concluc, et qu'alors la république aurait à se défendre toute seule; que le due d'Ossone avait assez d'argent aux Vénitiens, pour leur faire la guerre à leurs dépens; que le roi ne voulait pas la leur déclarer formellement en son nom, mais la leur faire faire par

<sup>(1)</sup> Ibid.

un de ses sujets; que le vice-roi avait certainement de grands desseins, car il avait fait un présent considérable au capitan pacha; que, sans les Turcs, il se serait déja passé bien des événements, et qu'on en verrait infailliblement quelque chose avant deux mois; que, pour lui, il était serviteur du due d'Ossone; et que, dans la vue de lni rendre de plus grands services, il allait demander à la république l'agrément de lever une compagnie de cavalerie. »

Le lendemain du jour où cette conversation avait eu lieu, c'està-dire le 21. août 1617, le gouvernement vénitien reçut un rapport secret, où on lui en rendait compte mot pour mot, en ajoutant, « que l'ambassadeur d'Espagne avait écrit dernièrement au duc d'Ossoue, et que la dépèche avait été confiée à un moine, parti pour Naples depuis trois jours; qu'au surplus, Alexandre Spinosa avait des relations directes avec le marquis de Bédemar, et se rendait quelquefois chez ce ministre, mais toujours la nuit, pour éviter d'être aperçu (1). »

Cela était vrai, car, quatre jours après, Spinosa conduisit le capitaine Jacques Pierre au palais d'Espagne. Il le fit entrer avec mystère, et, au lieu de le mener directement chez l'am-

XVI. Entrevue nocturne de Jacques Pierre avec le marquis de Bédemar.

Cette révélation est rapportée ci-après textuellement dans les Pièces justificatives.

bassadeur, l'introduisit dans la chambre du secrétaire, en lui faisant observer que toutes ces précautions étaient indispensables, parce que le palais était rempli d'espions.

L'ambassadeur arriva par une porte intérieure; dès que le capitaine lui eut été présenté, il lui fit l'accueil le plus gracieux, et beaucoup de compliments sur sa réputation. Il le connaissait depuis long-temps, disait-il, pour un homme capable de rendre de grands services au roi, et de mettre à exécution une importante entreprise, dont il n'ignorait pas qu'on lui avait parlé à Naples.

Jacques Pierre répondit qu'en effet le duc d'Ossone avait en le projet de l'envoyer à Venise avec quelques barques, et deux ou trois cents soldats, ou matelots, pour mettre le feu à l'arsenal, et à quelques galéasses qui y étaient en armement; mais qu'on l'avait envoyé seul, et que, d'après la conuaissance qu'il avait prise des localités, il ne doutait pas que ce projet ne fût d'une exécution facile.

Là-dessus, le marquis de Bédemar appuya sur cette opinion, en disant qu'il n'y avait à Venise aucun homme de tête, pour résister à une pareille attaque; que le moindre événement inattendu suffisait pour répandre l'alarme; que quatre hommes qui feraiente le coup de poing sur la place Saint-Marc, mettraient en déroute toute la population; qu'il n'y avait pas le moindre doute, qu'avec un petit nombre d'hommes de résolution, on ne piùt se rendre maître de Venise; et que la perte de Venise entraîuerait celle de tout l'état; mais que, les dispositions à faire n'étant pas de nature à être discutées par écrit, il importait que Jacques Pierre repartit sur-le-champ pour Naples, et allât rendre compte au duc d'Ossone de toutes ses observations. Ces instances furent accompagnées de graudes promesses, d'offices d'argent, de passeports, de sûretés; et l'ambassadeur, termina en disant au capitaine que, is il accomplissait ce grand projet, il mériterait une couronne.

Ici, Alexandre Spinosa prit la parole, pour demander quels étaient les moyens d'exécution dont on s'était assuré; à quoi Jacques Pierre répondit, qu'on avait fait construire à Naples trente barques, susceptibles de naviguer dans les lagunes, et de contenir chacune cent hommes, ce qui formait une force suffisante pour s'emparer de Venise par un coup-de-main, pour peu qu'on fût secondé par quelques intelligences au dedans; qu'il y avait deja à Naples un Anglais, nommé Helyot, qui devait être chargé de conduire l'escadre.

L'ambassadeur interrompit Jacques Pierre, en lui prenant le bras, qu'il serrait fortement, et lui répéta qu'il n'y avait rien de plus urgent que son départ pour Naples.

Le capitaine s'en excusa, en lui représentant qu'il venait d'être admis au service des Vénitiens, qu'il avait reçu un mois de solde d'avance, jusqu'au 15 septembre (1), et qu'il ne pouvait pas demander un congé avant l'expiration de ce terme. L'ambassadeur lous fort sa délicatesse, l'exhortant à se tenir prêt àspartir dès que cela lui serait possible, et termina en disant qu'il allait écrire au duc d'Ossone, pour l'en prévenir.

Spinosa et Jacques Pierre, en prenant congé de l'ambassadeur, se donnérent reudez-vous, pour faire le lendemain le tour de Venise dans une barque. Cette conversation avait duré plus d'une

XVII.
Le gouvernement recoit l'avis
d'une conjuration
tramée
contre la

république.

heure; dès le lendemain matin, elle fut transmise par écrit aux inquisiteurs d'état (a). Par plusieurs avertissements postérieurs, le gouvernement continua d'être informé de divers projets, attribués au duc d'Ossone, sur

quelques places de l'Albanie, sur la Morée, sur Venisc.

(1) Cette date prouve que Jacques Pierre comptait au service des Vénitiens, à partir du 15 août 1617.

<sup>(2)</sup> Voyez cette révélation du 26 août 1617, dans les Pièces justificatives.

Quel que fût le degré de confiance que de pareils avis pouvaient mériter, leur effet devait être de déterminer un gouvernement, naturellement soupçonneux, à prendre des précautions pour se préserver d'une surprise. Il était facile de prévoir sur quels points on devait la tenter; ainsi celui qui avait donné ces avis devait en conclure que, désormais, il serait plus difficile d'introduire dés barques emmemies dans les canaux, de surprendre les postes, de mettre, le feu à l'arsenal, etc.

Maintenant, veut-on savoir quel était l'auteur de toutes ces révélations? C'était le capitaine Jacques Pierre. Il se nomme lui-même en tête de chacun de ses rapports. Ces rapports, nous les avons sous les yeux; nous n'en possédons pas seulement la copie, l'expédition authentique, l'original; nous avons mienx que tout cela; nous trouvons, dans la correspondance de l'ambassadeur de France, qui résidait à Venise à cette époque (1), les minutes de toutes ces déclarations. Ces minutes sont clargées de ratures, d'additions, de corrections, où l'on voit l'esprit qui a dicté ces rapports, et qui en attestent la sinéérité. Elles sont euvoyées

Pierre, et Renault, étaient les anteurs de ces avis.

<sup>(1)</sup> Correspondance de Léon Bruslari. Volume 1116-741, feuillets 199, 207, 232 etc., et nº 1118-742. Bibl. du Roi.

successivement par l'ambassadeur au miuistre des affaires étrangères. Il nous apprend luimème qu'elles ont été trouvées dans un coffre de Jacques Pierre (1), et qu'elles sont de la main du capitaine Renault, qui les rédigeait, parce que Jacques Pierre ne savait pas écrire en italien (2).

Il ya plus, Jarques Pierre fut mandé par les inquisiteurs d'état, et on l'interrogea pendant quatre heures sur les projets qu'il dénonçait, et sur les moyeus de les faire échouer (3).

Ce n'est pas tout encore; on crut, ou on feignit de croire à ses révélations, car cet Alexandre Spinosa, qui y était dénoncé comme émissaire du due d'Ossone, et confident du marquis de Bédemar, fut enlevé secrétement, et mis à mort (4). Un napolitain, sujet de

<sup>(1) «</sup> Yous verrez par deux brouillards que je vous envoye escriptz de la main de feu Renault et qui ont esté trouvez dedans un coffre de Jacques Pierre, comme ledict Jacques Pierre avait bien adverti les Vénitiens. »

Lettre de M. Léon Bruslart à M. de Puysieulx, du 19 juillet 1618. Vol. 1017-740.

<sup>(2)</sup> Lettre du même au même, du 3 juillet 1618. Même volume.

<sup>(3)</sup> Lettre du même au même, du 6 juin 1618. Même volume.

<sup>(4)</sup> Voyez parmi les Pièces justificatives, la déposition de Jaffier. Gregorio Leti (liv. xer de la 3º partie), raconte

l'Espagne, était bien autrement suspect qu'un Français, porteur de lettres de recommandation du duc de Savoie, et qui, dès les premiers jours de son arrivée, avait débuté par des avis si importants (1).

que ce Spinosa était chargé, par le duc d'Ossone, de surveiller Jacques Pierre, et que celui-ci, s'en étant apercu, en fut irrité à tel point, qu'il voulait révéler la conjuration au conseil des dix, ce dont le marquis de Bédemar le dissuada. On voit qu'en ceci l'auteur se trompe tout-à-fait, puisqu'il est constant que dès le premier jour Jacques Pierre révélait tout ce qu'il savait au gouvernement vénitien.

(1) Saint-Réal dit : « Que Jacques Pierre alla se jeter aux pieds du duc de Savoie et lui raconta divers desseins tous horribles à penser, mais très-faux, et qui n'avaient rien de commun avec le véritable. » On voit que, si le complot véritable était une conjuration du duc d'Ossone et du marquis de Bédemar , contre Venise , Jacques Pierre ne l'avait nas dissimulé, et n'avait mis dans ses avertissements ni retard, ni réticences.

Quant à Spinosa, le récit de Gregorio Leti, sur cet aventurier, est un tissu d'erreurs évidentes : il dit : « Quoique le duc d'Ossone eût une grande confiance dans le capitaine Jacques Pierre, il jugea bon de le faire observer sous main. Il n'eut pas plutôt appris l'arrivée du capitaine à Venise, qu'il y envoya un certain Alexandre Spinosa, avec ordre d'épier les actions du capitaine : (on a vu que Spinosa était déja à Venise quand Jacques Pierre y arriva.) Alexandre ne doutait pas que le duc ne meditat quelque entreprise importante, et que Jacques Pierre ne conduisit la trame, et par conséquent il ne croyait nullement que ce capitaine fût aussi 25

Tome IV.

XVIII. Preuves de leur sincérité.

Mais quel était donc le motif qui pouvait déterminer ce transfuge à faire de telles révélations? Pour apprécier ses intentions, il faut commencer par apprécier sa sincérité. Or elle ne paraît pas pouvoir être révoquée en doute. Ces trente bateaux, construits pour naviguer dans les lagunes; ce débarquement inopiné de trois mille soldats ; l'apparition de la flotte napolitaine, pour les seconder; l'incendie de l'arsenal et de la monnaie, pour faciliter l'occupation de ces postes, et répandre le trouble dans la ville : toutes ces circonstances devaient être celles d'une surprise tentée par les Napolitains; et les historiens, qui en attribuent le projet au duc d'Ossone, n'en ont pas imaginé d'autres : par conséquent ces révélations, faites près d'un an avant l'époque où on prétendit que l'entreprise devait éclater, faites avec une

ennemi du vice-roi qu'il le disait. Ce qui le confirma dans cette opinion, c'est qu'il offrit de le poignarder, à quoi le due s'opposa. On a vu que Spinosa était du secret, et assistiat aux conférences de Jacques Pierre avec l'ambassadeur d'Espagne: par conséquent il n'avait pas besoin de tant de prinétration, pour savoir ce que le capitaine venait faire à Venise.) Jacques Pierre délibéra s'il se découvrirait à Spinosa: (îl n'avait rien à lui réveler.) Il se consalz long-temps avec Renault, et ils résolurent de le perdre. (La première dénonciation contre Spinosa, est du 21 août 1617, Jacques Pierre venait d'arriver à Venise.)

entière liberté et sans aucune réticence, ne pouvaient pas avoir pour objet de tromper le gouvernement vénitien.

Avertir que Venise était menacée par les Espagnols, c'était indiquer la nécessité de garder soigneusement les trois ou quatre points par où on pénètre dans les lagunes. Dire que les ennemis se proposaient de mettre le feu à la monnaie, à l'arsenal, c'était inviter à faire exercer, sur tous les établissements publics, une surveillance plus exacte. Il était évident que la police allait faire observer les étrangers répandus dans la ville, et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter une surprise. Ces avertissements devaient donc avoir pour résultat de faire avorter la conjuration; donc, si la conjuration existait, Jacques Pierre en était le révélateur, et non pas le complice.

Il n'y a qu'une manière d'expliquer la conduite de cet aventurier. Le duc d'Ossone l'envoie à Venise, avec la mission de débaucher les troupes hollandaises, mais en le trompant sur l'emploi qu'on veut en faire; Jacques Pierre croît qu'il s'agit d'entreprendre un coup-demain sur eette capitale. Français de nation, il se présente, peu de jours après son arrivée, chez l'ambassadeur de France, et lui déclare qu'il vient demander de l'emploi à la république, pour lui rendre un fidèle service, et pour lui révéler des projets qui se trament contre elle (1). L'ambassadeur, qui ne pouvait pas être averti des véritables desseins du duc d'Ossone, puisque la cour de France ne s'était pas encore déterminée à les seconder, doit attacher une grande importance à ses révélations. Il se trouve, auprès de lui, un autre Français, nommé le capitaine Nicolas Renault, qui offre sa plume à Jacques Pierre, pour la rédaction des avis à transmettre au gouvernement vénitien; et la minute de chacun de ces avis, écrite de la main du capitaine Renault, est envoyée par l'ambassadeur à son gouvernement.

Voilà une série de faits, dont la correspondance officielle et originale, nous fournit la preuve authentique. Il paraît naturel d'en conclure, que Jacques Pierre ne tarda pas à réfléchir sur les conséquences d'une conspiration, tramée dans Venise contre le gouvernement vénitien; que, soit qu'il en éut horreur, soit qu'il en 'prévit le danger, il voulut se mettre en su-

<sup>(1) «</sup> Il y avoit plus de dix mois qu'ilz m'avoient dict Jacques Pierre et un autre) qu'ilz estoient venus au service de ceste république, pour lay descouvrir ce misérable project par le duc d'Ossone, lequel ilz avaient baillé par escript. »

<sup>(</sup>Lettre de Léon Bruslar! à M. de Puysieulx, du 19 juin 1618. Vol. nº 1917 - 740.)

reté par ses révélations; que Renault, rédacteur des rapports, étant un commensal de l'ambassadeur de France, ne manquait pas de les communiquer à ce ministre.

Si le dénonciateur voulait réellement servir les Espagnols, par une ruse d'ailleurs si maladroite, en ne révélant aux Vénitiens qu'une partie du complot, pour leur inspirer une fausse sécurité, il ne devait pas en faire part à l'ambassadeur d'une puissance, rivale déclarée des Espagnols.

Tels sont les faits et les écrits, qui peuvent servir à faire apprécier les intentions de Jacques Pierre, et du capitaine Renault.

Mais le duc d'Ossone avait à Venise un grand nombre d'autres émissaires, notamment un nommé Langlade, habile artificier, parti de Naples avec Jacques Pierre (1), et qui avait obtenu de l'emploi sur la flotte de la république; un capitaine Antoine Jaffier; deux frères Desbouleaux, et beaucoup d'autres, tous Français, tous arrivés de Naples, et admis au service vénitien.

Ces émissaires recrutaient pour le duc d'Ossone, et étaient parvenus à débaucher des soldats, et même des officiers des troupes hollandaises. Les uns disent trois cents hommes,

Preuves de l'intelligence des Vénitiens avec le duc

<sup>(1)</sup> Gregorio Leti, liv. 1er de la 3e partie.

d'autres sept cents, il y en a qui portent ce nombre jusqu'à deux mille (1), jusqu'à cinq mille; plus il était considérable, plus il était impossible que le gouvernement vénitien ne s'en aperçût pas. On ne peut nier que, si les Espagnols, ou le duc d'Ossone, avaient formé des desseins contre Venise, les Vénitiens n'en fussent bien avertis. Les avis consécutifs, donnés par Jacques Pierre et Renault, et réitérés pendant dix mois, devaient avoir excité la vigilance des inquisiteurs d'état. On ne peut pas douter que, s'ils eussent conçu des alarmes, ou seulement quelques soupcons, ils n'eussent pris leurs précautions; cependant, ils n'éloignaient point les troupes étrangères, dont les services étaient désormais inutiles, dont l'entretien était onéreux, dont les mauvaises dispositions s'étaient déja manifestées par quelques actes de mutinerie. Le recrutement s'opérait sans obstacle; les émissaires du duc d'Ossone remplissaient Venise depuis près d'un an; tous

<sup>(</sup>i) Tous ces nombres, sont dans Gregorio Leti. Ce biographe, qui complie plutid qu'il ne rédige, copie des passages entiers d'autres auteurs, qu'il ne cite pas toujours; de sorte qu'on trouve fréquemment des contradictions dans son livre, et qu'il fant quelquefois le lire avec beaucoup d'attention, pour distinguer son opinion de gelle des auteurs qu'il a copiés.

étaient connus; un seul (Spinosa) avait été arrêté: comment concevoir une pareille conduite, une si extrême imprudence, de la part du gouvernement vénitien, à moins d'admettre qu'il était d'intelligence avec le duc d'Ossone, et qu'il voulait bien tolèrer un recrutement, dont il connaissait la véritable destination?

Jacques Pierre, que le duc d'Ossone avait trompé, en l'initiant dans un prétendu projet de conspiration contre Venise, trompait à son tour le vice-roi, en révélant ce projet, et le marquis de Bédemar, en en conférant avec lui, comme pour en concerter l'exécution.

Renault était le véritable confident de Jacques Pierre; mais quel était-il, ce Renault? Un Français, natif de Nevers, vieillard, ierogne, joueur et pipeur, qui ne fui jamais homme de main ni de faction (1), et dont les fourberies étaient connues de tout le monde (2); c'est le portrait que la légation de France en fait au ministre. Ce portrait s'accorde fort bien avec le rôle subalterne qu'il avait pris dans cette affaire.

L'ambassadeur de France était initié dans les projets que Jacques Pierre attribuait au duc

<sup>(1)</sup> Lettre de M. Léon Bruslart à M. de Puysieulx, du 3 juillet 1618, vol. 1017-740.

<sup>(2)</sup> Lettre de M. Broussin, frère de Léon Bruslart à M. de Puysieulx, du 28 mai 1618. *Ibid.* 

d'Ossone, puisque cet aventurier, des les premiers jours de son arrivée à Venise, s'était présenté à lui, pour lui en faire part. Il savait que le gouvernement vénitien en était bien informé, et n'y attachait, apparemment, aucune importance; car, le 9 mai 1618, il demandait son rappel au ministre, prévoyant, disait-il, que les affaires de ce goulphe iraient s'assoupissant (1); et, quelques jours après, il partait pour aller faire un pélerinage de trois semaines à Lorette. Aurait-il fait cette demande, Laurait-il motivée ainsi, se serait-il absenté de sa résidence, s'il eut eu connaissance d'une conspiration tout près d'éclater?

Il nous reste à examiner quels pouvaient être les desseins de l'ambassadeur d'Espagne. A cet égard, nous ne pouvons rien affirmer, n'ayant pas la correspondance de ce ministre. On voit hien que Jacques Pierre et Spinosa, eurent une conférence mystérieuse avec le marquis de Bédemar, mais c'est par la révelation de Jacques Pierre (a), que nous en con-

<sup>(</sup>i) Ibid.

<sup>(</sup>a) Gregorio Leti raconte (liv. 1<sup>er</sup> de la 3<sup>e</sup> partie) que, quelques jours après l'arrivée de Jacques Pierre et de Langlade à Venise, le marquis de Bédemar adressa une note an collége pour réclamer ces deux aventuriers comme déserteurs du service de Naples. Je ne saurais admettre cette par-

naissons les détails. Jacques Pierre était envoyé par le duc d'Ossone à Venise; il y venait avec la mission de débaucher les troupes hollandaises, pour exécuter un coup-de-main contre cette république ; les indiscrétions du duc d'Ossone, et la haine qu'il affectait de manifester contre les Vénitiens, rendaient ce projet croyable, coloraient l'envoi de ces émissaires, et les trompaient cux-mêmes. Selon le rapport de Jacques Pierre, le marquis de Bédemar y applaudissait, et le pressait de retourner à Naples. pour en concerter l'exécution. Tout cela peut être, soit que l'ambassadeur jugeat à propos de laisser tenter cette hasardeuse entreprise, soit que, dissimulant les objections dont elle était susceptible, il ne voulut qu'entretenir le zèle d'un aventurier, qui paraissait fort animé contre les Vénitiens. Peu importait au duc d'Ossone, que Bédemar approuvât ou non ce coup-de-main, puisqu'on n'avait nullement l'intention de le tenter. L'essenticl était que l'ambassadeur crût à l'existence de ce projet, afin de ne pas pénétrer

ticularité, 1º parce que la réclamation n'aurait été nullement fondée, 2º parce que Leti met dans la bouche du doge une réponse très shere que le doge ne peut pas avoir prolocitée, car on ne traitait jamais ces sortes d'affaires de vive vois. 3º à quoi aurait servi cette démarche? A détournet noit soupçon d'intelligence entre Jacques Pierre et les Espagnols? l'artifice était grossier.

la véritable destination des troupes, et la connivence de la république. Pour l'induire en erreur, on lui avait adressé un homme qui la partageait; cet homme, soit par crainte, soit par tout autre motif, révélait aux Vénitiens le terrible secret dans lequel il se croyait initié; mais les Vénitiens en savaient plus que lui, et ces révélations, qui auraient ruiné les projets du duc d'Ossone, s'ils cussent été tels qu'on les supposait, en rendaient l'exécution d'autant plus sûre. Peut-être fut-ce pour augmenter la confiance de Jacques Pierre, et lui prouver le cas qu'on faisait de ses avertissements, que l'inquisition d'état fit enlever et périr cet Alexandre Spinosa, que le capitaine avait dénoncé.

XX. Lettre de Jacques Pierre au De son côté Jacques Pierre devait être jaloux de prouver au gouvernement que le complot, dont il avait annoncé l'existence, se tramait réellement.

Il n'alla point à Naples, quoique le marquis de Bédemar l'en eût pressé. Il resta dix mois consécutifs à Venise, écrivant de temps en temps au duc d'Ossone, sans en recevoir l'ordre et les moyens de mettre à exécution l'entreprise pour laquelle il se croyait envoyé. Le 7 avril il lui écrivait de nouveau: nous avons cette lettre (1), mais rien n'en constate

<sup>(1)</sup> Bibl. du Roi, manus, de la collect. de Brienne, nº10.

l'authenticité. Jacques Pierre y envoie au viceroi un mémoire sur la manière de franchir les passes, de s'emparer des forts, et d'opérer un débarquement. Il expose les moyens de se rendre maître de Venise, et ces moyens sont ceux dont lui-même avait averti le gouvernement vénitien. « J'ai, disait-il, adressé à votre excellence, le bourguignon Laurent Nolot; il a été retenu à Naples pendant deux mois et demi. Je lui avais fait connaître l'état des forces que j'étais parvenu à rassembler. Les troupes du comte de Lievenstein, au nombre de 3500 hommes, étaient, depuis plus de six semaines, à ma disposition; plusieurs des chefs étaient à moi. Je m'étais en outre assuré d'à-peu-près deux mille hommes, dans les provinces; mais il devenait de jour en jour plus difficile de les aniuser par des paroles, pour leur faire attendre le retour de Nolot; parce que celles de ces troupes qui étaient dans le lazaret, souffraient et se mutinaient. Votre silence a dù me faire croire que vous n'approuviez pas mon projet. Ne pouvant les entretenir dans l'espérance, pour les empêcher de se débander, je me suis vu obligé de consentir à ce qu'elles fissent leur accommodement avec la scigneurie, et cela dix jours avant l'arrivée de Nolot, qui nous a enfin rapporté votre réponse. Si elle fût arrivée à temps, le projet aurait déja recu

son exécution, et Venise serait en notre pouvoir. Pour que votre excellence soit convaincue de la facilité de ce que je proposais, je lui envoie mon plan. On verra si l'entreprise était illusoire. Si Dieu me donne vie, et me fait la grace de n'être pas découvert, je me fais fort de rassembler encore mon monde et de venir à bout de mon dessein. Je ne demande, pour moi et mes compagnons, d'autre récompense que le butin. Ce que j'ai offert, je l'offre encore, à moins que nous ne venions à recevoir l'ordre de nous embarquer; c'est pourquoi je renvoie Nolot à votre excellence. Il lui exposera l'état des choses, c'est à elle de voir ce qu'elle jugera à propos de résoudre. »

Cette lettre, vraie où supposée, ne prouve ni culpabilité de Jacques Pierre, ni l'existence de la conjuration. Jacques Pierre avait tout révélé aux inquisiteurs d'état, ainsi il ne vou-lait pas tenter l'exécution de l'entreprise. Il exagérait probablement ses forces et les chances du succès, mais en cela il ne se compromettait pas. Il se plaint de ce que le duc d'Ossone tarde à se décider, donc, le 7 avril, le plan de l'entreprise n'était pas encore définitivement concerté entre le vice-roi et son principal agent.

Remarquons que cette lettre n'est vraisemblable, qu'autant que Jacques Pierre peut confier sans risque de pareils détails à la cora respondance, et que le silence du duc d'Ossone n'est explicable, qu'autant qu'il n'a pas confié au capitaine ses véritables desseins. Supposons un moment que le vice-roi et le marquis de Bédemar eussent concerté avec une égale sincérité la ruine de Venise, était-ce un aventurier, un étranger, un corsaire, qui devait être l'intermédiaire de leur correspondance ? Une fois le plan de l'entreprise arrêté et convenu entre les deux ministres, c'était à l'ambassadeur, présent à Venise, de diriger les agents qui se trouvaient sur les lieux; lui seul pouvait juger si les circonstances étaient favorables. Au contraire Jacques Pierre correspond directement avec le duc d'Ossone, il se plaint de ce que le duc tarde à approuver son projet; donc le duc ne l'avait pas envoyé à Venise pour l'exécuter; en effet, le vice-roi avait de tout autres desseins; il prenait à son service les troupes licenciées par la république, mais le moment n'était pas encore venu de faire partir ces troupes pour Naples. Comment faire entrer des troupes hollandaises sur les terres d'Espagne. avant de s'être déclaré indépendant?

Il était évident que le duc d'Ossone attendait, pour se déclarer, d'être assuré de la seule alliance qui pût lui garantir un secours efficace contre la cour d'Espagne. Il fallait décider la

XXI. Suite des négociations auprès de la cour de France.

cour de France à promettre forméllement sa coopération. Les diguières en confia le soin au maréchal de Créqui, son gendre (1), et le duc de Savoie, qui ne prenait pas cette affaire avec moins de chaleur, écrivit dans le même sens au prince de Piémont, son fils, qui était alors à Paris pour son mariage (2). Tous deux recurent ordre de solliciter la prompte résolution des ministres, et de leur représenter qu'on ne pouvait pas espérer une circonstance plus favorable, pour arracher à la maison d'Espagne une de ses plus belles couronnes; que la trève de Flandres était sur le point d'expirer, qu'on était assuré de la coopération des Hollandais, et au moins de la bienveillance des Vénitiens; que le vicc-roi avait déja quinze à seize mille hommes de troupes, indépendamment de celles qu'il levait à Venise, et une flotte composée de quarante galères ou galions; qu'il était indubitable que plusieurs villes de la Lombardie secoueraient le joug des Espagnols, aussitôt qu'elles croiraient pouvoir le faire avec quelque apparence de succès; que tout, dans ce grand dessein, paraissait promettre une heureuse issue, pourvu qu'on ne le fit point avorter par des lenteurs, toujours

<sup>(1)</sup> Louis Videl, liv. 10.

<sup>(2)</sup> Ibid.

funestes dans ces sortes d'affaires; que la réussite dépendait du secret, mais que ce secret ne pouvait être gardé long-temps; qu'enfin, s'il y a une prudence qui conseille de laisser mûrir les événements, il en est une aussi qui recommande de ne pas laisser échapper l'occasion offerte par un heureux concours de circonstances fugitives.

Malgré le soin que le prince de Piémont et Créqui mirent à faire valoir ces raisons, le conseil du roi ne partageait point leur chaleur sur cette affaire. Ceux des ministres, qui ne se refusaient pas positivement à y engager la France, recommandaient des précautions peu compatibles avec une entreprise de cette nature. Les autres montraient une invincible répugnance à commettre la France avec l'Espagne, et leur politique allait jusqu'à soupconner que ces projets du duc d'Ossone pouvaient n'être qu'un piége tendu par le cabinet de Madrid à ses ennemis, pour leur fournir une occasion de se démasquer (1). Toutes ces incertitudes retardèrent la résolution si impatiemment attendue en Italie.

Laverrière et Deveynes ne cessaient de dire au vice-roi, que, pour forcer la France à se déclarer, il suffisait qu'il se déclarât lui-même.



<sup>(1)</sup> Ibid.

Le duc protestait de sa résolution; il comptait déja trois alliés; mais les secours des Hollandais, promis de si loin, pouvaient ne pas arriver à temps; le duc de Savoie ne pouvait opérer qu'une diversion, et n'avait point de troupes à envoyer au fond de l'Italic; les Vénitiens ne s'étaient engagés qu'avec circonspection.

Sall.
Soupcons
qui s'élèvent contre
le vice - roi.
Ses impru-

D'une autre part, les dispositions que le vice-roi avait faites, pour augmenter son armée et sa flotte, les levées d'argent, dont on ne voyait pas clairement l'objet, la disparition des munitions de tous les forts, qui avaient été employées à approvisionner les vaisseaux (1), la dispersion des troupes nationales, l'affluence d'un si grand nombre de Français à Naples: tout cela devait déplaire aux régents du royaume, quoiqu'ils ne pénétrassent peut-être pas encore le véritable motif de toutes ces mesures. En effet, ils vinrent témoigner au vice-roi l'inquiétude que leur causait la présence de tant d'étrangers d'une humeur si peu compatible avec les troupes nationales, et en demandèrent le licenciement. Cette proposition pouvait faire avorter son dessein. Il n'était pas possible de la rejeter ouvertement, sans se rendre suspect. Le duc imagina de faire suggérer aux Français de venir eux-mêmes tous ensemble demander

<sup>(1)</sup> Gregorio Leti, liv. 3 de la 3º partie.

leur congé du service de Naples. A son instigation, ils se présentèrent en foule, en déclarant qu'ils voulaient se retirer tous à-la-fois, officiers, soldats, matelots, et cela, pour passer au service des Vénitiens, où ils espéraient trouver de plus grands avantages. Dès que les régents furent avertis de cette démarche, ils s'effrayèrent de l'idée d'envoyer un tel renfort à une puissance que l'Espagne redoutait déja. Ils craignirent les reproches de la cour de Madrid, et furent les premiers à prier le viceroi de prodiguer les récompenses et les promesses, pour retenir ces étrangers (1).

Laverrière saisit ee moment, pour lui remontrer, que l'entreprise dans laquelle il se trouvait engagé, était de celles que l'on ne peut même concevoir impunément; que tôt ou tard la cour d'Espague en serait informée; que déja il ne pouvait se dissimuler que les grands de Naples, les prêtres, ne fussent ses enuemis secrets; que s'il voulait n'avoir plus à craindre ni Naples, ni l'Espague, il fallait se déclarer le maître de l'une, et rebelle envers l'autre; que pour n'avoir plus à rendre compte de sa conduite, il suffisait de se mettre au-dessus des lois, et qu'enfin il n'y avait plus d'asyle pour lui que sur le trône.

Tome IV.

<sup>(1)</sup> Louis Videl, liv. 10.

Ces raisons étaient puissantes, le péril pressant, l'impatience du vice-roi extrême, et cette impatience se décelait par des actes quelquefois peu réfléchis. Il répétait souvent cette maxime: qu'il y avait toujours de la gloire à tenter de grandes entreprises, dût-on y succomber (1). On a vu qu'il avait substitué ses armes à celles du roi, sur le pavillon qu'arborait la flotte; cette innovation parut si étrange à la duchesse d'Ossone, qu'elle crut pouvoir se permettre à ce sujet quelques représentations: on attribue, au vice-roi, une réponse altière qui trabissait l'espérance d'avoir bientôt un pavillon à arbore comme souverain (2).

Le duc d'Uzeda, premier ministre, favori du roi et allié au duc d'Ossone, par le mariage de leurs enfants, le fit avertir que son mérite lui faisait beaucoup d'ennemis (3). C'était une raison, pour le duc, de hâter l'exécution de

<sup>(1)</sup> Gregorio Leti liv. 2 de la 3e partie.

<sup>(</sup>a) Que tubo hechas vanderas publicamente con sus armas, quétando las del rey nostro señor, y reprehendendosele la dechesas su muger y deziendole que esperava de simill'egando a noticia de su magestad, le respondio que no estava el lexo de ser rey.

<sup>(</sup>Mémoire adressé par les grands de Naples au roi d'Espagne, contre le duc d'Ossone. Archives des affaires étrangères.)

<sup>(3)</sup> Gregorio Leti, liv. 2 de la 3º partie.

son projet; mais son fils unique était en Espague; il fallait en retirer un si précieux òtage,
Le desir de voir sa belle-fille lui fournit pour
cela un prétexte assez plausible. Il envoya une
escadre à Barcelonne, et huit jours après avoir
annoncé leur départ, les jeunes époux étaient
en uner (1). Le conseil d'Espagne, dit Gregorio
Leti (2), ne fit aucune réflexion sur ce voyage,
quoiqu'on eut déja commencé à soupçonner
que le vice-roi avait conçu quelque projet extraordinaire.

L'arrivée à Naples du jeune dom Juan et de la fille du premier ministre, fut célébrée par des fêtes; le duc fit faire des libéralités au peuple, distribuer du pain, du vin, de l'argent; deux jours après il donna un repas aux personnages les plus considérables de cette capitale, à ceux qu'il croyait les plus dévoués à ses intérêts. Il les avait rassemblés dans le palais royal, dont les galeries renfermaient les pierreries de la couronne. Pendant la fête il proposa à sa belle-fille d'aller voir ce précieux dépôt. Toute la compagnie les y suivit. Le balcon de la galerie donnait sur une place couverte d'une immense population. Toutes les richesses qui composaient ce trésor étaient éta-

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Ibid.

lées sur des tables. On y voyait briller les sceptres et les couronnes des anciens rois. Aussitôt que le duc parut sur le balcon, il fut accueilli par des acclamations dont il s'enivra pendant un quart - d'heure; rentré dans la chambre du trésor, il affecta beaucoup de gaieté, et, prenant une couronne, la mit sur sa tête, en demandant aux seigneurs qui l'entouraient, si elle lui allait bien. Il avait même fait quelques pas vers le balcon; mais le prince de Bisignano, l'un des personnages les plus considérés du royaume, l'arrêta, en lui disant avec une fermeté respectueuse, « Excellence, cette couronne va fort bien, mais sur la tête du roi. » Le duc, de l'air le plus riant et le moins embarrassé, soutint cette réponse, comme si elle n'eût été que la suite d'une plaisanterie et continua de présider à la fête, avec une liberté d'esprit, qui aurait trompé des yenx moins clair-voyants (1).

Mais on ne douta pas que le prince de Bisignano et d'autres seigneurs n'eussent rendu compte à la cour d'une action si étrange.

XXIII. Réponse de la conr de France. De telles imprudences devaient porter ceux qui favorisaient de leurs vœux les projets du duc à redoubler de circonspection. La cour

<sup>(1)</sup> Ibid. Voyez aussi le Mémoire adressé au Roi par les seigneurs napolitains contre le duc.

de France n'avait pas besoin de cet avertissement; uniquement occupée de dissensions doméstiques, elle semblait regarder les affaires du dehors comme des occupations importunes. Le dauphinais Deveynes avait fait un second voyage à Paris, pour solliciter une décision. Tout ce que la dextérité de cet émissaire et le crédit de Déageant, purent obtenir, se réduisit à un acte non officiel et fort équivoque.

Le conseil, après une longue délibération, autorisa le maréchal de Créqui à écrire en ces termes à Lesdiguières (1): « qu'il pouvait continuer de traiter avec le duc d'Ossonne, et lui donner sous main tontes sortes d'assurances de secours, voire que l'on n'assisterait point le roi d'Espagne contre lui ; que l'on lui enverrait des hommes en diverses troupes, par terre et par mer; mais l'on ne voulait point que le nom du roi y fut engagé, afin que, les choses venant à changer, et le duc d'Ossone à se bien remettre avec son roi, l'on ne pût imputer à sa maiesté d'avoir assisté un rebelle contre la couronne d'Espagne, avec qui elle était en paix; lui recommandant de ne point se laisser emporter aux précipitations de ceux qui se proposaient peut-être moins l'intérêt de la France, que le leur propre, et qui ne pre-

<sup>(1)</sup> Louis Videl, liv. 10.

naient cette affaire à cœur, que pour l'avantage qu'ils espéraient en tirer. »

La circonspection de cette réponse, qui se réduisait à la promesse d'approuver l'entreprise après l'événement, devait glacer le zèle de tous les partisans du duc d'Ossone. Cependant Lesdiguières et le duc de Savoie se flattaient encore d'obtenir, par l'entremise de Déageant, un secours plus efficace, lorsque cette dernière espérance leur fut ravie. Le duc de Luynes, toutpuissant à la cour de France, depuis la mort du maréchal d'Ancre, conçut quelque ombrage de l'influence de Déageant et fit résoudre sa disgrace. Deageant, qui prenait réellement un vif intérêt au succès de la négociation entamée, demandait seulement la permission de prolonger son séjour à la cour, jusqu'à la conclusion de cette affaire; il n'y eut pas moyen d'obtenir ce délai du duc de Luynes, qui n'eut point de repos qu'il ne l'eût entièrement éloigné (1).

Lorsque Deveynes vintapporter cette nouvelle à Lesdiguières, le maréchal l'engagea à continuer son voyage jusqu'à Naples, pour tâcher de soutenir encore le vice-roi dans sa résolution.

du duc d'Ossone. Trahison imputée au duc de

La face des affaires y était bien changée; la cour d'Espagne était instruite de tout; on a même accusé le duc de Savoie d'avoir voulu

(1) Ibid.

se faire un mérite de la révelation de cette entreprise, dès qu'il avait désespéré du succès(1): peut-être la restitution de Verceil, qui eut lieu quelque temps après, ne fut-elle que le prix de cette trabison. Un capucin nommé frère Laurent de Brindisi, avait étédépèche à Madrid par quelques grands de Naples, pour y rendre compte des menées du vice-roi. Celui-ci, soup-connant l'objet de cette mission, avait fait arrêter ce religieux, à son passage à Génes, mais on n'avait pas su l'y retenir (2); de sorte que le duc d'Ossone ne pouvait douter qu'on n'eût pénétré ses projets, et qu'on ne méditàt sa perte.

Ĉependant, lorsqu'il apprit l'arrivée de Deveynes, il voulut essayer un artifice, pour se disculper et se faire croire incorruptible. Il fit cacher, dans son cabinet, deux Espagnols qui devaient entendre sa conversation avec cet agent, et voir comment il repousserait ses propositions. C'était un ruse grossière, elle ne réussit pas. Deveynes se présenta en effet, mais soit circonspection habituelle, soit qu'il soupçonnât quelque piége, prévoyant que le duc pouvait se repentir de s'être engagé si

<sup>&#</sup>x27;(1) Memorie recondite di Vittorio Siri, liv. 5.

<sup>(</sup>a) Histoire civilo-du royaume de Naples par Giannone, liv. 35, chap. 4.

avant, il se borna à des compliments, sansdire un mot du résultat de son voyage, et attendit que le vice-roi parlât le "premier des projets dont ils s'étaient si souvent entretenus. Celui-ci n'eut garde de le faire, et n'eut pas mème, contre ses accusateurs, le faible moyen de defense qu'il avait voulu se ménager (1).

Après un récit aussi eireonstancié, dont les détails sont rapportés par plusieurs écrivains désintéressés, et notamment par un contemporain, par un ténoin oculaire, placé dans le cabinet du maréchal de Lesdignières, où cette trame avait été ourdie, il est bien difficile, ce me semble, de ne pas demeurer convaincu que le due d'Ossone avait conçu et communiqué à quelques puissances, le projet de se faire roi de Naples. Mais s'il méditait de se révolter contre le roi d'Espagne, il ne pouvait pas avoir l'idée de s'emparer de Venise pour le roi d'Espagne, l'existence de l'un de ces projets exclut l'autre nécessairement.

XXIV.
Mesures
que prennent les
Venitums
pour (aire
disparaire
les traces de
cette affaire,

Les Vénitiens, soit que la correspondance de leurs ambassadeurs de Paris et de Madrid, les ent avertis du mauvais tour que prenait eette affaire, soit que les imprudences du duc d'Ossone eussent suffi pour les effrayer, furent des premiers à en juger l'issue, et n'hésitèrent pas

<sup>(1)</sup> Louis Videl, liv. 10.

à effacer toutes les traces de la connivence qu'on aurait pu leur reprocher. La conspiration qu'on leur dénonçait depnis un an, et dont ils 'n'avaient tenu aucun compte, prit aussitôt à leurs yeux de la réalité. Ils ne pouvaient pas savoir précisément jusqu'à quel point chacun des agents était initié dans le secret. Le plus sûr était de les faire disparaître tous à la-fois, à l'instant et sans exception, et cela avant que la cour d'Espagne eut manifesté aucun ressentiment contre le ducd'Ossone, peut-être même avant que les autres cours eussent désespéré du succès de son entreprise.

Il serait fort difficile de dire jusqu'à quel point cette proscription, dans laquelle furent enveloppées plusieurs centaines de personnes, eut le caractère d'un jugement. Il existe bien une prétendue copie de la procédure; mais il n'y a rien qui en garantisse l'authenticité, et ses nombreuses irrégularités, ses inexactitudes même, peuvent à bon droit la faire tenir pour suspecte.

Il y avait dix mois que Jacques Pierre et Renault, faisaient parvenir aux inquisiteurs d'état, des avis sur les projets supposés du duc d'Ossone. On était au commencement du mois de mai 1618; Jacques Pierre était parti pour aller excreer son emploi sur la flotte; l'artificier Langlade, venu avec lui de Naples et employé

tion d'une conspiration. vait à Zara; le capitaine Renault avait déia pris des passeports pour aller en France, porter au duc de Nevers un projet de descente dans la Morée; deux autres Français, nommés Deshouleaux, admis aussi au service de Saint-Marc, étaient sur le point de partir pour Naples : « Voilà, remarque l'ambassadeur de France (1), des gens bien écartés pour exécuter une importante machination. Cet ambassadeur lui-même, venait de s'absenter, pour aller faire un pélerinage à Lorette, lorsque deux Français, que ce ministre qualifie de vagabonds et coureurs de pays (x), allèrent dénoncer au gouver-

Javen.

république. Ce ministre ne donne aucuns détails sur leurs révélations. Il dit seulement que l'un s'appelait Moncassin et l'autre Lacombe.

nement vénitien un complot tramé contre la

Mais nous trouvons toutes les circonstances de la déclaration du premier, dans une communication que le conseil des dix adressa au sénat, le 17 octobre 1618, et qui existe aux archives de Venise (3). Laissons ce conseil

<sup>(1)</sup> Lettre du 3 juillet 1618 à M. de Poysieulx.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Voyez-en la traduction parmi les Pièces justificatives.

exposer lui-même comment il a eu connaissance de la conspiration.

« Au commencement du mois de mars dernier, dit-il, un Français de la province du Languedoc, nommé Moncassin, âgé d'environ trente ans, d'une naissance honnête, bomme de courage, d'exécution, et d'un esprit délié, arriva à Venise, où 'il obtint la permission de lever une compagnie de mousquetaires français. Jacques Pierre, l'un des chefs de la conjuration (1), le jugea propre à v être employé. Un jour il lui dévoila ses projets, et lui dit que c'était un miracle que cette ville, dont l'accès était ouvert de toutes parts, où il n'y avait ni garnison, ni population accoutumée à la guerre, cut échappé jusques-là à une surprise. Il le conduisit au haut du clocher de Saint-Marc, et de là il lui montra les passes, en expliquant, en homme expérimenté, comment il fallait s'y diriger; les forts, en ajoutant qu'ils n'étaient gardés que par de la canaille, et lui indiquant du doigt l'hôtel de la monnaie.

<sup>(</sup>i) lei il y a dans le rapport une inexacitude incroyable. Le conseil des dix, qui parle le 17 octobre, dit que Jacques Pierre arriva à Venise peu de jours sprès Moncassin, qui y était arrivé au mois de mars 1618. Or il est constant que Jacques Pierre était à Venise et avait des relations avec le conseil des dix, des le mois d'août précédeut.

il s'écria : « N'est-ee pas un péché que tout » cet argent n'appartienne pas à un souverain? » Les gens de guerre en seraient bien autrement » récompensés. » Là-dessus il lui révéla que le duc d'Ossone et l'ambassadeur d'Espagne favorisaient une entreprise, dont lui, Jacques Pierre, devait être le chef; que des galions devaient arriver de Naples avec 500 hommes, tous gens de main : qu'à leur première apparition on mettrait le feu en divers endroits pour répandre le trouble et l'alarme dans la ville; qu'on ferait sauter la porte de l'arsenal et de la monnaie; qu'on s'emparerait de la salle d'armes existante au palais; que, maître de la place Saint-Marc et du pont de Rialte, on l'était de tout Venise; qu'on met rait en batterie, sur la place et sur le pont, quelques canons pris à l'arsenal, et que dans cette position on attendrait le débarquement des gens de guerre arrivant de Naples. Le duc d'Ossone abandonnait le trésor et tout le butin aux conjurés. »

« Telles furent les confidences par lesquelles Jacques Pierre engagea Moneassin dans la conjuration. »

« Dans ce temps-là des gens bien intentionnés firent parvenir entre les mains du doge un écrit en italien, mais orthographié à la française, dans lequel on dévoilait ces machinations, avec des particularités sur les projets concertés entre le duc d'Ossone et plusieurs eapitaines. »

Ici le conseil des dix déclare qu'il était averti dès le mois de mars, de l'existence de la conjuration, mais il ne dit pas assez. Il ne dit pas qu'il avait reçu ces révélations huit mois plutôt, et que c'était par Jacques Pierre.

Poursuivons l'extrait du rapport.

« Vers le milieu du mois d'avril, Moncassin dit avec beaucoup de précaution à un nommé Balthazar Juven, capitaine comme lui, qu'il avait des choses d'une grande importance à lui confier, et après avoir reçu l'assurance de sa discrétion, il le conduisit chez Jacques Pierre. Là se trouvaient réunis le pétardier Langlade, le capitaine Nicolas Renault, les deux frères Jean et Charles Desbouleaux (1), un soldat nommé Lacolombe (2), et, à ce qu'on croit, aussi un Jean Bérard, condamné par le conseil des dix à la peine capitale. »

« Ce fut par Jacques Pierre lui-même, que Balthazar Juven fut initié dans le secret de la

Ce nom est défiguré dans tous les écrits italiens, ici en lit Boleo.

<sup>(2)</sup> Ce Lacolombe, dont onne retrouve plus le nom dans le reste de la procédure, pourrait bien être Lacombe que l'ambassadeur de France nomme dans sa lettre.

conjuration; mais, dès-lors, il conçut le projet de le révéler. »

« Quelques jours après , sous prétexte qu'il avait à traiter quelques affaires de sa compagnie , il vint au palais , se faisant accompagner par Moncassin. Arrivés dans la salle ducale , Moncassin demanda à Balthazar ce qu'ils venaient faire en ce lieu : à quoi l'autre répondit en riant , qu'il venait demander au doge la permission de mettre le feu à l'arsenal , à la monnaie , et de livrer Venise aux Espagnols. « Ah! s'écria Moncassin , demi-mort de frayeur, « vous vonlez nous perdre tous. » Juven le rassura , en ajoutant que son projet était de déclarer qu'ils étaient venus l'un et l'autre dans l'intention de sauver la république, et qu'il allait le faire introduire. »

a En effet Balthazar Juven entra chez le doge; Moncassin resta dans la salle ducale, irrésolu, troublé, ne sachant s'il devait attendre ou s'enfuir, mais surveillé, gardé, à son insu, par plusieurs personnes, notamment par le noble Marc Bollani, à qui Juven s'était adressé pour obtenir cette audience. Bientôt après, Moncassin fut appelé dans l'intérieur; là, il fut rassuré, caressé, et s'engagea à tenir le conseil informé de tous les progrès de la conjuration. Non-seulement il tint parole, mais il procura le moyen d'introduire dans l'assemblée des

conjurés, une personne affidée, qui confirma les rapports parvenus jusques alors au gouvernement. »

« En substance, ils établissaient, que le duc d'Ossone avait formé le projet de surprendre Venise, Quatre vaisseaux, chargés, en apparence, de marchandises, et en effet, de soldats, et accompagnés de barques armées, devaient arriver près du port. Les soldats se seraient tenus cachés: la nuit, ils devaient entrer dans le port de Malamocco, s'emparer de quelques barques, prendre terre, arriver sur la place Saint-Marc, où les conjurés, déja existants dans la ville, devaient se joindre à eux. Cinq cents hommes devaient prendre poste au pont de Rialte; cinq cents à Murano; deux cents devaient se rendre maîtres du palais; on se serait emparé de toutes les barques, on aurait rompu tous les ponts, pour interdire aux habitants les moyens de circuler dans la ville. Une fois en possession des postes principaux, on aurait fait publier que le roi d'Espagne prenait les Vénitiens sous sa protection, que loin d'avoir à craindre pour leurs biens, ou pour leurs personnes, ils allaient être délivrés de leurs tyrans. On se promettait de séduire les nobles pauvres, et d'intimider les autres; après quoi, tous devaient être appelés, pour prêter serment de fidélité au roi d'Espa-

Digriz 11=4,40

gne; et ceux qui s'y seraient refusés, devaient être arrêtés. »

Ces déclarations, qu'ou doit croire avoir existé, puisque le conseil de dix les rapporte lui-même, étaient bien de quelque importance. Cependant, il n'en est fait aucune mention dans la procédure, du moins telle que nous l'avons.

XXV. Procédure. Déclaration d'Antoine Jaffier. La révélation qui sert de base à l'instruction, n'est plus celle de Juven ou de Moncassin; c'est un autre Français, nommé le capitaine Jaffier, admis, grace à la recommandation de Jacques Pierre, dans les troupes de la république, que l'on voit comparaître volontairement devant le conseil des dix, et qui, après avoir reçu l'assurance de sa grace, et la promesse d'une récompense, déclare que le duc d'Ossone a conçu le projet de faire enlever, par surprise, quelque place maritime de la république, et de faire brûler quelques vaisseaux; qu'il cutretient, à cet effet, plusieurs agents à Venise, notamment le capitaine Renault, et le corsaire Jacques Pierre.

C'est à cela que se réduit la déclaration de Jaffier; il parle des vues du duc d'Ossone sur quelque place, sans dire laquelle; il ne fait aucune mention du projet de surprendre Venise, de brûler l'arsenal, de massacrer la noblesse; ce qui prouverait, en supposant que

le complot eut existé, qu'il n'y était que médiocrement initié (1).

Deux jours après que le tribunal eut recu Déclaration cette déposition, deux autres étrangers, un Français, nommé Brainville, que la procédure appelle Brambilla, employé dans l'arsenal, et un officier des troupes hollandaises, qu'on appelait Théodore , laissèrent échapper devant un noble Vénitien, qu'ils savaient des choses dont la révélation serait d'une grande importance pour la république. Ce patricien, n'ayant pu pénétrer leur secret, malgré beaucoup de questions, courut faire part de ses soupcons à l'inquisition d'état, et en recut l'ordre d'attirer ces aventuriers dans la maison de l'an des inquisiteurs. Le tribunal, qui n'avait point de lieu fixe pour ses séances, s'y réunit à l'instant; et là après les exhortations et les promesses, qui pouvaient les déterminer à parler, ces deux étrangers déclarèrent que Jacques Pierre et Renault avaient profité du mécontentement des Hollandais, pour attirer à Venise trois cents hommes de cette troupe; que leur projet était de s'emparer des postes principaux, de mettre le feu à l'arse-

Resinville.

<sup>(1)</sup> Comment l'abbé de Saint-Réal n'a-t-il pas fait cette observation, lui qui dit avoir eu cette déposition sous les yeux, el qui fait assister Jaffier aux conférences des conjurés ? Tome IV.

nal, à la monnaie, au palais ducal, et que le jour de l'exécution, on se proposait de faire venir le reste de ces soldats, en leur annoncant qu'il y avait un bon coup à faire. Le projet avait été discuté dans plusieurs conférences, tenues dans la maison du capitaine Renault, et chez les ambassadeurs de France et d'Espagne; lesquels avaient connaissance de ce qui se tramait, et y donnaient la main. L'ambassadeur d'Espagne, ajoutaient les déposants, avait, dans son palais, des armes pour plus de cinq cents hommes. Aussitot que la conjuration aurait éclaté à Venise, Jacques Pierre devait mettre le feu à la flotte, et tâcher de s'emparer de quelque place maritime; tandis que des soldats étrangers tenteraient un coup-de-main sur quelque forteresse de terre-ferme, notamment sur Brescia, et qu'à cet effet, des troupes de Milan et du Tyrol devaient s'avancer, pour leur prêter main forte. Enfin c'était le capitaine Renault qui condnisait cette entreprise, et qui en avait dressé le plan. Cette déclaration était, comme on voit, beau-

coup plus importante que les précédentes; mais le duc d'Ossone n'y était pas même nommé: et comment ne pas être frappé de l'absurde alliance de l'ambassadeur de France et de l'anibassadeur d'Espagne, pour conspirer contre la république?

On retint les deux dénonciateurs; et, sur-le champ, toutes les auberges, tous les logements garnis de Venise, furent fouillés. On emprisonna plus de deux cents personnes. La procédure ajoute : « Le matin même, Renault, et deux autres Français, furent arrètés dans le palais de l'ambassadeur de France. » Cette perquisition chez l'ambassadeur de France a été admise par tous les historiens qui ont écrit sur cette conjuration, comme un fait non contesté. Ils racontent même que ce ministre, requis de faire ouvrir son palais, s'y prêta sans la moindre observation. La verité est que, dans la correspondance de cet ambassadeur, où les lettres se suivent jour par jour, il n'est pas fait la moindre mention de cette visite: et . si le fait eut existé, ce silence serait d'autant plus extraordinaire, que l'ambassadeur était absent, que par conséquent celui qui le suppléait devait être d'autant plus scrupuleux sur les détails. Or voici comment ce suppléant rend compte des arrestations qui avaient eu lieu (1): « Les Vénitiens sont dans une grande allarme d'une conspiration, qu'ilz disent avoir descouverte ces jours passez. Un nommé Tournon,

XXVI.
Arrestations.
Sil est vrait qu'on en ait fait chez l'ambassadeur de France.

Lettre de M. Broussin à M. de Poysiculx, du 22 mai 1618. Vol. 1017 - 740. Voyes ci-après les Pièces justificatives.

deux frères Desbouleaux, et un certain Renault, de Nevers, que vous avez veu fort souveult, et duquel les fourberies estaient cognues de tout le monde; tous ces malheureux furent pris sonniers, le 14 de ce mois. » Est-ce dans ces termes, que le correspondant aurait dû rapporter l'arrestation, si elle eût été faite, au mépris du droit d'asyle appartenant à l'ambassadeur de France; si, en l'absence de cet ambassadeur, on eût violé son palais?

De deux choses l'une; ou Renault était un conspirateur, ou il ne l'était pas : s'il était innocent (et l'ambassadeur en avait la certitude), dans ce cas, il lui devait protection; s'il était coupable, ce ministre avait à se disculper d'avoir reçu chez lui un homme suspect, et d'avoir compromis, par cette imprudence, la dignité de son caractère.

Il n'est pas possible de se persuader que des arrestations aient été faites chez un ambassadeur, qui n'en rend pas compte à sa cour; et comment la procédure pourrait-elle contenir une erreur aussi grave, si elle était réellement une pièce officielle?

KXVII. interrogatoires et tortures,

On voit que les révélations arrivaient coupsuf-coup: les arrestations étaient déja trèsnombreuses, et avec elles commencerent les interrogatoires.

Renault déclara ne point connaître le duc

d'Ossone, n'avoir jamais eu ancunes liaisons particulières avec l'ambassadeur d'Espague. On lui exhiba des pièces trouvées, disaiton, chez lui; il refusa de les reconnaître, nia qu'elles fussent de sa main, et offrit de fournir surle-champ une pièce de comparaison.

Cette pièce de comparaison ne devait pas étre nécessaire aux juges: il y avait près d'un an qu'ils recevaient, de la main de cet homme, maintenant accusé devant eux, comme chef de la conspiration, des avis qui en révelaient l'existence et tous les détails.

Les interrogatoires se renouvelèrent pendant plusieurs jours. Renault, presse de questions, confronté avec d'autres accusés, appliqué sept fois à la torture, demcura inébranlable dans ses dénégations: les tourments n'arrachèrent de lui que des imprécations contre ses juges, qu'il traitait d'assassins, qui avaient supposé des picces, pour torturer un pauvre vieillard étranger et innocent.

On eut beau lui annoncer qu'il serait appliqué tous les jours à la question, jusqu'à ce qu'il eût avoué la vérité : on eut beau lui promettre sa liberté, sa grace, s'il dévoilait tonte la conjuration; il n'y eut aucun moyen de triompher de sa ferineté. On finit par désespèrer de lui arracher aucun aveu; et on se détermina à lui arracher la vie, eu le faisant étrangler dans sa prison, après quoi il fut exposé au gibet, pendu par un pied; c'était le supplice des traîtres.

Tel fut le sort du principal accusé: la procédure atteste qu'il persista, jusqu'au dernier moment, à protester de son innocence.

Renault pouvait invoquer les preuves qu'il en avait données, en rédigeant, en écrivant de sa main, tons les avis que Jacques Pierre faisait parvenir au gouvernement, depuis dix mois. Il est impossible que ce moyen de défense ne se soit pas présente à l'esprit de l'accusé: la procédure ne fait pas la moindre mention de cet argument, et une telle omission ne peut que la rendre suspecte. Cette procédure ne contient pas, à beaucoup près, l'interrogatoire, ni même les noms de tous les autres prévenus. Elle ne fait mention avec quelques détails, que des déclarations suivantes.

Laurent Bruslart. Un capitaine Laurent Bruslart, qui avait été arrêté comme compagnon de Renault, déclara sur la promesse qu'on lui fit de lui accorder sa grace, qu'il y avait à Venise un grand nombre de Français admis depuis peu au service de St-Marc, par le crédit du capitaire Jacques Pierre; que ce capitainc entretonait des intelligences avec le vice-roi de Naples et l'ambassadeur d'Espagne; qu'enfin il médiait, ainsi que Renault, la perté de la république, et qu'ils

en avaient conféré plusieurs fois chez l'ambassadeur de France. Selon lui, cette animosité des Français courte les Vénitiens venait de ce que le roi avait appris que le baile de Venise à Constantinople avait découvert au grand-visir des projets concertés entre la France et l'Espagne, contre l'empire ottoman, ce qui avait exposé les Français au ressentiment des Turcs. Le roi, disait-il, avait témoigné qu'il verrait avec plaisir qu'on tirât vengeance de ce mauvais office.

Les Vénitiens devaient sans doute savoir à quoi s'en tenir sur la possibilité de cette ligue entre l'Espagneet la France contre l'empire ture. Ils savaient si Philippe III, qui venait d'expulser les descendants des Juis et des Maures, et Louis XIII, à peine sorti de sa minorité, cherchant à se soustraire à l'autorité de sa mère, pour retomber sous la domination d'un favori, étaient en état d'entreprendre une guerre d'outre-mer.

Le déposant ajoutait, qu'il ne savait pas positivement en quoi consistait l'entreprise projettée, mais que Renault devait se rendre à Marseille, pour s'y embarquer sur une flotte française, destinée à venir attaquer les possessions de la république dans le Levant.

Les Vénitiens, qui étaient instruits des négociations entamées entre le duc d'Ossone et la conr de France, pouvaient s'expliquer la véritable destination de cette flotte, si en effet elle existait.

« On discuta fort longuement, .ce sont les termes de la procédure, si on devait conserver la vie au capitaine Bruslart; mais, par beaucoup de considérations, et par une suite du partiqu'on avait pris de mettre à mort tous ceux qui étaient impliqués dans cette affaire, il fut étrans glé la muit de St-Pierre et de St-Paul, ce qui se rapporte au 29 juin : cinquante de ses co-accusés furent étranglés, et un plus grand nombre ensevoli secretement.

Les frères Dosbou-

- « Deux artificiers, qui se nommaient les frères Desbouleaux, furent interrogés séparément. Le premier nia toutes les relations qu'on l'accusait d'avoir cues avec le capitaine Jacques Pierre. On dit au second que son frère avait tout déclaré, et qu'en conséquence il venait d'être mis en liberté, ce qui le détermina à avouer qu'ils avaient travaillé chez l'ambassadeur d'Espague, à préparer une grande quantité de péturds, et qu'il y avait dans ce palais beaucoup d'armes et de poudre,
- « Ces deux frères furent appliqués à la torture pendant plusieurs heures; l'un persista dans ses denégations, l'autre ne fit que répéter ses avenx : tons deux furent pendus le lendemain,

et vingt-neuf prisonniers furent noyés la même nuit, dans le canal Orfano, pour ne point ébruiter l'affaire.»

Si à ces deux déclarations de Laurent Bruslart et de l'un des frères Desbouleaux on en ajoute une, beaucoup plus succincte, d'un lieutenant des troupes de Nassau, que la procédure ne nomme même pas, et qui avoua qu'il avait pris part à un complot tramé par le capitaine Jacques Pierre, pour mettre le feu à la ville, en ajoutant que les princes de Nassau en avaient connaissance, et même le conte Maurice, on aura une idée complette de toutes les charges, qui résultent des dénonciations et des aveux consignés dans, cette étrange procédure.

Voilà ce qu'on a recueilli de plusieurs centaines d'accusés, qui tous subirent la question, et dont un seul fut assez heureux, pour faire hésiter ses juges sur sa condamnation: celui-là était un gentilhomme de Dauphiné, commandant une compagnie au service de la république. Lorsqu'on, l'arrêta il se trouvait à Brescia. On dit qu'il était accusé d'avoir malversé dans l'administration de sa compagnie: si tel eût été le véritable 'motif de son arrestation, il eût été naturel de le faire juger sur les lieux (1); mais

Accusé parent du maréchal de Lesdiguières.

<sup>(1) .</sup> Ils ont aussy amené depuis peu un capitaine, qui

on le fit venir à Venise, sous une escorte trèsnombreuse; retenu dans les prisons du conseil des dix, il y demeura quatre mois, après quoi il fut mis en liberté, et même indemnisé de la captivité qu'il avait soufferte (1). Mais la clémence du gouvernement vénitien s'ex-

avoit sa compagnie de gent de pied à Bresse, et leur avoit caté recommande par M. le marchal des Lesdiguières, sur ce qu'il avoit fairt passer tont plein de passerolantz; mais il a esté conduit dudict Bresse en ceste ville en sy grand triumphe et avec telle garde que l'on a cren que d'estoit encores pour le fairt de ceste conspiration, eu quoy il semble quilt aspent intention de l'aire croire auxy, veu que ceste faute se pouvoit sommairement chastier sur les lieux. Clettre de Léton Bruslart à M. de Purssient, y du 3 juil-

let 1618. Vol. 1017 - 740.)

« Il vous plaira aussy devoir un petit billet que m'ha faict tenir de la prison un gestillhomme de Dauphini, qui commandoit à une compagnie de genta de pied au service de ses seigeneurs, et leur avoit esté recommandé par M. de Lesdiguières, lequel ne sepai-je encores pour quelle canse ils l'ont faict prisonnier, quoiqu'ils l'ayent amené de Bresse en triumphe, accompagné de cent chevaux. Sur quoy je n'oserois faire auseun office, les voyant si desireux de convrir leurs erusautez par ceste apparence de conspiration, que si on leur en parle ilz le feront davautage esclatter. »

(Lettre du même au même, du 19 juillet. Ibid.)

 Julien (le gouvernement de Venise), a mis en liberté ce gentilhomme de M. de Les diguières, qui estoit prisonnier, et luy a donné, pour ses domniages et intérêts, douze cents plique, lorsqu'on sait que ce gentilhomme était un protégé du maréchal de Lesdiguières, spécialement recommandé par lui, et mème, suivant quelques historiens, lui appartenant d'assez près.

Quanta Jacques Pierre, qui était sur la flotte, on ne jugea pas nécessaire de l'interroger; l'amiral le fit jeter à la mer , sans lui donner le temps de se confesser. Quarante-cinq hommes, suspects, pour avoir eu des relations avec lui, furent noyés sans bruit. L'artificier Langlade, qui se trouvait alors à Zara, y fut tué à coups d'arquebuse, avec un soldat et un enfant qui le servaient (1). Deux cent soixante officiers et

Mort de Jacques Pierre, et de Langlade.

escus. Le prince l'ha aussi faiet chevalier et honoré d'une médaille et chaine d'or.

(Lettre du même au même, du 25 octobre. Ibid.)

(1) Gregorio Leti, fait un récit de la mort de Jacques Pierre et de Langlade (liv. r'de la 3º partie), dont plusieurs circonstances méritent d'être relevées. Selon lui, Jacques Pierre, sentant approcher le moment où la conspiration devait éclater à Venine, avait denandé à l'amit la permission de sortir du port de Lesina, avec son escadre, pour aller en croisière (comme si on demandait de pareits ordres, et comme al un étranger, la soolde de quarante écus par mois, cii@éd revêtu d'un commandement). Les vents ne permirent pas de sortir du port.

«L'amiral, ayant reçul'ordre de faire périr Jacques Pierre et Langlade, fit répandre le bruit qu'il fallait que chacun se tint prêt pour se mettre en mer avec tonte l'armée, qui autres gens de guerre, arrètés dans les villes de la terre-ferme , périrent par la main du bourreau.

Veut-on savoir maintenant quel fut le sort des dénonciateurs?

XXVIII. Ce que devinrent les dénonciateurs-

Ils étaient au nombre de cinq; Balthazar Juven et Moncassin, qui avaient fait les premières révélations; Antonin Jaffier, sur la déposition duquel on avait commencé la procédure; le français Brainville et le hollandais

devait prendre la route de Candie, parce qu'on avait nouvelle que celle des Turcs devait aussi aller de ce côté-la, et cependant il assembla le conseil de guerre, duquel le capitaine et Langlade étoient, et qui y allèrent l'esprit rempli de soupcons, tristes et funestes présages de leur mort. A peine furent-ils arrivés dans la galère capitane, que, par ordre du général, et en sa présence, ils furent tous deux poignardés et jetés à la mer. » (Jacques Pierre, et Langlade, ne pouvaient pas être du conseil de guerre, à cause de leur qualité d'étrangers, et de l'infériorité de leur emploi. La procédure, dont je suis loin d'ailleurs de garantir l'authenticité, dit que l'amiral recut l'ordre de faire noyer Jacques Pierre, sans forme de procès, ainsi que tous ses complices, mais avec le moins de bruit possible, et qu'il exécuta cet ordre avec beaucoup de mystère. Ce n'aurait pas été y mettre du mystère que de faire poignarder, sur sa capitane et en sa présence, deux officiers importants, puisqu'on suppose qu'ils étaient membres du conseil de guerre. Imnglade d'ailleurs était absent ; il se trouvait à Zara, et il y fut . tué de cinq arquebuzades. Ces circonstances sont rapportées dans la lettre écrite le 19 juillet, par l'ambassadeur de Franco au ministre.)

Théodore, qui avaient confié leurs scrupules à un noble vénitien, et avaient été amenés par lui à faire leur déclaration devant les inquisiteurs d'état.

Je devrais compter parmi les dénonciateurs, Jacques Pierre et Renault, mais le gouvernement vénitien avait pris le parti de ne paraître avoir eu connaissance de la conjuration que dans ces derniers temps.

Brainville et Théodore avaient bien eu réclement le projet de faire avorter la conjuration; mais on considéra qu'ils ne l'avaient révélée que parce qu'on les avait attirés devant le tribunal; en conséquence, on leur fit subir la torture, après quoi ils furent étranglés.

Antoine Jaffier reçut 4000 sequins, pour prix de sa dénonciation, et on lui signifia l'ordre de sortir du territoire de la république, dans le délai de trois jours; mais en passant par Brescia, il y fut arrêté pour avoir eu des communications avec des officiers français, ramené à Venise et noyé (1).

<sup>(1)</sup> La mort de Jaffier me donne encore occasion de relever quelques circonstances, dont Gregorio Leti, ou les auteurs qu'il copie, en ont brodé le récit. Suivant ce qu'on lit dans son historie (liv. 1<sup>er</sup> de la 3<sup>e</sup> partie.) Jaffier fut pris les armes à la main, combattant avec les Espagnols, pour

Les pièces ne font point connaître ce que devint Balthasar Juven (1).

Quant à Moncassin, le gouvernement lui assigna une pension de 50 ducats par mois (2), et 300 de gratification (3); mais on le fit partir pour Candie (4), en lui inspirant quelques craintes (5), et à peine y fut-il arrivé, qu'on

cnlever Brescia à la république. (Ce combat n'eut jamais lien. )

Lorsqu'il fut conduit au lieu où il devait être noyé, le fameux Paul Sarpi l'accompagnait, en l'exhortent à hien mourir. Le confesseur lui ayant demandé, si avant de mourir, il avait quelque grace à solliciter; a'dêtre délivée, répondit-il, de l'horreur de vivre sons un atroce gouvernement, qui amanqué à sa parolect fait périr mes compagnons. (Il n'est pas impossible que Jaffier ait fait cette réponse; mais je ue asurais dire où l'historien l'a juniée, et il en est de même de la présence de Paul Sarpi à l'exécution.)

<sup>(</sup>c) Le conseil des dis, dans son rapport du 1,7 octobre, dit que lecapitaine Balbana, apoès woris amend Moncassin devant le doge, s'en retourna à Crême, parce qu'il avait affaire à sa compagnie, et ne s'occupa plus de la conjuration. Il y a des historieus qui donneat le nom de Baltiazar Juven à celui des conjurés, qui était parent du maréchal de Lesdiguières et qui seul chappa au supplice.

<sup>(2)</sup> Lettre de Léon Bruslart à M. de Puysieulx, du 19 juillet. Vol. 1017-740.

<sup>(3)</sup> Du même au même, du 3 juillet.

<sup>(4)</sup> Du même au même, du 19 jnillet.

<sup>(5)</sup> Du même au même, du 14 soût.

lui suscita une querelle d'allemand, dans laquelle il fut tué. Ce sont les expressions de l'ambassadeur de France (1).

Ainsi, accusés, accusateurs, tous furent jugés également coupables : et ceux qui révélaient un complot, dont le gouvernement était instruit long-temps avant eux (2); et ceux qui s'avousient complices d'une conjuration, dans laquelle ils avaient été initiés, sans en connaître le véritable objet; et ceux qui niaient d'y avoir pris aucune part; et ceux qui, ayant tout dédéclaré dès l'origine, volontairement, ne pouvaient avoir absolument rien à se reprocher : tous, saus exception, périrent, pour qu'il ne restât aucun témoin qui put déposer des circonstances de cette affaire. Cinq mois après, on vit le doge, accompagné de toute la noblesse, aller à la basilique de St.-Marc, rendre publiquement des actions de graces à la Providence.

Il est une circonstance importante, sur laquelle on ne peut se dispenser de s'arrèter, parce qu'elle sert à faire apprécier la procédure. Cette procédure rapporte qu'aussitôt que dans l'instruction le nom du marquis de Béde-

XXIX.
Inexactitudes de la
procédure,
danslesfaits
concernant
l'ambassadeur
d'Espagne.

<sup>(1)</sup> Lettre du même au même, du 7 novembre.

<sup>(2)</sup> Moncassin était arrivéà Venise au mois de mars 1618, et le gouvernement était averti de la prétendue conjuration dès le mois d'août précédent.

mar eut été prononcé, et qu'on eut dit que son palais était rempli de munitions, le conseil des dix y envoya faire une perquisition, et qu'on y trouva une grande quantité d'armes et de poudre; qu'il vint au collège, où il parla avec beaucoup de hauteur, et où le doge lui répondit, que les ambassadeurs n'avaient droit aux égards des gouvernements auprès desquels ils résidaient, qu'autant qu'ils exerçaient leur charge comme ils le devaient, et non quand ils complottaient la ruine d'une puissance amie et la mort de tant de personnes innocentes. Le lendemain, ajoute la procédure, le nonce du pape et l'ambassadeur de France furent invités à venir devant le collège, où on leur fit part de la découverte de la conjuration, en les invitant à en rendre compte à leurs cours. Mais et cette perquisition, et ces communications, bien que consignées dans un acte juridique, n'en sont pas moins des faits que la critique historique ne saurait admettre.

D'abord, quant au rassemblement d'armes existant chez le marquis de Bédemar, l'ambassadeur de France le nie formellement (1), et

Aucunes armes offensives ou défensives n'avoient esté descouvertes, nonobstant les bruitz qui en coururent dez les premiers moments.

<sup>(</sup>Lettre de Léon Bruslart à M. de Physiculz, du 19 juillet 1618.)

en effet, comment l'ambassadeur d'Espagne auraitil pu oublier que le palais d'un ministre étranger, toujours rempli d'espions, était le lieu de Venise où l'on pouvait le moins former un pareil dépôt, à l'insu du gouvernement?

Quant à la perquisition faite dans ce palais, l'ambassadeur de France n'en fait pas la moindre mention, dans sa correspondance, ni le marquis de Bédemar, dans son rapport au roi d'Espagne; or conçoit-on qu'ils eussent passé sous silence un fait si éclatant?

Bédemar fit demander une audience au collége, le 25 mai, c'est-à-lice onze jours après l'éclat qu'avait fait la découverte de la conjuration: il y vint de son propre mouvement, et dans l'objet de demander des sûretés, pour sa maison et pour sa personne: les discours qu'il y tint sont d'un honme effrayé, embarrassé, si l'on veut; mais il ne se défendit qu'en termes généraux, et sans rien spécifier des bruits injurieux répandus contre lui: il n'y fut question ni de la perquisition, ni des armes trouvées, ni même de la conjuration.

Cette séance était présidée par le vice-doge (1),

<sup>(1)</sup> Introduit dans le collége, j'attendais que le vice-doge parlàt de cette affaire. (Rapport du marquis de Bédemar, au roi d'Espagne.) On lit dans le procès-verbal les réponses que lui fat Jean Dandolo, doyen des conseillers, tenant Tome. IV.

car on était alors dans un moment d'interrègne. Cette circonstance nous révèle l'inexactitude d'un autre passage de la procedure, où l'on dit. que le nonce du pape et l'ambassadeur de France avaient été appelés, pour recevoir une communication sur ce qui s'était passé. Comment l'ambassadeur de France aurait il été mandé, puisqu'il était alors absent? Comment aurait-il recu cette notification de la bouche du vice-doge, puisqu'il raconte lui-même qu'il revint à Venise avec le nouveau doge Antoine Priuli(1)? Comment, si on lui avait fait une pareille communication, aurait-il négligé d'en rendre compte, et se serait-il plaint au contraire du silence absolu que le gouvernement avait gardé sur un fait si important? Quant aux communications officielles, le même ministre écrivait (2): « De deca l'on n'en ha parlé à aucun ambassadeur. se doubtant qu'ayant été témoings de ce qui s'est passé, ilz y ajouteraient peu de foi. »

Ainsi l'existence des armes, la perquisition, les discours arrogants que les uns prêtent au marquis de Bédemar, les espèces d'aveux que

la place du doge. Elles se réduisent absolument à de simples formules. (Voyez les Pièces justificatives.)

<sup>(1)</sup> Leltre de Léon Bruslart à M. de Puysieulx, du 6 juin.

<sup>(2)</sup> Lettre du même au même, du 7 novembre.

d'autres lui attribuent, les reproches du doge, la comparution du ministre de France au collége, sont des faits démentis par des écrits authentiques; par conséquent la procédure qui affirme tous ces faits ne l'est pas, ou au moins, si elle est officielle, elle contient des inexactitudes, et ces inexactitudes volontaires démontreraient l'intention d'égarer l'opinion. Et comment aurait-on fait des communications officielles aux ministres étrangers, sur une affaire, dont le senat n'obtint lui-même qu'une connaissance tardive et imparfaite? Ce grand corps étonné de voir couler tant de sang, sans qu'on daignât lui en apprendre la cause, fut peutêtre plus offensé du silence des décemvirs, qu'effrayé de leur précipitation à ordonner tant de supplices. Cependant, afin de garder les apparences, il se détermina à tenir pour bon et juridique tout ce qui avait été fait (1); mais, lorsque les membres du conseil des dix voulurent donner quelques explications insuffisantes sur cette procédure, on la leur reprocha amérement, en leur disant que puisqu'ils avaient rendu ce jugement, c'était à eux de le soutenir; « il ne s'en parlera plus, écrivait l'ambassadeur de France, et qui est mort à son dam (2). » Cet étonnement.

<sup>(1)</sup> Lettres de Leon Bruslart, des 19 juin et 3 juillet.

<sup>(2)</sup> Lettre du 28 a oût.

cette improbation des sénateurs ne seraient pas explicables, si le secret de cette affaire eût été de nature à pouvoir leur être révélé.

Il est juste d'entendre le marquis de Bédemar lui-même.

XXX. Sou départ, et sou rapport au roi. Ce ministre a été peint comme un homme habile, mais odieux: je ne saurais dire jusqu'à quel point il pouvait mériter l'une ou l'autre de ces qualifications; mais la lecture de ses mémoires fait connaître qu'il n'avait pas porté, dans son ambassade de Venise, cet esprit de bienveillance, qui contribue si puissamment à maintenir l'harmonie entre deux états. En faisant le tableau du gouvernement de cette république, il est descendu jusqu'au style de la satire, et s'il est vrai qu'il eut à se plaindre de l'auimosité des Vénitiens, il faut convenir que cette haine n'était qu'une réciprocité.

Il partit de Venise, non pas en sortant de l'audience du collége, mais le 13 juin, donnant pour motif à ce départ une lettre du gouverneur de Milan, qui l'engageait à aller passer quelques jours dans cette capitale (1).

Ce départ n'était pas une fuite, car l'effervescence populaire était calmée: il n'était pas précipité, car il y avait un mois que la con-

<sup>(1)</sup> Lettre du doge à Marin Vincenti, résident de la république à Milan, du 13 juin. Voyez les Pièces justificatives.

spiration était découverte: il n'était pas imprévu, car le gouvernement vénitien en avait averti son résident à Milan, depuis le 6 juin (1). On recommandait même à cet agent de tâcher de découvrir quel pouvait être l'objet de ce voyage (a). On n'était pas avec l'ambassadeur en état de mésintelligence déclarée; car on ordonnait au résident d'aller lui faire, à son arrivée, une visite de civilité (3).

Cependant on chargea l'ambassadeur de la république en Espagne de solliciter le rappel de ce ministre, justement en horreur aux Vé-

<sup>(1)</sup> Lettre des inquisiteurs d'état au même, du 6 juin, ibid.

<sup>(2)</sup> Di penetrar la causa di questa sua mossa, quali fini, intenzioni e pensieri vi siano. (Lettre du 13 juin, ibid.)

<sup>(3)</sup> Lettre du doge au même, du 16 juin, xôúl. On voit d'aprè-tes circonstancets oqu'on doit penser de la version adoptée par Gregorio Leti, qui dit, liv. 1 de la 3º partie, que le marquis de Bédemar, après avoir parlé avec jactance, se leva brusquement, témoignant du mépris pour le sénat, même dans les cérémonies. (Ce n'était pas le sénat, meine dans les cérémonies. (Ce n'était pas le sénat, mais le collège, qui donnait audience aux ambassadeurs.) Le peuple l'attendait avec une furieuse impatience de le sacrifier à son ressentiment. Les sénateurs qui l'accompa. gnaient (ce n'était point li l'usage), eurent beaucoup de peine à le retchir. Il d'éclara qu'il voulait partir à l'heure même, et fut embarqué sur un brigantin bien armé, et conduit sous bonne escorte jusqu'aux frontières du Milansis.

nitiens, disait-on; mais en lui recommandant de se renfermer dans des termes généraux, sans entrer dans aucune particularité (1). Le gouvernement espagnol avait prévenu cette demande; car la lettre qui la contient est du a juillet, et dès le 28, on savait à Venise que le marquis de Bédemar était rappelé (2), il est probable que lui-même avait sollicité une autre destination.

Aussi ne revint-il point à Venise; il s'arrêta quelque temps à Milan, et ce fut de cette dernière ville, qu'il adressa au roi un mémoire, sur la situation politique de la république, probablement pour avoir une occasion d'y insérer une justification de la conduite qu'on lui imputait.

« Le nom du roi catholique, dit-il (3), et celui de la nation espagnole, sont, à Venise, les noms les plus odieux qu'on puisse prononcer. Parmi la populace, la qualification d'Espagnol est une injure; chez les grands, cette haiue se manifeste par des maximes.

Lettre du sénat à l'ambassadeur de la république en Espagne; du 2 juillet, ibid.

<sup>(2)</sup> Lettre du doge au résident de la république à Milan, du 28 juillet, ibid.

<sup>(3)</sup> Il existe trois copies de ce rapport à la bibl. du Roi, sous les n°s 3, 10130 et 10079-3.3.

- « Si nous savons conserver la bienveillance des autres nations, ils disent que nous aspirons à la monarchie universelle. Si nous nous montrons généreux de ces biens, que la providence nous a départis avec tant de munificence, nous cherchons à corrompre. Le roi catholique fournit-il des secours au roi Ferdinand, son parent? ils le dénoncent à toutes les cours, comme perturbateur de la paix, comme protecteur de l'injustice, comme ennemi de la liberté vénitienne. Le duc d'Ossone, vice-roi de Naples, arme-t-il quelques vaisseaux, pour naviguer dans l'Adriatique? ils vont disant que cet armement menace Venise. En effet, ne serait-il pas étrange que le duc d'Ossone, sujet du roi, fit croiser les vaisseaux du roi, pour prêter secours à un prince, parent du roi!
- « Ici, je ne puis me dispenser de parler de moi-même.
- « Aussitôt qu'il fut connu que sa majesté catholique avait déterminé de secourir le roi Ferdinand, la persécution la plus absurde commença à être dirigée contre tout ce qui m'appartenait, et contre moi-même.
- « Mais ce qui caractérise encore plus leur système de calomnie, ce fut l'invention de cette eonjuration, qu'ils accusaient les Espagnols d'avoir tramée, pour mettre Venise à feu et à

sang. Ils crurent ce moyen utile pour exciter, coutre notre nation, une indignation générale. « Je sais bien que beaucoup de gens jugèrent,

que de pareils desseins ne s'accordaient, ni que de pareils desseins ne s'accordaient, ni avec la piété du roi, ni avec la générosité de la nation. On dut s'étonner que la république ne profitât pas plus ouvertement d'une si helle occasion, pour justifier, en nous accusant devant toute l'Europe, ses plaintes antérieures, et ses procédés hostiles; mais cette fable n'en eut pas moins tout le succès qu'on pouvait désirer, auprès d'un peuple crédule.

« On laissa aux cours étrangères la peine de débrouiller cette intrigue mystérieuse; on n'en parla qu'à quelques-uns des ambassadeurs résidant à Venise, et ce fut en termes fort obscurs, et susceptibles de plusieurs interprétations.

« Je ne vois aucun moyen de concilier les contradictions que l'on remarque dans cette affaire. A les en croire, j'aurais été l'homme le plus artificieux, et cependant j'aurais conçu l'entreprise la plus imprudente, la plus absurde: j'aurais tramé un complot détestable, qui ne pouvait manquer d'être découvert, et qui, soit qu'il réussit, soit qu'il avortàt, devait infailliblement m'attirer le blâme universel, me couvrir de honte, et me faire courir les plus grands. dangers. Je ne parle pas de l'impossibilité de

l'entreprise, de la folie qu'il y avait à la tenter, même à la concevoir ; je m'en rapporte au simple bon sens. »

La pièce la plus convaincante qui existe à la charge du marquis de Bédemar, est précisément celle qu'on ne cite point; je veux dire la dénonciation où le capitaine Jacques Pierre rend compte' de ses conférences nocturnes avec ce ministre. Cette pièce, dont nous avons la minute authentique, atteste que l'ambassadeur avait approuvé les projets qu'on attribuait au due d'Ossone contre Venise; mais on ne pouvait produire cette révélation, parce qu'elle était de Jacques Pierre, condamné comme conspirateur, et qu'elle était antérieure de dix mois à l'époque où l'on prétendait avoir découvert la conjuration.

S'il est vrai que cette affaire fût, de part ou d'autre, une de ces entreprises que l'on croit ennoblir, en les appelant du nom de coups-d'état (1), elle en prouve la vanité; car il n'en résulta rien, pas même la disgrace du marquis de Bédemar, qui continua d'être ininistre, et fut, bientôt après, revêtu de la pourpre romaine.

XXXI. Réfutation de la conjuration par l'ambassadenr de France.

 <sup>(1)</sup> C'est l'opinion de Gabriel Naudé, dans son livre des coups-d'état; que les Vénitiens supposèrent une conspiration pour se débarrasser du marquis de Bédemar.

Cette conduite, envers l'ambassadeur accusé de la conspiration, était, de la part des cours de Rome et de Madrid, un démenti formel de la conspiration même.

D'abord rien absolument n'autorise à dire, quoique beaucoup d'historiens modernes l'aient affirmé, que le cabinet espagnol avait approuvé le projet de cette entreprise, soit positivement, soit tacitement. Ici, une autre objection se présente : comment le marquis de Bédemar auraitil donné les mains à la conjuration, sans s'être assuré de l'approbation de sa cour? Le fait est, que Jacques Pierre rapporte la conférence qu'il avait euc avec cet ambassadeur; mais Bédemar s'était borné à l'encourager, dans ses projets; il était possible qu'il ne se proposat point d'en diriger l'exécution, ni même d'y prendre part; et qu'il supposat que le due d'Ossone, parent et allié du premier ministre, avait la certitude de n'être pas désavoué après l'événement. Il y a des historiens qui rendent compte de la correspondance du marquis de Bédemar avec le premier ministre, et qui, en attribuant à celuici toute la circonspection indispensable, ne laissent pas d'ajouter qu'il se réservait d'approuver la conjuration si elle réussissait (1);

<sup>(1)</sup> Saint-Real.

mais on ne dit point où l'on a vu cette correspondance, ni même quel est le contemporain qui en parle.

Un témoin qui est d'un tout autre poids, l'ambassadeur de France, atteste formellement (1) que la cour d'Espagne n'approuvait point les hostilités du duc d'Ossone contre la république; à plus forte raison, n'aurait-elle pas approuvé la conjuration.

Le ministre de Venise, qui résidait en Espagne, fut appelé à l'Escurial; et là le roi, avec une vivacité qui ne lui était pas ordinaire, lui exprima son juste ressentiment des bruits qu'on avait fait courir, et des indignités répandues, avec tant d'affectation, sur le compte de son ambassadeur (a).

L'invraisemblance de cette conjuration était ce qui frappait le plus, dans les récits que le gouvernement vénitien voulait accréditer.

Ce ne fut qu'un mois après l'événement, le 15 juin, dans un diné, et non dans une audience publique, que le doge parla, pour la première fois, à l'ambassadeur de France, de la conspiration découverte. L'ambassadeur lui répondit, qu'il s'étonnait d'autant plus que

<sup>(1)</sup> Lettre de Léon Bruslart à M. de Puysieulx, du 19 juin 1618. Vol. 1017-740.

<sup>(2)</sup> Lettre du même au même, du 11 septembre, ibid.

Jacques Pierre et ses compagnons eussent conspiré, qu'ils lui avaient dit n'être venus au service de la république, que pour révéler les complots qui se tramaient contre elle; et le doge convint qu'en effet ils avaient donné des avis. L'ambassadeur profita de cette occasion, pour reproduire, en supposant les discours de quelques observateurs incrédules, tous les arquements qui détruisaient l'existence de la conjuration.

L'impossibilité de l'entreprise.

Les révélations faites, depuis dix mois, par Jacques Pierre et Renault, qui ne pouvaient pas vouloir tenter une conjuration qu'ils avaient dénoncée.

La constance de l'un dans ses dénégations, au milieu des tortures, et la précipitation avec laquelle on avait fait mourir l'autre, sans même l'interroger; taudis qu'il aurait été si important de l'entendre, si réellement on eût pu le croire à la tête d'une conspiration.

La dispersion de ceux qu'on voulait donner pour chefs de l'entreprise; Jacques Pierre sur la flotte; Langlade à Zara, Renault partant pour la France, et les frères Desbouleaux, déja brouillés avec Jacques Pierre, prêts à s'embarquer pour Naples.

Le peu de consistance des hommes à qui on

supposait le projet de renverser la république; un capitaine Renault, vieillard, ivrogne, joueur, qui n'était point homme de main; un lacques Pierre, un Langlade, employés à quarante écus par mois; et les frères Desbouleaux, qui recevaient une solde de quinze écus.

L'invraisemblance qu'un pareil projet, s'il avait été conçu par la cour d'Espagne, f'ût confié à de telles mains, sans qu'aucune force réelle eût été disposée, pour en seconder l'exécution; sans qu'un seul Espagnol se trouvât parmi ceux qui devaient y concourir.

La folie qu'il y avait à supposer que le duc d'Ossoue voulut tenter une entreprise contre la république, au moment où la flotte vénitienne tenait la mer, et qu'il n'avait lui-même que quinze galères à Brindisi, encore en fort mauvais état.

L'absence de tout témoin, même de toutes armes.

L'insuffisance de quelques prétendus aveux, arrachés par la torture, et démentis par les dénégations constantes de presque tous les accusés.

La mort si prompte de tous les dénonciateurs; preuve certaine qu'on avait grand intérêt de faire disparaître toutes les traces de cette affaire. L'expédient si tardif dont on s'était avisé; de rendre grace de cette découverte à la providence, cinq mois après le péril passé.

Le silence qu'on avait gardé sur cette affaire, avec tous les ministres étrangers résidant à Venise.

Enfin le mécontentement qu'on savait que le sénat avait témoigné, de la manière dont elle avait été conduite par le conseil des dix.

L'ambassadeur mettait ces arguments dans la bouche de quelques Français, mécontents d'avoir vu sacrifier un si grand nombre de leurs compatriotes (f.).

XXXII.
Explication
de tons les
faits, par le
projet du
duc d'Ossone de
s'emparer
du trône de
Naples.

compatriotes (1).

Les faits constants sont, que, s'il y avait eu réellement un projet de conspiration contre Venise, le gouvernement en était averti un an avant qu'elle ne fût sur le point d'éclater; qu'il fit périr, sans choix, sans formes, sans même les interroger, plusieurs centaines de prévenus, trompés sur l'objet du complot dont ils étaient les agents; et ceux qui, dès le premier moment, l'avaient révélé.

Il était possible que Jacques Pierre, Renault, plusieurs autres, et le marquis de Bédemar

<sup>(1)</sup> Toutes ces raisons sont développées dans les lettres de l'ambassadeur des 6 et 19 juin, 3 et 19 juillet, 27 octobre et 7 novembre 1618.

lui-même, crussent à l'existence de la conjuration, sans qu'elle eût rien de réel; mais il était impossible que le duc d'Ossone pensât à conspirer contre Venise, puisqu'il est certain que, dans le même temps, il aspirait à se rendre maître du royaume de Naples. L'existence de ce dernier fait, détruit l'autre nécessairement; et sans ce fait , la conduite des Vénitiens et du duc d'Ossone demeure inexplicable, et nous jette dans toutes les incertitudes, qu'atteste la diversité des récits. Au contraire, en partant de ce projet d'usurpation de la couronne, projet qu'il est impossible de révoquer en doute, toutes les circonstances, jusques-là incompréhensibles, deviennent explicables.

Le duc d'Ossone continue la guerre, pour se dispenser de désarmer; il fait arborer son propre pavillon sur la flotte du roi; il envoie des émissaires à Venise, pour y engager des troupes-que la république licenciait; il trompe l'ambassadeur d'Espagne, sur la destination de ces troupes; il annonce le projet de s'emparer de Venise, et quand ses agents lui écrivent que tout est prêt, qu'on n'attend plus que ses ordres, il diffère de les donner.

Quelques-uns de ces agents, effrayés du péril inséparable d'une telle entreprise, la révèlent au gouvernement vénitien, et continuent d'avoir des relations mystérieuses avec l'ambassadeur d'Espagne.

Les Vénitiens, prévenus qu'il y a à se méfier de ces émissaires, les reçoivent, les accueillent, les emploient. Ils savent qu'on débauche leurs troupes, et ils ne les éloigneut, ni ne les licencient. Ils affectent de se plaindre du vice-roi de Naples, et laissent ses agents recruter pour lui dans Venise. Pendant dix mois, ils feignent d'ignorer qu'il se trame une conspiration.

Voilà, ce semble, une explication assez naturelle de la conduite du duc d'Ossone, de Jacques Pierre, du marquis de Bédemar, et des Vénitiens. Tout-à-coup, ceux-ci s'aperçoivent que le projet du vice-roi va transpirer; aussitôt, ils feignent de découvrir une conspiration; ils font enlever tous les émissaires du duc, tous ceux que ces émissaires ont engagés; tous sont sacrifiés, quelque peu initiés qu'ils puissent être dans ce mystère. Le plus instruit celui qui avait, des long-temps, révélé tout ce qu'il savait, est noyé, sans qu'on se donne seulcment le temps de l'interroger; les autres, avant d'être envoyés secrètement au supplice, sontappliqués à la question. Et pourquoi cette procédure, ces interrogatoires, ces tortures? C'est pour arracher aux prévenus non l'aveu d'une conspiration que leurs juges connaissaient mieux qu'eux, mais les noms de quelques complices;

ear il ne fallait pas qu'un seul pût échapper. Les dénonciateurs disparaissent en même temps que les accusés; le peuple s'effraie, frémit du complot qu'on lui révèle; l'ambassadeur d'Espagne se trouve compromis; celui de France, frappé d'éconnement, ne peut percer ce terrible mystère; le marquis de Bédemar fuit de Venise; et le gouvernement de la république, après avoir effacé toutes les traces d'un complot tramé de son aveu, prend, sur le gouvernement Espagnol, l'avantage de l'initiative dans l'accusation.

Toutes ces circonstances s'enchainent, se suivent, s'éclaircissent mutuellement; les doorments qui nous restent sont d'accord avec les faits; au lieu d'un projet absurde et impie, conçu contre Venise, par un conseil grave et un prince timide, on voit l'entreprise imprudente d'un grand seigneur ambitieux, secrètement favorisée par quelques puissances jalouses de l'Espagne. L'atrocité de beaucoup d'exécutions injustes subsiste toujours, mais du moins on voit l'intérêt que le gouvernement vénitien pouvait avoir de sacrifier tant de malheureux.

Le gouvernement français, et quelques autres puissances, sont accusés d'avoir encouragé, sous main, la rebellion d'un sujet de la cour d'Espagne: c'est un genre d'hostilité, que beau-Toms IV. coup d'exemples rendent croyable, quoiqu'ils ne le justifient pas. Les Espagnols eux-mêmes n'avaient fait emploi que de ce moyen, pendant toute la durée de la ligue; et la cour de France était si disposée à user de représailles, qu'elle en réitéra l'essai à plusieurs reprises (1).

<sup>(</sup>i) En voiei la preuve. On trouve le passage suivant dans un manuscrit de la bibl. du Roi, intitulé: N'gociations de M. le marquis de Suint-Chaumont, ambassadeur extraordimaire pour le roi, à Rome, extrait des originaux de ses dépéches, n° 1100.

<sup>«</sup> On avait été long-temps en France à songer aux moyens de faire glisser la révolte dans les pays de la domination d'Espagne, qui étaient en Italie, comme on y avait réussi en Catalogne et en Portugal, et après plusieurs tentatives. Le mauvais traitement, que le royaume de Naples recevait des vice-rois, donna lieu à une entreprise, qui pensa faire perdre au roi catholique une de ses plus belles provinces; car le marquis de Saint-Chaumont trouva le moyen de porter un seigneur italien à entreprendre sur le royaume de Naples, qu'il prétendait de faire révolter au printemps prochain, et de s'en rendre maître. Cette entreprise, de quelque côté qu'on l'envisageat, était avantageuse à la France : car , quand elle n'en aurait tiré aucun avantage que celui de donner de l'occupation à ses ennemis en ce pays-là, et les empêcher d'en tirer les secours d'hommes et d'argent, qu'ils en recevaient, pour conserver leurs autres états, c'était beaucoup; et les demandes de ce seigneur étaient si médiocres, qu'elles contribuérent besueonp à faire que eet ambassadeur prêtât l'oreille à ses propositions, car il se contentait qu'on lui envoyat secrétement

La conduite que tint cette cour fournit encore une preuve de la connaissance qu'on y

quatre mille mousquets et deux mille fers de piques bien emballés, en façon qu'il ne parit pas que ce fût des armes, et qu'on lui donhat quelque argent pour maintenir les capitaines, qu'on remettrait la somme au cardinal Mazarin, duquel il était bien connu: et un des articles de son traité était, qu'il hai fit jurce (à l'ambassadeun), qu'il n'écrirait son nom qu'à sa seule éminence, et qu'il le mettrait de sa main en un billet séparé; qu'elle serait suppliée de déchiffrer elle-même. »

Il y a vingt lettres de M. de Saint-Chaumont, sit ce sujet, dans sa correspondance (autre mannscrit de la bibl. de Roi, n° 1099 - 737), notamment ses dépêches des 23 mars 1644, au roi, 11, 16, 25 avil, à M. de Brienne; a mai, a uroi, 6, 8 mai, à M. de Brienne; 16 mai, a uroi; 2, 3 mai, à M. de Brienne; 16 mai, a uroi; 2, 3 o mai, à M. de Brienne; et 10 juillet au roi. On voit par ces lettres, que l'ambassadeur employatà à l'exécution de ses desseins plusieurs personnages, plus ou moins considérables, dens jésuites, et un prieur-général de l'ordre de la Charité, qui, en entrant dans le complot, se rassutrait par ce raisonnement: « A l'époque des vêpres siciliennes ma famille fut ruine pour avoir été dans le partié de la France, d'où je conclus que je puis en conseience contribuer à expulser les Espagnols. »

Ceci se passait en 1644. On salt quie Henri, duc de Gnise, tenta la même entreprise en 1647. Cinq nas après, on reproduisait le même projet. Le conte d'Argenson, ambassadeur à Venise, écrivait an conte de Brienne, secréiaired'etat, le 27 janvier 1623, tom. 3 de sa correspondance: Monisieur, je vons écris cetté dépédie à part, dans le dernier secret : c'est pour vous informer d'une chose, avait, de l'usurpation méditée par le duc d'Ossone. L'archevêque de Lyon, Marquemont,

qui paraît d'une haute conséquence, et qui, avec l'aide de Dieu, nous peut produire de très-grands avantages. Il s'agit d'enlever tout d'un coup le royaume de Sicile aux Espagnols, de faire réussir une conjuration qui se trame depuis long-temps sur ce sujet, et de voir les mesures dont on pourrait se servir dans la conjoncture présente.

Il rapporte qu'un gentilhomme était venu lui propoger de faire soulever la Sicile, et il ajoute, « qu'au reste avant de mettrela main à l'œuvre, il avait voulu (eegentilhomme) mettre à couvert sa conscience et celle de ses amis; que dix théologiens lui avaient décidé nettement, par troisou quatre raisons, que le royanme n'était plus obligé au serment de fidélité envers le roi catholique, que de droit il était à la France, etc. »

L'ambassadeur traite ce snjet dans toutes ses lettres, jusqu'au 26 septembre 1654, c'est-à-dire pendant trois ans.

Dix-ans après, dans le 2<sup>e</sup> volume de la correspondance du comte d'Avaux, alors ambassadeur à Venise, on tronve plusieurs lettres sur un sujet semblable.

Pins tard, en 1676, l'abbé d'Extrades remplissant alors cette ambassade, le ministré des fafiares étrangées lui écrit sons la date du 16 décembre: «Votre lettre du 28 passé confirme les dispositions qui paraissent également en Sicile à Naples, pour une révolution générale. Il y a assez d'apparence que la déclaration d'un roi que S. M. voudrait douner à cette lie, s'eartit capablé de l'avancer; mais c'est sur quoi S. M. n'a pas encore pris sa résolution formelle; parec que sans donte la matière n'est pas-mocre aussi préque sans donte la matière n'est pas-mocre aussi préparée qu'élle le doit être, pour une affaire de tant d'éclat ;

ambassadeur à Rome, et qui n'était point initié dans ce mystère, écrivait au roi (1): « Je suis fortement persuadé que les Vénitiens ont voulu sacrifier le pauvre capitaine Jacques Pierre au ressentiment de leur alliance avec le grand-seigneur. J'avoue qu'avant de former un jugement sur cette affaire , il faut s'en éclaircir; mais l'invraisemblance de la conjuration, le temps de l'absence de l'ambassadeur de France choisi pour faire les exécutions, la certitude des entreprises contre quelques places du grand-seigneur, le voyage que Renault était sur le point de faire en France, pour y porter le plan de ces places, rendent ces mêmes exécutions fort suspectes d'injustice et de barbarie, »

mais ce qui est vrai, c'est qu'elle continue dans le dessein de ne point unir ces couronnes à la sienne. »

Enfin dès que ces royaumes curent passé de la maison d'Autriche à la maison de Bonrbon, pendant la guerre de la succession d'Espagne, le ministre de France à Yenise, alors l'abbé de Pomponne, eut à rendre compte, en 1705, d'une conspiration tramée à l'instigation de l'empereur, pour faire révolter Naples, conspiration qui éclata en effet et qui réussit en 1709.

Tout cela ne fait pent-être pas honneur à la morale des cabinets, mais cela constate qu'on avait pu vouloir en 1618, ce que depuis on essaya à plusieurs reprises.

 Lettre de l'archevêque de Lyon au roi, du 1<sup>er</sup> juin 1618. « Si les Vénitiens, pour serrer plus étroitement leur alliance avec le grand-seigneur, et éviter leur ruine, n'out point craint de commettre une action aussi détestable, que celle de faire mourir les sujets innocents de votre majesté, et d'imprimer au nom français la tache de trabison, cela mérite un autre traité de Cambrai, une autre ligue, de tous les princes chrétieus contre cux.»

Le roi preud l'affaire avec moins de chaleur; il répond à son ministre (t):« La république a, tout réceument, fait mourir, d'une façon fort précipitée et fort légère, quelques soldats français; ayant plus d'égard à certaines règles d'état mal fondées, qu'à la justice, je n'ai pas cru devoir en témoigner aucun ressentiment. »

En effet les Venitiens avaient mis, dans cette affaire, une telle précipitation, qu'ils devancèrent les mesures que la cour d'Espague avait à prendre contre un sujet infidèle.

XXXIII. Disgrace du due d'Ossone. Il est vrai qu'elley procéda avec une tellelenteur, qu'on aurait pu la croire capable d'oublier cette trahison. Elle nomma un successeur au due d'Ossone, mais seulement en 1619; ce fut le cardinal Borgia, alors ambassadeur à Rome. On avait si bien dissimulé les soupçons,

<sup>(1)</sup> Lettre du roi à l'archevêque de Lyon, du 4 juillet 1618.

ou le duc d'Ossone avait une telle idée de son crédit, qu'il sollicitait sa continuation dans sa charge, faisait engager le cardinal à différer son départ, et répandait l'argent à pleines mains, même dans le conseil du roi (1). Cependant son successeur, parti de Rome à l'improviste, était arrivé à Gaëte. l'e là, appelé secrètement par les grands du royaume, il s'avança jusques dans l'île de Procida, sous le prétexte d'une chasse. Le soir, il se jeta, déguisé, dans une felouque, qui le porta jusqu'au rivage le plus voisin du château-neuf; et, au point du jour, une salve de l'artillerie des trois forts de Naples, apprit aux habitants de cette capitale, qu'ils avaient un nouveau gouverneur (2). On dit que le duc d'Ossone eut d'abord le dessein d'empêcher Borgia de s'emparer du commandement; mais qu'il ne trouva pas le peuple déterminé à le soutenir dans sa révolte (3). Il fallut quitter Naples, d'où il partit, marchant entre une double haie de troupes, et salué, à son embarquement, par toute l'artillerie de la place et des vaisseaux (4).

<sup>(1)</sup> Tous ces détails de la vie du duc d'Ossone sont puisés dans les *Mémoires secrets* de Vittorio Siri, liv. 5, pag. 156 et suiv., copiés par Gregorio Leti, 3º liv. de la 3º partie.

<sup>(2)</sup> Giannone, liv. 35, ch. 4, et Nani, liv. 4.

<sup>(3)</sup> Ibid.

<sup>(4)</sup> Vittorio Siri reconte que la cour de Madrid avait

Lorsqu'on apprit ce départ à Venise, l'ambassadeur, qui avait succédé au marquis de Bédemar, dit au ministre de France, que le duc d'Ossone allait chercher quelque malheur en Espagne.

Il paraît que lui-nême en avait le pressentiment; car, arrivé sur les côtes de Provence, il mit pied à terre, et envoya sa femme et son fils directement à Madrid. C'était un usage en Espagne, que les vice-rois, en revenant de leur gouvernement, ne se présentassent à la cour, qu'après en avoir reçu la permission, et qu'ils ne l'obtinssent qu'après que leur conduite avait été examinée dans le conseil.

Cette étiquette, des douleurs de goutte, et des devoirs qu'il avait, disait-il, à rendre à la

prorogé le due d'Ossone dans sa vice royauté jusqu'au mois d'octobre, mais que le courrier qui apportait cette décision, n'arriva à Naples qu'après le cardinal Borgia. D est évident que, si une pareille décision ett estaté, le cardinal n'aurait pas pu réclamer le commandement, et le due d'Ossone, qui n'avait pas envie de le oéder, l'aurait gardé.

Le même auteur dit, que le duc voulut partir de nuit, pour échapper à ses créanciers, mais les autres historiens démentent cette assertion. Le duc était immensément riche. S'il avait fait des emprunts, ses créanciers ne pouvaient pas en être inquiets, et le fait est qu'il s'embarqua en plein jour, et avec tous les honneurs dus su rang qu'il avait occupé. cour de France, fournirent au duc un prétexte pour s'arrêter. Il traversa ce royaume, voyageant à petites journées, pour avoir le temps d'apprendre quelle réception on lui préparait à Madrid.

Les premières lettres de la duchesse furent très-rassurantes; elle avait obtenu une audience du roi, et même la permission, pour le duc, de venir à la cour, sans que son administration eut été soumise à un examen.

Il se hâta d'arriver, fit une entrée magnifique dans la capitale, et lorsque, trois jours après, il se rendit à l'audience du roi, parmi les carrosses des grands, qui vinrent grossir son cortége, on remarqua celui du duc d'Uzeda, premier ministre. Toutes les fois qu'il se montrait en public, sa suite était nombreuse; dans son hôtel, on voyait étalées les richesses conquises sur les Turcs; aussi ses ennemis ne manquaient-ils pas de dire, qu'il était parti vice-roi, et qu'il revenait roi; et l'ambassadeur de Venise écrivait à ses maîtres : le duc d'Ossone, qui était sorti de Naples comme un homme que tout le monde croyait perdu, semble avoir enchanté Madrid; il y est plus grand qu'il ne le fut jamais en Italie; mais il ne fant pas se louer de la journée avant la fin.

Il est fort difficile en effet d'expliquer cette

ostentation de la part du duc, cette affluence des courtisans, cette affectation du premier ministre à venir grossir le cortége d'un homme qu'on croyait déja disgracié. Il faut en convenir, ce n'est point ainsi qu'on reçoit un sujet qui a voulu lever l'étendard de la révolte. Mais, quelque inexplicable que puisse être la conduite de la cour d'Espagne, le projet du viceroi n'en est pas moins un fait constant, attesté par tous les historiens, et prouvé par une multitude de circonstances. Le duc d'Uzeda avait d'anciennes liaisons avec le due d'Ossone; il voulait peut-être éviter la perte du père de son gendre, et il espérait, en se montrant à sa suite, démentir, par sa présence, les bruits qui avaient couru contre lui. Il était possible enfin qu'ils ne fussent pas parvenus jusqu'aux oreilles du roi, car ce prince ne gouverna jamais par lui-même.

Quoi qu'il en soit, le duc d'Ossone ne fut pas le dernier à se laisser éblouir par ces apparences de faveur. Le maréchal de Bassompierre, qui était alors ambassadeur de France en Espagne, raconte (1) que, Philippe III étant inort le 31 mars 1621, le duc dit à quelques gentilshommes français, qu'il se proposait de dire

<sup>(1)</sup> Mémoires de Bassompierre , à la fin du 1er volume.

au nouveau roi: « Sire, il y a maintenant en Europe, trois grands princes, dont l'un à seize ans, l'autre dix-sept, et le troissème dix-huit, (c'est-à-dire, le roi d'Espagne, le roi de France, et le grand-seigneur): celui des trois, qui aura la meilleure épée, sera mon maître: »

Mais il n'eut pas occasion de se permettre cette jactance; car le changement de règne amena une révolution, dont il fut la victime. Le premier ministre fut disgracié, et, immédiatement après, le duc d'Ossone fut arrêté (1), ainsi que ses secrétaires, plusicurs Napolitains de sa suite, et même quelques Espagnols, dont le seul tort était d'être de ses amis. On suisit ses papiers, et on commença à rassembler des matériaux, pour lui faire son procès. Des commissaires furent envoyés en Sicilie et à Naples, pour recueillir des informations contre lui. Les Siciliens lui rendirent un éclatant témoignage: personne, dans cette province, ne déposa contre l'ancien gouverneur. Mais il n'en fut

XXXIV. Sa prison et sa mort. Les Vénitiens se rangent parmi ses accusateurs.

<sup>(1)</sup> Gregorio Leti dit, que cette arrestation eut lieule 17 avril; c'est une erreur; car Bassompierre place sous la date du 2 avril le propos du duc d'Ossone que je viens de rapporter, et son arrestation sous la date du 7. Il ajoute que le 10 on credoubla la garde; parce qu'on avait donné avis au roi que quelques gens sans comploi voulaient sauver le prisonnier.

pas de même à Naples; des volumes immenses (1) se remplirent de toutes les charges dont on cherchait à l'accabler; et on accuse le résident de Venise de s'être rangé parmi ses dénonciateurs, en fournissant un mémoire, qui contenait les plus graves inculpations (2). Des magistrats furent nommés pour examiner toutes ces charges, et recevoir les réponses du prisonnier (3). Cette procédure se prolongea pendant

<sup>(1)</sup> On dit que l'information contenait dix-sept rames de papier.

<sup>(2)</sup> Gregorio Leti , liv. 3 de la 3º partie. La conduite de ce résident s'accorde parfaitement avec celle de l'historiographe de Venise, qui, sortant de sa modération accoutumée, épnise contre le duc d'Ossone les reproches les plus injurieux. Il l'accuse de concussions, de luxure, d'impiété, de tyrannie. Il le traite de ministre, qui avait opprimé la noblesse, épuisé les penples, profané les choses sacrées. Il partit, dit-il, chargé de l'exécration publique, et, en arrivant en Espagne, il fut jeté en prison, où la mort vint bientôt après le saisir et le trainer devant le souverain juge , pour le livrer aux supplices éternels qu'il avait mérités. On ne peut pas prendre plus de soin d'écarter le soupcon de connivence. Malheureusement pour la réputation de véracité de Nani, ce portrait n'est point ressemblant et les faits ne sont point exacts. Il est constant que le duc d'Ossone a laissé nne mémoire chère aux peuples qu'il avait gouvernés. On a vu qu'il ne fut point arrêté en arrivant à Madrid et qu'il ne monrut qu'après avoir passé trois ans et demi en prison.

<sup>(3)</sup> Cet interrogatoire a bien été recueilli par le biogra-

plus de trois ans, sans qu'il y eût aucune décision jurtidique, malgré l'acharnement des inquisiteurs d'Espagne, qui, fidèles à leur ancienne inimitié contre le duc d'Ossone, voulurent faire revivre les accusations d'hérésie dont, autrefois, il avait été l'objet (1). Enfin le prisonnier mourut au château d'Almeda, le 25 septembre 1624, d'une apoplexie, selon quelques-uns, mais non sans soupçons de poison, s'ilfaut adopter l'opinion de quelques autres (2).

phe du duc d'Ossone, mais il est si loin d'avoir aucun carractire d'authenticité que je nose en riene extraire. Je me borne à rapporter quatre pièces que j'ai trouvées dans les archives diplomatiques, qui sont une lettre du roi à la duchesse d'Ossone, un mémoire de la duchesse, un mémoire du duc, et un mémoire eavoyé contre lui, par les grands de Naples.

(1) « Quelques années après il fut destiné et mis en prison par ordre du roi. Les inquisiteurs saisirent cette occasion pour rappeler leurs anciennes charges, mais l'espoir de tant d'canemis fut trompé; le duc étant mort dans les cachots, avant que le jugement définitif sur son affaire principale eût été prononcé. »

(Hist. critique de l'inquisition, par M. Llorente, ch. 37) (2) Louis Vitel, l'ie de Lesdiguières, jiv. 10, ch. 2. Il Blails tibie que ce souppon est trouvé quelque crèance, car on répandit que c'était à duchesse d'Ossone elle-même, qui avait fait parvenir du poison à son mari, pour lui éviter la honte du supplice. (Gregorio Leti, 3º liv. de la 3º partie)

## LIVRE XXXII.

Guerre de la Valteline. — Guerre pour la succession de Mantoue. — Modifications dans les attributions du conseil des dix. — Démélés avec le pape. — Peste à Venise. — Brouilleries avec les Tures, 1618 - 1644.

Révolte de la Valteline contre les Grisons, exciter par les Espagnols, 1620. En exposant les raisons qu'il peut y avoir de douter que les Espagnols aient été les auteurs de la conjuration de 1618, on n'a pas prétendu les disculper d'avoir troublé, par leur ambition, la paix de l'Italie. Sans eux, il est probable qu'elle aurait joui d'un assez long intervalle de tranquillité. Médiateurs, protecteurs, arbitres, tous les rôles leur furent bons pour aggrandir leurs possessions et leur influence; et la politique du sénat de Venise fint constamment employée à retarder leurs progrès.

Il y avait, à l'orient de la Suisse, entre les sources du Rhin et le Tyrol, un état fédératif, composé de trois petites républiques, qu'on appelait les Ligues-Grises. Les opinions des novateurs, qui voulient réformer la religion, y avaient pénétré, et avaient jeté des semences de divisions parmi ces trois républiques confédérées. Les habitants de ces montagnes avaient acquis autrefois, moitié par la violence, moitié par des traités, une des petites vallées qui se trouvent sur le revers des Alpes, vers l'Italie. On appelait cette province la Valtcline. Elle supportait impatiemment les gouvernement des Grisons; parce que leur joug était dur, comme l'est, presque toujours, celui des républiques.

Les deux branches de la maison d'Autriche, possédant, l'une le Tyrol, à l'est de cette province, et l'autre le Milanais, au sud-ouest, convoitaient, depuis long-temps, la Valteline; afin d'établir une communication facile entre leurs états. Elles y auraient trouvé un second avantage, celui d'envelopper, depuis les bords du Lisonzo, jusqu'à ceux du Pò, la république de Venise, et de la priver de toute communication avec la Suisse et avec la France. Déja un' gonverneur de Milan avait bâti, à l'extrémité du lac de Côme, un petit fort (1), qui le rendait maître de l'entrée de ces vallées.

Au mois de juillet 1620, les Autrichiens et les Espagnols encouragèrent les Valtelins à la révolte, et leur fournirent un petit secours de trois cents hommes. Il n'en fallait pas dayantage pour allumer la guerre civile; elle éclata, et ce fut avec toute la fureur, qui signale les

<sup>(1)</sup> Le fort de Fuentes.

insurrections et les guerres de religion (1): les magistrats Grisons furent massacres.

Intervention de Venise, et de la France en faveur des Grisons. Le sénat de Venise, dès l'instant qu'il avait découvert les projets des Espagnols, s'était empressé de se lier avec les Grisons; il avait reçu leurs ambassadeurs avec une magnificence, qu'on accusait d'aller jusqu'à la corruption; on leur avait rendu, sur leur passage, des honneurs extraordinaires, on les avait comblés de présents. Cette alliance, pour laquelle on moutrait tant d'empressement, n'entait pas sans quelques dangers. Les personnages graves qui les prévoyaient, manifestaient leur inquiétude, au milieu des réjouissances publiques, et demandaient si le Saint-Esprit qu'on avait invoqué, était bon politique (2).

La ligue signée, on réclama l'intervention de la cour de France, pour obtenir, du gouvernement Espagnol, la démolition du nouveau fort qui fermait l'entrée de la Valteline; mais ce fort s'élevait avec une effrayante rapidité, et se trouva bientôt pourvu de soixante pièces d'artillerie et d'une nombreuse garnison.

<sup>(1)</sup> On peut voir le manifeste des Valtelins et les pièces relatives à cette affaire, dans un manuscrit de la bibl. de Monsieur, nº638, initiulé: Meslanges de plusieurs mémoires, titres, etc. pendant l'ambassade de M. Miron, depuis 1617, jusqu'en 1624.

<sup>(2)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tom. 1, p. 376.

Quelques années après, lorsque les habitants de la vallée se soulevèrent, à l'instigation des Espagnols, le sénat se hâta d'avertir les Ligues de la véritable cause de cette révolte, les exhorta à employer la clémence, pour ramener leurs sujets dans le devoir, et la vigueur, pour repousser les instigateurs de l'insurrection. Il réclama l'intervention des Suisses, et offrit des subsides. On se battit avec des succès divers; mais les gouverneurs de Milan et du Tyrol envoyaient successivement des renforts, qui entretenaient le feu de la guerre, et elle prit un tel caractère de violence, qu'une partie de la population de la Valteline se refugia dans les états de Venise. La division éclata entre les trois républiques confédérées.

Les Vénitiens sentaient bieu qu'il était indispensable d'armer pour dicter la paix. On commença par des démonstrations assez fistueuses; trente galères étaient, disait-on, toutes prêtes dans l'arsenal; il s'agissait d'enrôler des volontaires pour les monter. Le capitaine-général, qui devait recevoir les engagements, vint s'asseoir au milieu de la place Saint-Marc, devanu une table chargée de monuaie d'or et d'argent; on assurait qu'il y en avait pour plusieurs nillions. Cette table était entourée d'une barrière formée par une chaîne d'or massif, que, suivant l'opinion populaire, cinquante hommes avaient

Tome IV.

peine à porter. Enfin on avait soin d'ajouter que la république possédait encore vingt millions de sequins dans son trésor de réserve (1). Cette ostentation de richesse prouvait que le gouvernement ne pensait pas sérieusement à entreprendre la guerre : il savait trop qu'un trésor est un secret, et se serait bien gardé de se mettre dans l'impossibilité de demander de nouvelles contributions à ses peuples, en étalant à leurs veux une opulence que l'imagination grossissait eneore. On n'avait pas oubliéque, peu de temps auparavant, lorsqu'on avait voulu armer une escadre, pour l'opposer à la flotte napolitaine, on 'n'avait jamais pu trouver dans la ville deux mille hommes qui voulussent servir comme soldats dans cette expédition; et que la résistance du peuple à ce projet de levée avait eu tous les caractères d'une sédition (2). Cette expérience conseillait sans doute d'essaver des moyens plus persuasifs, pour opérer un recrutement; mais, en même temps, elle avertissait de leur inutilité. Aussi la république était-elle bien éloignée de se commettre avec l'Espagne et avec l'Autriche, avant d'être assurée de la coopération de la France. Cette couronne ne

<sup>(1)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tom. 1, p. 407.

<sup>(2)</sup> Correspondance de Léon Bruslart, ambassadeur de France à Venise, lettre au roi du 4 juillet 1617.

voulut d'abord que négocier; et pendant ee temps-là les Espagnols, sous prétexte de protéger la Valteline, achevèrent de l'envahir (1).

Pressés par les sollicitations de la France, ils promirent d'évacuer cette malheureuse province; mais au lieu de tenir leur promesse, ils attaquèrent les Grisons, les battirent, et entrèrent dans la ville de Coire, leur capitale: là, ils imposèrent un traité, par lequel les Ligues-Grises renonçaient à la souveraineté de la Valteline, moyennant une indemnité de vingteinq mille éeus. L'une des trois petites républiques passait sous la domination de l'archidue d'Autriche, et les deux autres s'obligeaient à laisser toujours leurs passages ouverts aux troupes Espagnoles et Autrichiennes. Ces conditions, dietées par la force, furent violées; les Grisons se soulevèrent, chassèrent les étraugers,

II.
Les
Autrichiens
et les
E-pagnols
attaquent
les Grisons.

<sup>(1)</sup> Ceste que l'ambassadeur de France à Venise, M. Court nde Villiers, avait prévu. Il écrivait à M. de Puyseulx, le 11 ociobre 1620, « Quant à la Valteline, vous avez vu par ma dernière dépèche, du 23 du passé, en quels termes les choses y sont réulites, sur le pied d'établissement qu'y pennent les Espagnols, dont il ne faut pas espérce de les fitte démordes, si l'on ne réutuil d'y apporter d'autres efforts; car je vous assure que ce n'est pas un mal à guérir avec des paroles. « (Correspondance de M. Courtin de Villiers, mansuscrit de la bibl. da Roi, n'9310, fondade Lanselot 85.)

30.

mais ne purent reconquérir la Valteline. Les Antrichiens leur proposèrent une trève, qu'ils acceptèrent; et, à la faveur de la sécurité qu'elle inspirait, les troupes allemandes revinrent en force, reconquirent le pays des Grisons, et ajouterent aux conditions auxquelles ce peuple s'était déja soumis, l'obligation de souffrir une garnison étrangère dans sa capitale. Pour colorer cette odieuse usurpation, l'Autriche et l'Espagne affectaient un grand zèle pour le catholicisme, et proscrivaient, dans le pays, l'exercice de la religion protestante; ce qui n'était pas un moyen d'y ramener la paix.

fil.
Ligne
contre
la maison
d'Autriche.
1623.

Il y avait près de deux ans que cc brigandage scandalisait l'Europe, lorsque enfin, grace aux efforts de Jean Pesaro, ambassadeur de la république à Paris, la France, le due de Savoie et la république de Venise se décidèrent, au commencement de 1633, à se liguer (1), pour lever une armée de quarante-six mille hommes, dont la moitié devait être fournie par la France,

<sup>(1)</sup> Traité de la ligue du roy avec la république de Venise et monsieur de Savoye, en febvrier 1623. (Manuscrit de la bibl. de Brienne, n° 14.)

On trouve dans les Memorie recondite de Vittorio Siri, tom. 5, le plan d'opérations, arrêté dans les conférences de Compiègne. Voyez aussi le Codes Italiæ diplomaticus de Lunig. tom. 1, pars 1, sectio 2, cap. 2, LXVII.

afin d'obliger les Espagnols et les Autrichiens à évacuer la Valteline et le pays des Grisons.

La cour d'Espagne, pour éviter d'y être forcée, proposa d'ouvrir une négociation, dans laquelle le pape serait médiateur, et offrit de lui remettre la Valteline en dépôt; ce qui fut accepté.

Quand on en vint à discuter les conditions d'un arrangement, dans lequel les Grisons avaient tout à réclamer, et les Espagnols rien à prétendre, le médiateur commença par demauder que la Valteline formât un état indépendant, que les troupes espagnoles y eussent un libre passage, et qu'on dédommageât le saintsiège des frais que la garde de ce dépôt lui avait oceasionnés.

C'était évidemment vouloir laisser les Espagnols maîtres du pays. On ent recours aux armes; le marquis de Cœuvres, à la tête de six mille Français, secondés par trois ou quatre mille Vénitiens, entra dans la Valteline, chassa les troupes du pape, et n'avait plus à combattre que quatre mille Espagnols, qui tenaient auprès de la petite place de Riva.

Les Vénitiens, qui attachaient beaucoup d'importance à cette affaire, savaient que la cour de France avait rassemblé une vingtaine de mille hommes; ils n'attendaient, pour donner, que l'arrivée de l'armée française, qui s'était avancée sur les montagnes du Piémont. Mais cette armée, destinée à la réparation d'une, iniquité, se disposait alors à en commettre une autre non moins odieuse.

Les Italiens doutaient que la France voulût réellement s'engager dans cette guerre, où elle n'avait d'autre întérêt que de contrarier la cour d'Espagne. Les Vénitiens ne voulaient pas se hasarder à en soutenir seuls tout le poids. Le duc de Savoie proposa un plan de campagne, qui ne tendait à rien moins qu'à abattre la puissance de la maison d'Autriche. Il traçait la marche des armées de presque tous les états de l'Europe alors enuemis de cette maison, faisait attaquer les Pays-Bas, la Franche-Comté, les états héréditaires d'Allemagne, la Hongrie, tandis que les flottes de Hollande et d'Angleterre devaient menacer les côtes d'Espagne, Ce projet ne pouvait manquer d'être accueilli par le cardinal de Richelieu; mais, pour faire mouvoir toutes ces forces, il fallait un autre bras que celui du due de Savoie; et, dans un plan si vaste, la Valteline disparaissait; l'intérêt de l'Italie même n'était plus qu'un intérêt secondaire. Charles-Emmanuel, pour se venger des Espagnols, voulait attirer les Français en Italie et animer ces deux peuples l'un contre l'autre, par un intéret plus vif que celui qu'ils prenaient aux Grisons ou à la Valteline.

Bien persuadé que les politiques ne croient pas devoir aux usurpations d'autre sentiment que la jalousie, il proposa à la cour de France de se venger de la cour d'Espagne, en l'imitant. Les princes ont toujours un penchant secret pour ces sortes de diversions. Le duc de Savoie indiqua Gènes comme une conquête importante et facile, sur laquelle le roi avait beaucoup de prétentions à élever, et dont l'occupation ne pouvait manquer de donner de grandes inquiétudes au

IV. Tentative des Français pour surprendre Gênes, 1624.

cabinet Espagnol. Les Vénitiens, consultés sur ee projet, le repoussèrent; plus prévoyants que le duc, ils savaient combien il est dangcreux d'accoutumer les grandes puissances à rétablir toujours l'équilibre entre elles aux dépens des états plusfaibles, de sorte qu'une iniquité en amène nécessairement une autre; mais ils se bornèrent à représenter fortement qu'il n'y avait point de raison ponr faire porter aux Génois la peine d'une usurpation commise par les Espagnols, Ces représentations n'empêchèrent pas qu'au mois de mars 1625, le connétable de Lesdiguières, à la tête de trente mille hommes, n'envahît le territoire de cette république. Attaquée à l'improviste, elle devait succomber; mais un de ses citoyens, Jean-Jérôme, du nom illustre de Doria, proposa fièrement de prendre le parti d'une courageuse résistance. La jalousie

du duc de Savoie et du connétable, ralentit les opérations : les efforts des uns, les retards des autres, donnèrent le temps aux secours d'arriver; des troupes vinrent de Naples, de Milan, et les armées de France et de Savoie eurent la honte qu'elles méritaient, de manquer leur entreprise sur Gênes, et de voir les Génois faire le procès à l'ambassadeur de France, raser sa maison, confisquer ses biens, et mettre sa tête à prix. Louis XIII éprouva un tel dépit de cette vengeance, qu'il écrivait, le 24 mars 1625, à Béthune, son ambassadeur à Rome : « Je m'en souviendrai long-temps, et je ferai-« châtier ces petits républicains comme le mé-« rite leur insolence. » Quelques temps après, le 4 octobre, il fit arrêter tous les Génois qui se trouvaient dans le royaume, fit saisir leurs biens, leurs marchandises, leurs livres de commerce, et promit une récompense de soixante mille livres à celui qui prouverait avoir tué un de ceux qui avaient eu part à la senteuce rendue contre l'ambassadeur de France. Les Français eurent à se reprocher d'avoir perdu le moment de profiter des succès qu'on avait obtenus dans la Valteline : les Allemands étaient arrivés en force dans cette province, et le résultat de cette campagne devenait incertain.

v. ité de nzon. Pendant que les Vénitiens, les Allemands, les Grisons, les Valtelins et le pape négociaient, et épuisaient toutes les combinaisons pour amener un arrangement, on apprit avec surprise que la cour de France, sans consulter ses allies, avait décidé, d'accord avec le cabinet de Madrid, du sort de la Valteline. Les deux rois avaient prononcé, par un traité conclu à Monzon, que les Grisons seraient rétablis dans la situation où ils étaient avant la guerre; que, par conséquent, ils conserveraient la souveraineté de la Valteline; que cette province ne serait assujettie qu'à un léger tribut, mais que tous les forts en seraient démolis, et que tout autre culte que celui de la religion catholique, serait interdit dans le pays : les Grisons ne pouvaient plus y envoyer leurs troupes : et le roi de France conservait le droit de passage.

Il était évident que ce traité terminait l'affaire conformément aux vues de l'Espagne, qui devenait.la protectrice nécessaire des Valtelins contre leurs anciens maîtres. Richelieu avait alors des affaires plus importantes que celles des Grisons.

Les Vénitiens, qui sentaient tout ce que ce procédé avait d'injurieux pour leur république, dissimulèrent leur ressentiment, parce que, déja brouillés avec la cour d'Espague, ils ne pouvaient se dispenser de rester avec la France dans les termes d'une bienveillance réci-

proque. Quatre ans après, une autre guerre amena d'autres combinaisons, et les Grisons furent rétablis dans leurs droits par deux traités. consécutifs. Mais les Autrichiens n'ayant pas encore, à cette époque, évacué le pays, les Français revinrent en 1631, les en chasserent, se mirent à leur place, et s'y maintinrent pendant six ans. Le pays souffrait beaucoup. Presses de remettre la Valteline, les Français imaginèrent des prétextes pour s'en dispenser; cette protection devenait aussi suspecte qu'elle avait. été onéreuse. Les Grisons, par une de ces résolutions imprévues que le dépit conseille, appelèrent à leur secours, pour les aider à chasser les Français, ces Autrichiens, ces Espagnols, contre lesquels ils luttaient eux-mêmes depuis seize ans. Les Français, au nombre de sept ou huit mille hommes, furent assaillis de toutes parts. Leur général, qui était le duc Henri de Rohan, s'étant jeté dans un petit fort, fut obligé d'y capituler, de consentir à faire évacuer le pays par ses troupes, et de rester en ôtage jusqu'à leur départ. Les Espagnols, contents d'assurer leur domination, remirent sans difficultés la Valteline sous le joug des Ligues-Grises; et cette république, en prenant le titre d'alliée du duché de Milan, se trouva placée sous la protection et sous l'influence de la cour d'Espagne.

Cette affaire n'était pas encore terminée, lorsque la fortune vint offrir à cette même cour une autre occasion de s'ingérer dans les querelles de l'Italie. Le duc de Mantoue était près de mourir sans postérité, ne laissant qu'une nièce inhabile à recueillir tout l'héritage de sa maison, qui se composait du Mantouan et du Montferrat, parce que le duché de. Mantoue était un fief masculin. Une branche, cadette de cette maison était établie en France depuis long-temps. Le chef de cette branche portait le titre de duc de Nevers, il avait un fils qu'on appelait le prince de Réthel. On proposa le mariage de ce fils avec la princesse de Mantoue. L'Espagne, la Savoie, s'opposaient à ce mariage; mais la fin du duc de Mantone approchait, il importait de confondre les droits des deux héritiers; on fit venir le jeune prince et le mariage fut célébré le jour même de la mort du duc.

VI. Guerre pour la accession de

Le prince de Réthel se mit en possession, pour son père, des deux principautés; l'empereur en refusa l'investiture, tandis que le roi d'Espagne et le duc de Savoie signaient un traité, par lequel ils se partageaient le Montferrat.

Les Vénitiens négocièrent avec l'empereur, qui favorisait les prétentions de l'Espagne, avec le cabinet de Madrid, qui voulait séquestrer la principauté en litige, jusqu'à ce qu'il eût été prononcé sur les droits des héritiers. Ils 'agirent auprès du pape et sur-tout auprès de la cour de France, fort portée naturellement à protéger le nouveau duc, pour s'opposer aux projets des Espagnols; mais alors tout occupée du siège de la Rochelle. Il fallut se passer du secours de la France, jusqu'à ce que la conquête de cette place eût rendu les forces du roi disponibles. Le Montferrat fut envahi par les troupes d'Espagne et de Savoie, et l'empereur envoya un commissaire pour se saisir du duché de Mantoue. Le duc montra un courage égal au danger: il rassembla toutes ses forces dans sa capitale, et implora l'assistance des Vénitiens, qui, bien résolus à ne prendre part à la guerre que lorsque la France y serait engagée, se bornèrent à lui fournir quelques movens de se mettre en état de défense.

Intervention de la France. 1628. Ce ne fut qu'à la fin de 1628, que Richelieu s'occupa sérieusement de disputer aux Espagnols le droit qu'ils voulaient s'arroger de disposer des états d'Italie. Il fit dire aux Vénitiens que Louis XIII, en personne, se préparait à passer les Alpes. Ils avaient déja une armée sur les frontières du Milanais; après une longue séance du sénat où l'on invoqua solemellement les lumières du St.-Esprit, où beau-coup d'orateurs haranguèrent, et où les vieil-

lards versèrent des larmes, tant ils étaient effrayés des suites que leur résolution pouvait avoir (1), la seigneurie signa un traité d'alliance (2) pour la défense du duc de Mantoue; le roi fournissait vingt-un mille hommes, la république onze mille, et le duc cinq mille.

L'armée française força le passage des Alpes, obligea le duc de Savoie à lui livrer la citadelle de Suze, et à se détacher de l'alliance des Espagnols; mais Richelieu envoya le père Joseph, capucin, l'un de ses confidents, au duc de Mantoue, pour lui proposer de céder le Montferrat à la France. Cette demande faisait connaître à quel prix cette puissance mettait sa protection. Le duc sentit qu'il n'avait fait qu'attirer en Italie un prétendant de plus; il éluda la proposition, et l'armée française, presque tout entière, repassa les Alpes, pour aller faire la guerre aux huguenots, dans le Languedoc. Cette retraite laissait les Espagnols maîtres de l'Italie, et obligeait les Vénitiens à rester dans les limites de la plus exacte circonspection. Ils offrirent au duc de Mantoue tout ce qu'ils pouvaient lui fournir, à l'exception d'une armée. Enfin la fermeté de ce

<sup>(1)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tom. 1, p. 623.

<sup>(2)</sup> Codex Italiæ diplomaticus. Lunig. tom. 11, pars 2, sectio 6, xxxx.

prince finit par leur inspirer une résolution plus généreuse. Ils firent avancer près de vingt mille hommes et en détachèrent cinq ou six mille, pour l'aider à désendre sa capitale, car c'était sur ce point qu'il était obligé de concentrer toutes ses forces.

Mantone

Mantoue assiégée soutint vigoureusement les efforts des Espagnols et des Autrichiens réunis. Tandis que le duc disputait les approches et faisait de fréquentes sortics, la petite armée des Vénitiens fatignait l'armée assiégeante ct ravitaillait deux fois la place. Richelieu jugea cependant qu'il y aurait de la honte à laisser accabler un prince, qui se montrait si digne de son rang. Il fit avancer une seconde fois l'armée française, et comme on avait à se plaindre du duc de Savoie, qui avait encore changé de parti, les Français se mirent à le dépouiller de ses états. Pendant qu'ils agissaient ainsi pour cux-mêmes, ils prétendaient s'acquitter envers le due de Mantoue par cette diversion, et comme ils avaient attiré du côté des Alpes une partie de l'armée ennemie, ils disaient que c'était aux Vénitiens de faire un effort, pour disperser ce qui était resté devaut Mantoue. Le sénat se détermina à le tenter, mais cette entreprise eut un succès tout contraire; l'armée de la république fut battue, ou plutôt dispersée, à Valesso, et se retira en dés-

t battus à Valesso. 163o.

ordre, des bords du Mincio jusqu'à l'Adige (1). Cette déroute de Valesso, l'un des événements les plus honteux pour les armes vénitiennes, fut le résultat d'une terreur panique. Les Autrichiens, après avoir délogé quelques postes, étaient venus camper le soir à environ un mille de l'armée qui était sous cette place. Pendant la nuit les Vénitiens tinrent conseil ; ils avaient dix-sept mille hommes, les ennemis n'en avaient pas la moitié; cependant tout le monde opina pour la retraite, chacun se hâta de l'effectuer, et ce fut avec une telle précipitation, qu'on marcha sans aucun ordre, et qu'on oublia des détachements. Le commandant de Valesso, se voyant abandonné à ses propres forces, renonca à se défendre, et mit le feu à ses magasins. La lueur de l'incendie avertit les Autrichiens qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire : ils envoyèrent une reconnaissance pour tâter la grande-garde, il ne s'en trouva point; ils avancerent avec précaution, le camp était abandonné; dès que le jour

<sup>(1)</sup>Woyce dans les manuscrits de la bibl. du Roi, n°1027 18, les négociations du marcéchal d'Estréect du comte d'asura, en 1630, dans l'objet de déterminer les Vénitiens à faire quelques efforts pour seconiri Mantoue, et le mémoire du maréchal d'Estrée, initialé Discours de Mantoue. Manuscrit provenant de la bibl. de Dupuy, n'500

parut, ils se mirent à la poursuite de l'armée fugitive, ramassèrent à-peu-près deux mille Vénitiens errants dans la campagne et accompagnèrent le reste, avec les railleries les plus piquantes, jusques sur les glacis de Peschiera.

A Ver.ise on s'en prit de cette retraite, au patricien Zacharie Sagredo, assez injustement, car c'etait la première fois qu'on l'avait employé à l'armée, et on n'était pas en droit d'exiger de lui de l'expérience.

Dans toute l'Italie, les ennemis de la république, ses alliés même, prirent soin de publier sa honte : ou prétendit que les Autrichiens avaient poursuivi son armée à coups de bâton, et un Génois nommé Capriata, consigua, dans une histoire qu'il publia sur cette guerre, tout ce qu'il pouvait y avoir de plus amer pour les Vénitiens, et de plus mortifiant pour Zacharie Sagredo. A quelque temps de là, celui-ci se trouvait membre de l'inquisition d'état, lorsqu'un banni vint proposer à ce tribunal, si on voulait lui promettre sa grace, de tuer l'historien satirique qui devait leur être si odieux : la chose mise en délibération , Sagredo eut la grandeur d'ame de s'y opposer, et la gloire de sauver la vie à un homme qui l'avait cruellement offensé (1).

<sup>(1)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tom. 7, p. 118.

Ceci se passait en 1630; malgré la promptitude du gouvernement vénitien à réorganiser son armée, et malgré les mouvements qu'elle fit en avant, les Autrichiens parvinrent à surprendre Mantoue. Cette ville, où il ne restait pas mille hommes de garnison, venait de perdre, en trois mois, vingt-cinq mille de ses habitants, par les ravages de la peste (1). Les ennemis y entrèrent à la faveur d'une attaque de nuit et de quelques intelligences. La ville . fut livrée au pillage, et le duc, surpris dans son palais, n'obtint que la liberté de sortir de sa capitale. Cette conquête rendit l'empereur arbitre du sort des principautés de Mantoue et du Montferrat ; mais, comme il se trouvait alors pressé en Allemagne par les Suédois, il conclut avec la France un traité, qui devait mettre fin aux discordes de l'Italie. Par cet arrangement, le duc de Mantoue recouvrait ses états, et n'était obligé de sacrifier que la ville de Trino, qu'il devait céder au duc de Savoie, et en conséquence de cette acquisition, qu'il ne demandait pas, on prétendait forcer celui-ci à abandonner aux Français, Pignerol, Suze, Avigliana et Bricheras.

Prise de Mantoue par les Autrichieus.

> VIII. Traité de Cherasco. 1631.

Ainsi, au moment où le duc perdait sa capi-

Tome IV.

31

<sup>(1)</sup> Relation de la prise de Mantone, manuscrit de la hibl. du Roi, nº 27, provenant de la collection de Dupuy.

tale, une descente de Gustave-Adolphe en Poméranie obligeait l'empereur à lâcher prise, et faisait triompher dans le traité ceux qui avaient été vaincus sur le champ de bataille, La cour d'Espagne en témoigna beaucoup de ressentiment: il fallut recommencer deux fois la négociation, pour en venir à un arrangement définitif, enfin on convint que la France ne retiendrait que Pignerol, et qu'on accorderait au duc de Savoie une partie assez considérable du Montferrat. Ce traité, conclu le 6 avril 1631, fut appelé le traité de Cherasco. Les Vénitiens y étaient compris, et sans faire ni pertes, ni acquisitions, se trouvèrent réconciliés avec l'Espagne. Il n'en fut pas de même de la France : la cour de Madrid ne pouvait consentir à ce qu'elle sit des établissements en Italie; la guerre continua entre ces deux couronnes encore fort long-temps; mais la république évita d'y prendre part.

Réclamation des subsides promis au roi de Suède.

Cette diversion du roi de Suede avait été trop utile aux Vénitiens, pour qu'ils ne prissent pas le soin de l'encourager; ils avaient promis à ce prince un subside de quatre cent mille francs par an. Lorsque son ambassadeur se présenta pour en réclamer le paiement, la paix venait d'être signée, on n'avait rien à espérer ni à craindre de la Suède; on répondit que la guerre d'Italie, à laquelle la république avait contribué d'une

manière si onéreuse pour elle, avait eu cet effet de faciliter les conquêtes de Gustave-Adolphe en Allemagne, que par conséquent les deux puissances étaient quittes respectivement; que le gouvernement vénitien avait fait ses dispositions pour le paiement; mais que, la paix avec les princes de la maison d'Autriche étant signée, il ne pouvait plus avec honneur, fournir un subside à leurs ennemis; que d'ailleurs la république avait fait d'immenses sacrifices, éprouvé de grands mallicurs, et que si les circonstances rallumaient de nouvelles hostilités, elle serait empressée de prouver à sa majesté suédoise l'intérêt qu'elle prenait à ses prospérités et à sa gloire. Cette réponse ne pouvait satisfaire le ministre de Gustave-Adolphei il allégua les engagements contractés, reprocha à la république son manque de foi, fit des railleries assez piquantes sur la peur qu'on avait des Autrichiens, et se permit des expressions, qui ne pouvaient appartenir qu'à une éloquence un peu gothique (1), che sentivano il gotico. Déconcerté par le flegme vénitien, le ministre suédois appela à son secours le comte d'Avaux, alors ambassadeur de France; celuici insista fortement pour que la république

<sup>(1)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tom. 7, p. 410.

payât le subside qu'elle avait promis; mais il obtint, pour toute raison, qu'il y avait prescription. On laissa cet ambassadeur s'étonner d'une jurisprudence si nouvelle, et l'autre jeter les hauts cris; le Suédois fut obligé de partir avec cette réponse.

La république et le pape avaient fait une ligue pour se garantir mutuellement leurs états, mais comme on ne s'était pas garanti les usurpations, les Vénitiens se virent sur le point de se brouiller avec le saint-siége, au sujet du duché de Castro, fief de l'église, quele duc de Parme possédait, et que le pape voulut lui enlever, pour le donner à la famille Barberini. Cette guerre, qui ne présente point d'événements dignes d'être recueillis par l'histoire, se termina d'une manière favorable pour le duc, à qui les Vénitiens avaient fourni des secours. Tels furent les événements militaires et no-

Etat des finances de la république.

1618 à 1644.

Je suis obligé de revenir sur mes pas, pour faire mention de quelques particularités relatives à l'administration intérieure de la république. Nous avons un monument contemporain, qui fait connaître quels étaient ses revenius à cette époque; c'est un mémoire que le marquis de Bédemar, de retour de son ambassade

litiques, qui remplirent l'intervalle des années

de Venise, adressa au roi d'Espagne. Ily évalue les recettes à 3,859,196 sequins, et les dépenses à 2,89,830. Il en résulterait que la république aurait eu annuellement un excédent de recettes de près d'un million de sequins; mais il faut considérer que ce calcul ne supposait point de circonstances extraordinaires, et il en survenait fréquemment. S'il fallait en croire le imarquis de Bédemar, les finances, administrées d'ailleurs avec beaucoup d'ordre et d'intelligence; ne l'auraient pas toujours été avec autant de fidelité (1).

Une institution avait été imaginée depuis long-temps, pour remédier aux embarras des finances. C'était une caisse spéciale, inviolable; dans laquelle, depuis plusieurs siècles, on versait le produit de certains cens, qui s'élevait à près de cent mille ducats. Presque jamais on n'y avait touché. En 1583, il s'y trouvait deux millions cinq-cept mille ducats (a). Le marquis de Bédemar, qui écrivait en 1619, croyait qu'à cette époque, ce trésor de réserve pouvait s'élever à trois millions de sequins. Un autre



<sup>(1)</sup> Voyez les Mémoires du marquis de Bédemar, manuscrit de la bibl. du Roi, nº 10130 et 10079.

<sup>(2)</sup> Correspondance de M. Hurault de Maisse, ambassadeur de France à Venise. Lettre au roi, du 25 octobre , 1583. Manuscrit de la bibl. du Roi, n° 1020 85.)

ambassadeur(1) évaluait à huit millions de ducats ce qu'on en avait tiré pour la guerre du Frioul et des Uscoques, et disait qu'il en restait encore cinq ou six.

Le ministre espagnol donne le dénombrement de la population de Venise à cette époque. Cette capitale contenai alors, selon lui, cent sept mille trois cent cinquante-deux personnes, dont il évalue la consommation annuelle à six cent cinquante-six mille neuf cent soixante-dix mesures (stata) de farine, c'était par conséquent à-peu-près six mesures par tête.

Suivant le ministre de France qui résidait à Venise dans le même temps, cette population se serait élevée à centsoixante-seize milleames(1), parmi lesquelles, dit-il, quarante mille vivent entre quatre murailles. Apparenment que le marquis de Bédemar ne comptait que la population active.

Pendant cette période que nous venons de parcourir, le trône ducal vaqua plusieurs fois,

<sup>(1)</sup> Relation de l'ambassade de l'enie, 1619, par M. Léon Breslart. Monuscrit de la bibl. du Roi, n° 720 ou 2179 - 1525. Cet auteur estime le restant dans le trésor à cinq ou six millions de ducats; mais il dit qu'il y en avait en jusqu'à 15, et que le versement annuel était de quatrecent quatre-vingt mille.

<sup>(2)</sup> Ibid.

François Contarini y monta après Antoine Priuli, en 1623.

Jean Cornaro, en 1625.

Nicolas Contarini, en 163o.

François Érizzo, en 1632.

Le second de ces doges éprouva, dans son propre fils, combien les lois de la république étaient inflexibles.

Il existait entre sa maison et celle des Zeno. une de ces inimitiés trop souvent héréditaires en Italie. Renier Zeno, qui se trouvait l'un des trois chefs du conseil des dix, censurait tout ce que faisait ce doge, tout ce qui lui appartenait, avec unesévérité, qui tenait de l'animosité plus que du patriotisme. Il s'élevait contre quelques faveurs, que, par considération pour ce vieillard, on avaitaccordées à sesenfants; il l'accusait de tolérer leurs désordres, et le sommait publiquement de les réprimer. Le pape ayant revêtu de la pourpre Frédéric Cornaro, évêque de Bergame, et fils du doge, Zeno s'empressa de s'écrier que la loi, qui interdisait aux enfants du doge d'accepter aucun bénéfice de la cour de Rome, pendant le règne de leur père, était violée. Il exigea qu'on mit en délibération si on n'obligerait pas le fils, ou même le père, à

François Contarini doge. 1623. Jean Cornaro. 1625. Nicolas Contarini. 1630. François Erizzo.

1635.

K.
Brouillerie
entre les
Cornaro et
les Zeuo.

se démettre de sa dignité. Le erédit de la famille du prince triompha de cette attaque : on allégua des exemples; on établit que la dignité de cardinal ne devait pas être considérée comme un bénéfice : Frédéric Cornaro fut autorisé à accepter le chapeau. Quelque temps après, Zeno revint à la charge; il avanca que les enfants du doge n'avaient pas tous le droit d'entrer au sénat, et cette fois il réussit à en faire limiter le nombre à deux; de sorte que le plus jeune des trois fils du doge, s'en trouva exclus (1). Celui-ci, qui se nommait George Cornaro, était sur-tout l'objet des invectives de Zeno, qu'on ponvait prendre pour une persécution. Irrité contre ce censcur malveillant, qui abusait de l'autorité de sa charge, il l'attendit un soir à la porte du palais, le frappa de neuf coups de poignard et prit la fuite. Le lendemain les vêtements cusanglantés de Renier Zeno et une hache que les meurtriers avaient laissée sur la place, furent portés au palais, en plein jour, à la vue d'un peuple, plus étonné encore de cet attentat, qu'emu de ce spectacle. Le rang

<sup>(1)</sup> Relation et sentences readues à l'ensie, sur l'assausinat du cav. Zeno, dans le manuscrit de la bibl, du Roi, nº3, avant pour titre Relations de la cour de Rome etc. par le cav. Zeno, et de la république de l'ensie, par Alfonse de la Caeva.

489

et les vertus du père, la vénération qu'il s'était acquise, ne pouvaient absoudre le coupable; mais on ne se contenta pas de le condamner par contumace, de confisquer ses biens présents et à venir, et d'effacer son nom du livre d'or, on voulut constater l'inflexibilité de la loi par un marbre, qui fut élevé sur le lieu même où le crime avait été commis (1).

Cependant cet événement envenima la haine des deux familles. Cette haine forma deux factions dans Venise. Renier Zeno, qui n'était point mort de sa blessure, n'écouta plus que son ressentiment, et menaça tous les partisans de

<sup>(1)</sup> On peut voir les quatre sentences du conseil des dir sur cette affaire, à la fin du manuscrit cité ci-dessus.

Le comte de la Tour, dans son Examen de la constitution, de l'enine, fait meution de cetévénement d'une manière imparfaite. «Zeno, dit-il, siégeait à côté du doge son ennemi. Il pensa lui en coûter la vie; le fils du doge lui porta même une blessure damgereuse. Aucun historien vénitien n'a osé soccuper de cet événement, dont je suis sûr, et qui est unique dans leur histoire. Nani ne fait que l'indiquer. »

Le fait est que Zeno avait provoqué l'inimité du fils du doge, et que le jugement qui suivit l'assassinat eut la plus grande publicité. L'auteur parle de ce fait comme si la découverte lui en était due, et un monument avait été élevé pour en perpêture la mémoire. Enfin le fait était point ann exemple, car le fils du doge, François Foscari, avait été condamné, injustement ala vérité, à l'occasion de l'assassinat d'un membre du conseil des dix.

la famille Cornaro. On craignit la guerre civile, et on crut que le conseil des dix allait devenir l'auxiliaire ou le chef de l'une des factions.

XI. Méprises du conseil des div. Ce tribunal, dès long-temps odieux, avait, quelques années auparavant, encouru l'indignation publique, par un de ces jugements précipités, auxquels les magistrats, qui jugent sans publicité et sans formalités, sont sisouvent exposés. Les encouragements qu'on donnait à la délation avaient donné maissance à une société secrète de délateurs qui, se partageant les rôles d'accusateurs et de témoins, suscitaient à ceux qu'ils voulaient perdre des affaires criminells, s toujours dangereuses devant un tribunal qui s'appliquait à laisser à l'innocence peu de moyens dese défendre, et qui avait pour maxime avouée, decondamnersur unsoupçon, comme sur une preuve (f).

Un sénateur, Antoine Foscarini, qui avait été ambassadeuren France, fut dénoncé comme ayant entretenu des correspondances secrètes avec les étrangers: le souvenir de ce qui s'était passé quatre ans auparavant, invitait à la sévérité. Foscarini, quoique innocent, quoique membre du corps le plus auguste de l'état, quoique profondément instruit des lois de sa patrie, ne put se défeudre au fond de sa prison,

<sup>(1)</sup> C'est l'expression de Nani, liv. 5. de son histoire.

contre des dépositions dont les auteurs lui étaient inconnus. Il fut pendu comme traître (1).

Ce succès multiplia les délations: elles devinrent si nombreuses et l'impudence des délateurs en basarda de si invraisemblables, qu'on finit par ouvrir les yeux; les scélérats furent découverts, punis, et la mémoire de Foscarini réhabilitée; mais cet événement, en frappant de terrêur tous les citoyens, porta atteinte à

<sup>(</sup>a) Hitt. de la république de Penise, par Baptiste Nani; iv- 5. Memorie rerondité di Vittorio Siri, tom. 5, p. 38o. Il y a des écrivains qui prétendent que la condamnation de cet accusé ne fat qu'une erreur volontaire du tribunal, et que son veritable crime était de êvêtre montré libéral envers le penple. On l'accusa d'avoir entretenu des correspondances avec l'ambassadeur d'Espagne, (Mayer Description de Penite, tom. 2.

Le même auteur dit que ce l'oscarini fut jugic coupable, parce que effectivement il avait été vu déguisé, rodant la muit dans les eavirons du palais de l'ambassadeur; mais que ce d'équisement, ces sorties noctaraes, n'avaient pour objet qu'une intelligence serchet avec une dame, dont l'accasé sauva l'honneur aux dépens de sa propre vic. Cette ancedots, qui a cét reacotte d'une rement, a fournie le sujet d'une belle tragédie, où le terrible tribhanal qui gouvernait. Venies a été peint avec autant d'énergie que de vériés, par un de ces infortanés, dont la patrie, les lettres, et l'amitié, déplorent également l'absence, et dont le talent comme le mobile caractére on tpris dans le malbeur un nouvel éclar.

la considération du conseil des dix et en fit un objet de haine.

Onse rappelait, et on citait avec amertume, qu'il était échappé à un des membres de ce tribunal, dans le temps de sa grande puissance, de s'écrier. Nous sommes des rois (1):

Tout le monde desirait qu'on mit au moins des bornes à l'autorité d'un tribunal, qui en usait si malheureusement, et d'une inquisition, qui affectait de pénétrer jusque dans les moindres détails de la vie privée.

XII.
Attaques
dirigées
contre le
conseil des
dix.

dres detais de la vie privez.

Ce Reuier Zeno, l'implacable ennemi des
Cornaro, devait être un esprit ardent, qui ménageait peu les hommes, même de son parti.
Quelques années auparavant, pour avoir
parlé avec trop de violence dans le grand, conseil, il avait été condamné à un exil de dis ans,
par ce nême tribunal, à la tête duquel il se
trouvait maintenant. On lui doit cette justice
de dire que l'esprit de corps ne l'aveiglait
point, et qu'il improuvait les empiètements
d'attributions que se permettait ce conseil. Il
manifesta même l'intention de provoquer
une délibération du grand conseil sur un
sujet qu'il ne croyait pas de la compétence
des décemvirs: le tribunal le lui défendit; il

<sup>(1)</sup> Sumus tot reges. Essai de l'histoire de l'inquisition d'état de Venise, par M. le professeur Sichenkees.

osa désobéir, et ses collègues le condamnèrent de nouveau au bannissement (1).

Cet acte de despotisme, qui interdisait à un membre du corps souverain le droit d'y faire une proposition, excita une indignation générale; on ne prit cependant aucune mesure contre le conseil des dix; mais quand l'époque de son renouvellement arriva, l'assemblée générale des patriciens affecta de ne donner à aucun des candidats désignés le nombre de voix nécessaire; on eut beau renouveler les épreuves et multiplier les intrigues, il n'y eut point d'élection, et par conséquent il n'y eut plus de conseil des dix.

Alors ceux qu'une longue expérience avait accoutumés à respecter, comme inviolables, les anciennes institutions de la république, commencèrent à s'alarmer d'une innovation, qui en annonçait d'autres. Une commission fut nommée, pour proposer la correction des abus qu'on reprochait au tribunal. L'avis de ces commissaires fut que, dans un état où un aussi grand nombre de personnes participaient au pouvoir souverain, il était indispensable de comprimer, par une force toujours agissante.



<sup>(1)</sup> Mémoires historiques et politiques sur la république de Venise par Léopold Curti, 2º partie, ch. 4. Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. x1, cap. 2.

l'ambition des particuliers, que l'institution du conseil des dix remplissait parfaitement cet objet; mais qu'il était convenable de lui interdire d'étendreses attributions, au-delà de celles qui lui avaient été formellement assignées, et sur-tont d'interpréter, de restreindre, de modifier ou d'annuller les lois du grand conseil.

Lorsque cetteaffaire fut mise en délibération, toutes les passions se réveillèrent. La foule des nobles desirait sur-tout être affranchie de l'autorité d'un tribunal, qui évoquait la connaissance des fautes les plus légères, et qui les jugeait dans l'ombre, avec des formes silencieuses encore plus effrayantes que sa sévérité même. On se sépara sans avoir pu en venir à une délibération.

Le lendemain, François Contarini parla avec chaleur contre un conseil qui n'avait d'attributions que celles dont il déponillait les tribunaux : il fit une peinture si vive de la terreur qu'inspirait l'existence du décemvirat, que presque toute l'assemblée, sans aller aux voix, s'écria qu'elle partageait le sentiment de l'orateur: alors un sénateur en cheveux blancs parut dans la chaire, c'était Baptiste Nani; le calme se rétablit à son aspect, et il s'exprima en ces termes(1):

<sup>(1)</sup> Hist, de Venise de Bapt. Nani, liv. 7.

« Je sais que, pour être écouté avec fa-« veur, il faut partager les passions de ceux « qui nous entendent; mais je sais aussi que « mon devoir est d'énoncer mon opinion : « j'aurai toujours pour cela assez de liberté et

XIII.
Discours
de Baptiste
Nani, pous
la défeuse
de ce

« j'aurai toujours pour cela assez de liberté et « de courage. Je ne recherche ni les honneurs, « ni même les applaudissements; je ne desire

« rien, comme je ne crains rien. L'objet de mon « ambition c'est d'éterniser la gloire de notre pa-

« trie, unique soin qui occupait nos ancêtres. « Ces institutions, cette liberté, qu'ils nous ont

transmises, sont un dépôt dont nous sommes
 responsables envers nos descendants.

« De tous les droits que peut avoir l'homme 
celui qui émane le plus immédiatement de 
la divinité, c'est ledroitde gouverner les autres; 
mais l'exercice en est pénible; il est difficile 
de gouverner ses inférieurs, et à plus forte 
raison ses égaux : aussi la principale gloire 
de cette république est-elle que nous sachious 
« tous obéir et commander à notre tour; qu'une 
juste et louable ambition, que l'éclat de la 
souveraineté se concilie avec la modération 
qui convient à la vie privée et que tout le 
monde porte sans murmure le joug des lois, 
« Eh quoi! nous croirions-nous en droit 
d'accuser la Providence, parce que nous ne se-

« rions pas tous dans des positions semblables? « Nous ne pourrions souffrir l'existence d'un « conscil de dix membres, qui, au bout d'un « an, font place à d'autres, parce que nous ne « pouvons pas y entrer tous à-la-fois? Je vois « avec chagrin qu'il y a des gens qui accusent « la sévérité de la justice; c'est avouer qu'on la redoute, et qu'on ne vent l'abolir que pour « se rendre coupable impunément. Ah! au « nom du ciel, au lieu d'invectiver contre les « juges, invectivons contre les crimes.

« se rendre coupable impunément. Ali ! au « nom du ciel, au lieu d'invectiver coutre les « juges, invectivons contre les crimes. « Je ne parle point de l'antiquité vénérable « de ce tribunal, de la sanction donnée à son « autorité par les siècles: j'oublie qu'il est notre « ouvrage, que nous le choisissons et le com-« posons; mais je soutiens qu'il est le frein né-« cessaire des ambitieux , le gardien des lois « et de la liberté. Sans cet appui, que nous ar-« rivera-t-il à nous-mêmes et à ceux qui vien-« dront après nous? Il arrivera qu'à force d'être « impunis, et égaux, nons ne pourrons plus « être vengés ni protégés. Songez-y bien, le « conseil des dix est la sanve-garde des indivi-« dus et des familles , non moins que celle de « l'état: il préserve même le méchant, par la ter-« reur salutairequ'il inspire. Diminuez son auto-« rité, qui est-ce qui en profitera? les conpables: « qui en souffrira? vous-mêmes, qui serez exposés « à des insultes impunies. Mais est-ce bien à cetri-« bunal qu'on en veut ? ne serait-ce pas plutôt de « l'autorité du gouvernement qu'on est jaloux?

« Singulière jalousie, qui tend à se priver soi-« même et sa postérité d'un glorieux avenir!

« Que ceux qui ne se tiennent point assez honorés du titre d'enfant et de sujet de la république sortent d'avec nous; que ceux qui
apparemment veulent être criminels, puis« qu'ils ne veulent point de juges, soient re« jetr's comme des monstres. Notre égalité consiste à ne point commettre d'offenses, comme
« à n'en point recevoir. Loin de nous cette
« doctrine qui ménage le crime puissant, et qui
« trouve les peines trop sévères!
» Ouelques législateurs out mieux aimé lais-

» Quelques législateurs ont mieux aimé lais-« ser certains crimes impunis que les prévoir; « les nôtres au contraire ont institué des juges « inflexibles pour les plus petites fautes, afin que « l'ordre public ne pût pas recevoir la moindre « atteinte. Heureuse patrie!admirable constitu-« tion! où le pouvoir appartient aux lois, où « la liberté est le prix de l'obéissance, où « les plus élevés sont les moins indépendants! « aussi est-il dans l'antiquité, est-il dans l'Eu-« rope moderne un état auguel le nôtre puisse « porter envie? L'étendue de notre territoire « suffit à notre ambition ; la durée de notre ré-« publique passe celle de toutes les autres. Au-« jourd'hui il s'agit de nous surpasser nous-« mêmes, de mériter la confiance de nos sujets, « l'estime des autres nations, et les suffrages Tome IV. 32

- « de la postérité. Puisse-t-elle dire que la noblesse
- « vénitienne sut se montrer digne de l'empire « que Dieu lui avait donné; qu'elle ne voulut
- « régner que par la modération et par les lois,
- « et que volontairement, unanimement, elle
- « se soumit elle-même à des peines sévères et

« à un tribunal inflexible. »

La gravité de l'orateur et l'autorité de ses paroles ramenèrent tous les esprits. On sentit que l'aristocratie a plus besoin que tout autre gouvernement de professer des principes de justice et de modération ; que , pour faire tolérer la différence des conditions, il fallait un tribunal devant lequel les grands et les petits fussent égaux; et qu'il était indispensable de donner cette satisfaction aux peuples et ce frein aux nobles. Non-seulement on adopta les propositions des commissaires, mais on nomma Nani chef du conseil des dix, et on consigna dans le procès-verbal la mention du service qu'il venait de rendre à la république. L'autorité du tribunal s'en accrut au point que bientôt après, en 1624, il se fit attribuer exclusivement, par une loi du grand conseil, toutes les causes eriminelles dans lesquelles des nobles se trouveraient impliqués, et que jusques-là, il avait cu seulement la faculté d'évoquer ; de sorte que, lorsque l'évocation n'avait point lieu, les patriciens étaient jugés par le tribunal

ordinaire, c'est-à-dire par la quarantie criminelle.

Pour introduire cette innovation, on profita d'une accusation de vol, à l'occasion de la quelle un noble futtraduit devant la quarantie. L'accusé, après avoir subi publiquement tout ce qu'ont d'humiliant l'information, l'interrogatoire, les confrontations indispensables dans ces sortes d'affaires, s'était jeté aux pieds de ses juges, pour protester de son innocence, et avait été absous, mais à une très-faible majorité, de sorte que ce jugement ne l'avait point réhabilité complètement dans l'opinion publique.

A cette occasion, on fit répandre parmi la noblesse, qu'il y avait un grand inconvénient, pour le corps souverain de l'état, à ce que le peuple pût voir quelques-uns de ses maîtres assis sur le banc des accusés, et sur-tout à ce qu'il pût soupçonner qu'ils n'étaient acquittés que par faveur. Il importait, disait-on, d'assurer toujours une exacte justice, mais aussi d'éviter un spectacle, qui ne pouvait que porter atteinte au respect que les sujets devaient au patriciat, et à leur confiance dans les lois : en consequence on fit décider que toutes les accusations criminelles, dont les nobles pourraient être l'objet, ne seraient plus portées devant la quarantie, mais devant le conseil des dix, nécessairement.

Par cette loi, la quarantie n'eut plus de 32.

juridiction que sur les sujets; la magistrature perdit de sa considération et les nobles sevirent soustraits à la justice ordinaire, pour être toujours traduits devant un tribunal qui jugeait secrètement et sans formalités.

XV. Démélés avec le pape.

La république eut, à-peu-près vers cette époque, quelques démèlés de peu d'importance avec le saint-siége.

Le pape nomma à l'évêché de Padoue Frédéric Cornaro, deja évêque de Bergame et cardiual, mais qui, en sa qualité de fils du doge régnant, ne pouvait accepter aueun bénéfice: la prohibition contenue dans la loi était manifeste. Le cardinal supplia le pape d'excuser son refus: le pape ne voulut point revenir sur sa nomination: le sénat persista dans son opposition, et l'évêché demeura vacant jusqu'à la mort du doge.

C'est vers ce même temps (en 1622) que, pour effrayer l'ambition des ecclésiastiques vénitiens, qui solliciters atent que accepteraient quelque bienfait des princes étrangers, une loi expresse, rendue à la majorité de mille et douze voix, contre cent vingt, cluargea le conseil des dix de les punir.

Un autre Vénitien, Charles Quirini, avait obtenu de la cour de Rome l'évéché de Sébénigo: les décemvirs déconvrirent qu'il l'avait fait solliciter en sa faveur par une puissance étrangère, et le nouvel évêque, au lieu d'être installé dans son siège, fut banni de la république à perpétuité.

En 16a1, Grégoire XV, profitant d'un moment où les Vénitiens réclamaient son intervention, pour l'affaire de la Valteline, leur demanda vivement le rappel des jésuites. Le gouvernement vénitien se montra inébraulable dans son refus, malgré les instances de la cour de France (1).

Son successeur, Urbain VIII, donna dix ans après, le titre d'éminence aux cardinaux, en leur enjoignant de l'exiger de tous les princes, excepté des rois. La république de Venise, qui prenait rang parmi les couronnes, ne voulut rien changer aux formules qu'elle avait employées jusqu'alors avec les membres du sacré collége. Quelques cardinaux se crurent obligés de refuser les lettres du gouvernement vénitien; mais il se maintint dans son droit. Cette contestation ne fit que le constater, et depuis les cardinaux étrangers se virent réduits à garder l'incognito lorsqu'ils passaient à Venise.

<sup>(1)</sup> On peut voir dans la correspondance de M. Courtin de Villiers, ambassadeur de France à Veuise, la note présentée à ce sujet, et la réponse qu'il reçut. Pag. 283 et 375 du vol. 23.—85.

Ce débat au reste n'était fondé que sur de misérables subtilités. D'une part, on prétendait qu'une république ne pouvait pas avoir le même rang que les couronnes; de l'autre, les Vénitiens ne faisaient pas dériver leur droit de l'ancienneté de la puissance de leur république, mais de ce qu'elle possédait, ou avait possédé, quelques colonies, qui avaient été des royaumes autrefois.

L'ambassadeur de Venise à Rome y eut une dispute de préséance avec le magistrat revêtu du titre de préfet du prétoire, qui prétendait avoir le pas sur tous les ambassadeurs. Le carrosse du préfet passa celui du ministre; c'en fut assez pour que la république rappelât son représentant et refusât toute audience au nonce du pape, jusqu'à ce que cette insulte eût été réparée (t).

XVI. Démèlés avec le due de Savoie, pour le titre royal de Chypre. Une autre contestation, pour un sujet presque aussi léger, brouilla, pendant quelque temps, la république avec le due de Savoie. Ce prince, depuis que le pape avait prescrit le nouveau cérémonial dont on devait user avec les cardinaux, n'était nullement disposé à leur donner un titre que la république leur refusait. Pour s'en dispenser, il prit, dans un traité qu'il êut à signer avec un cardinal infant

<sup>(1)</sup> Memorie recondite di Vittorio Siri, tom. 7, p. 441-

d'Espagne, la qualité de roi de Chypre et de Jérusalem. Les Vénitiensen furent très-choqués. Ils portèrent leurs plaintes dans toutes les cours, et menacèrent de cesser toute communication avec le duc.

Dans le fait, les ducs de Savoie n'avaient jamais possédé le royaume de Chypre. Un prince de cette maison en avait épousé l'héritière, et en avait été chassé avec elle : le duc de Savoie prétendait à la reversibilité. Le droit des Vénitiens prenait sa source dans une usurpation qu'ils avaient favorisée, et dans une résignation arrachée à la veuve de l'usurpateur. Le duc de Savoie se prévalait de ce que le pape, en écrivant au neveu de la dernière princesse du sang des Lusignan, au sujet de la mort de celle-ci, lui avait donné le titre de roi, dans sa lettre de condoléance. Les Vénitiens argumentaient de ce que le royaume de Chypre relevait des soudans d'Égypte et de l'investiture que le soudan leur avait donnée. A l'époque où l'on se disputait le titre de ce royaume, les Turcs avaient, depuis long-temps, tranché la question; mais quoique les Vénitiens leur eussent cédé cette île, ils ne voulaient pas qu'un autre pût s'en dire le roi, ce qui n'empêcha pas le duc de Savoie de s'y obstiner, et les princes de l'Europe de montrer, pour cette contestation, toute l'indifférence.

qu'elle méritait(1). Nous voudrions pour beaucoup, disait un ambassadeur de Venise au ministre de Savoie, que vous fussiez réellement en possession de Chypre, et non pas les Turcs. Ce mot piquant était ce qu'il y avait de plus désisif dans ette coutestation.

XVII. Contestations pour le souveraineté du golfe. A ces démèlés frivoles se joignirent quelques affaires plus sérieuses. La république avait besoin de temps en temps de déployer son ancienne énergie, pour conserver le droit de souveraineté qu'elle s'était arrogé sur le golfe. Tous ses voisins cherchaient à éluder ses prétentions. On sut que les Allemands, avec lesquels on était alors en guerre, recevaient des grains de Ferrare. Deux galères vénjtiennes furent envoyées, pour croiser à l'embouchure du Pô, et, sans respect pour le pavillon du saint

<sup>(1)</sup> On peut voir sur cette contestation un manuscrit de la bibl. du Roi, n° 1015, ayant pour titre: Discour sur les différende l'ernise et de Savoie, touchant le titre royal, les droits sur le royaume de Chypre et la présence, contenant le jugement des ouvrages de l'auteur du traité du titre royal, de Gaspard Giannotti, et de Théodore Graswinckel, par M. le chevalier Guichenon, 1659, et l'ouvrage de Giannotti, auquel celui-ci répond, intitulé: Parere di Gasparo Giannotti, sopra un ristretto delle rivoluzioni del reame di Cipri e delle ragioni che n'ha la serenissima cass di Savoja e sopra un altro trattato, del titolo regale dovuto a S.A.S. Manuscrit de la bibl. du Roi, n° 2181-1527, et n° 21002, et n° 2102.

siège, elles s'emparèrent de tous les approvisionnements destinés pour les eunemis. Des marchands de Raguse, qui trafiquaient avecle port d'Ancône, se hasardèrent à traverser l'Adriatique, sans se soumettre au tribut exigé par les Vénitiens; leurs vaisseaux furent confisqués. Le pape eut beau représenter que des bâtiments, qui venaient trafiquer avec les sujets de l'église, devaient être exempts du droit, il fallut que la république de Raguse réparât cette contravention par un désaveu solennel.

Ce fut vers ce temps-là que les Vénitiens eurent à soutenir contre l'Espagne leur prétention de ne laisser entrer dans le golfe aucun bâtiment de guerre étranger. Cette cour avait fait prévenir le sénat que l'infante Marie ferait la traversée d'Otrante à Trieste sur la flotte du roi, son frère, pour aller épouser le fils de l'empereur. La république s'y refusa absolument, déclara que, si l'infante se présentait avec la flotte d'Espagne, elle aurait à soutenir un combat pour passer; et la princesse fut obligée de faire le trajet sur les galères de Venise.

Le pape, irrité contre le consul vénitien résidant à Ancône, dont la vigilance génait le commerce illicite des sujets du saint-siége, fit chasser cet agent, après lui avoir suscité une méchante affaire. Le senat suspendit toute communication avec la cour de Rome jusqu'à ce que le consul eût été rétabli.

Inscription honorable aux Vénitiens, supprimée par le pape. Mais un grief plus sensible aux Vénitiens que tout ce qui précède, fut l'injure que leur fit Urbain VIII, lorsqu'il fit ôter de la saille royale du Vatican une inscription (1) qui rappelait les services rendus par la république au pape Alexandre III. La légation vénitienne, qui était à Rome, reçut de son gouvernement l'ordre de partir sans prendre congé. Le nonce n'obtint plus aucune audieuce du collége, et les choses restèrent pendant dix ans dans cet état, jusqu'à ce que l'inscription eût été rétablie, par Innocent X, qui n'attendit pas même la demande des Vénitiens (2).

Peste de Venise. Pendant que les Français, les Piémontais,

(1) J'en ai parlé au sujet de la vietoire du doge Ziani et du voyage d'Alexandre III à Venise. Il y a dans la bibl. du-Roi, sous le nº 768, tout un volume provenant de la bibl. de Dupty, qui est relatif à cette affaire; c'est la correspondance de MM. de la Thullerie et du Houssay, ambasadeurs de Louis XIII à Venise, avec le maréchal d'Estrées. ambasadeur à Rome, en 1637, 1638 et 1639, pour l'accommod/emet d'Urbain VIII et de la république.

(a) « La nuit du samedi au dimanche dernier, le pape a fait une action qui lui a acquis un grand applaudissement, car il a fait rétablir l'inscription dans la sala regia, que le feu pape y avait fait effacer, sans attendre d'en être prié par les Vénitiens. »

(Correspondance de M. de Saint-Chaumont, ambassa-

les Espagnols, les Autrichiens, et les Vénitiens, combattaient autour de Mantoue, la peste ravageait l'Italie : à aucune époque, ce fléau n'avait été ni si général, ni si opiniâtre. Nani assure (1) que Venise perdit soixante mille de ses habitants, et les provinces, plus de cinq cent mille. C'était le quart de la population.

Il existait, dans les traités que la république

avait faits avec la Porte, un article qui autorisait les vaisseaux vénitiens à poursuivre les pirates barbaresques dans le golfe, et qui défendait formellement aux commandants turcs de donner protection à ceux-ci. Le grand-seigneur, en guerre avec la Perse, avait requis les régences d'Alger et de Tunis d'envoyer leur flotte sur les côtes occidentales de son empire, pour protéger le commerce de ses sujets, pendant qu'il conduisait son armée en Asie. Ces Barbaresques formaient donc alors une armée avouée par le sultan; mais, comme ils étaient aussi des pirates, ils se mirent, au lieu de protéger les

cagèrent une petite ville de la côte d'Italie, L'amiral chargé de la garde de cette mer les

vaisseaux turcs, à courir sur les autres, et sac-

située sur le golfe.

XVIII. Brouillerie les Turcs.

deur de France à Rome, manuscrit de la bibl. du Roi, 10 1099-737. Lettre à M. de Brienne du 14 novembre 1644. (1) Liv. 8.

poursuivit. Ils se jetérent dans le port de la Vallone, où le pacha les reçeut. Les Vénitiens les canonnèrent jusque dans cet asyle; la ville répondit avec toute son artillerie. Acharnés à la poursuite des pirates, ils forcèrent l'entrée du port, et y enlevèrent seize des bâtiments barbaresques.

Cet acte de vigueur blessa l'orgueil ottoman. De son camp, devant Bagdad, le sultan ordonna que l'ambassadeur de Venise fût mis aux Sept-Tours. Ce ne furent point les représentations fermes et mesurées que le sénat lui adressa, qui le ramenèrent à des dispositions plus équitables. On dut un retour de modération aux pertes innombrables qu'avait faites une armée de trois cent mille hommes devant Bagdad; à la peste, qui en dévorait les débris; enfin à la fatigue des plaisirs dans lesquels le sultan était plongé. Les Vénitiens payèrent une somme, en réparation du dommage, et l'harmonie se rétablit entre eux et l'empire ottoman; mais ce ne fut pas pour long-temps.

Ces brouilleries procurèrent aux Vénitiens l'avantage de recevoir sous leur protection, ou domination, deux petitles républiques sauvages de la côte orientale du golfe, qui espérérent trouver, sous le pavillon de Saint-Marc, un asyle contre les vexations des Tures. Les habitants du distriet de Maearska, voisins du golfe de Narenta, et anciens alliés des pirates de cette contrée, secouèrent le joug ottoman, en 1646, pour se donner à la république, qui leur conserva tous leurs priviléges. La province de Poglissa, entre Clissa et Almissa, habitée par un peuple pasteur, qui n'avait jamais bâti de ville, ni subi aucune loi, renonça à la protection de la Porte, pour se mettre sous celle de Venise; mais en conservant son gouvernement, ses usages à demi-barbares, et son antique indépendance (b).

<sup>(1) «</sup> Cette petite république mérite d'être mieux connue. Trois classes de personnes composent un peuple de quinze mille ames. La première consiste en vingt familles, qui prétendent descendre de nobles hongrois, qui, dans des temps de troubles , s'étaient retirés dans cette contrée; un plus grand nombre de familles, sorties de la noblesse de Bosnie, forment la seconde; et le reste du peuple, ou les paysans, la troisième classe. Tous les ans, le jour de Saint-Georges, les habitants de la province de Poglissa se réunissent dans une assemblée qu'ils appellent Zbor dans leur langue. Chaque classe campe à part dans la plaine de Gatta. Dans cette espèce de diète, on élit de nouveau, ou l'on confirme les magistrats. Le Veliki Knès, ou le grand-comte est la première personne de l'état, qu'on tire toujours de la classe des nobles hongrois. Ses électeurs sont les petits comtes, c'est-à-dire les gouverneurs des villages, qu'on tire de la noblesse originaire de Bosnie, et qui portent à la diète les voix de leurs communautés. Pendant que les petits-comtes élisent un grand-comte, le peuple, divisé en assemblées particulières, qui représentent les habitants des villages, élit

à son tour les petits-comtes, pour l'année suivante, ou confirme ceux qui le méritent. En même temps la première classe s'occupe de l'élection d'un capitaine et de deux procureurs.

« Rarement l'élection d'un grand-comte se fait sans violence, parce qu'il y a toujours des partis opposés. Dans un tel cas, après qu'on a essayé en vain de réussir, par la voie du scrutin, quelque zélé partisan d'un des prétendants s'emparce de la cassette, où se tiennent les priviléges de la province, et dont la garde est confiée an grand-comte. Le ravisseur s'eufuit, pour porter la cassette dans la maison du prétendant, dont il flavorise l'élection : alors haque membre du conseil a le droit de le poursuivre à coups de mousquet, de pierres ou de couteau, et plusieurs usent de ce droit dans toute son extension. Si ce galant-homme a bien pris ses mesures, et s'il parvient sain et sauf dans la maison du prétendant, le grand-comte est duement élu; et personne n'ose plus s'opposer à son élection.

« Les lois de ce peuple se ressentent de la barbarie des siècles dans lequels elles ont été compilées. Il yen a cependant aussi quelques-unes de très -raisonnables. Quand il survient quelque dispute au sujet d'un fonds de terre, le juge se transporte sur les lieux, et écoute le plaidoyer, assis par terre sur son manteau étendu; il prononce la sentence avant de se lever, et termine d'ordinaire le procés aur-le-champ. Quand un habitant tue un de ses concitoyens, le gouverneur du village, accompagné des notables, va dans la maison du meurtrier y mange, boit et prend tout ce qui s'y trouve de meilleur; après quoi on avertit du cas le grand-conte, qui, en venant aussi tout de suite sur les lieux, achève de piller le reste. Si le meurtre n'est pas accompagné de circonstances atroces, la peine du meurtrier consiste en quarante tollers, oui-peu-près huit sequius, qu'on s

lui fait payer. Cette amende s'appelle karvarina, sang répandu ou prix du sang. Autrefois on condannait les meurriters à être lapidés; anjourd'hui on leur inflige une peine pécnniaire parce que le grand-comte ne veut pas risquer que le déliquant appelle de sa sentence. Il arrive cepandant quelquéfois qu'on lapide un condamné sur-le-champ, pour qu'il n'ait pas le temps d'appeler au provéditeur-général de la Dalmaine.

L'épreuve par le feu et par l'eau bouillante est encore en usage chez le shabitants de Poglissa, d'oû li arrive que beaucoup d'innocents sont à motité brâlés ou tout-à-fait estropiés. Ils emploient encore une autre espèce de torture, qui vant bien les belles inventions des penples policés dans ce genre. Quand un homme est soupçonné d'un crime, on lui met des éclats de sapin entre la chair et les ongles : ils ne se serviraient pas d'un autre bois parce que leurs statuts ordonneut précisément cette espèce, etque ce peuple ne souffre pas des innovations.

«Majgréa barbarie deleurs lois, les habitants de Poglisas sont humains, hospitaliers et bons amis, quand ils ne se croient pas en droit de se défier de ceux qu'ils fréquesteux. Leur ignorance les rend ombrageux; par cette raison il est impossible d'un tiere aucune lumière, touchant les anciens documents, ou d'autres choses dignes de la curiosité d'un voyageux; ils craignent toojours que l'étranger qui sait lite ne soit un chercheur de trésors.

• Comme les anciens Esclavons adorèrent le dieur Vid, les hegrers de Poglisas ont une dévotion particulière à Saint-Vito, dont ils célèbrent la fête, en allumant des bois odoriférants autour de leurs sebanes. Ils croient qu'il 3'élève un vent du nord qui détruit leurs plantations, quand on emporte la glace, qui se conserve toute l'année dans leurs montagnes : dans cette persuasion ils ne permettent à permotagnes ; dans cette persuasion ils ne permettent à personagnes; dans cette persuasion ils ne permettent à personagnes; dans cette persuasion ils nes permettent à personagnes.

sonne d'en faire provision. Ils traitent le sexe avec peu d'égards, et, tout comme les Morlaques, ils ne parlent jamais des femmes, sans se servir auparavant d'une formule d'excuse. Ces traits prouvent assez la rudesse et la grossièreté de leurs mœurs.

«Robustes, bienfaits, sobres, accoutumés au travail, les habitants de Poglissa sont tous bons soldats, en cas de besoin. Leur pays est inaccessible aux armées; mais eux peuvent en sortir en corps respectable. Le desir de se venger les engagea, il n'ya pas long-temps, à descendre en grand nombre jusqu'aux bords de la Cettina, et à menacer Al-missa; on fut obligé d'employer du canon pour les faire retirer.

«Dans leterritoire de Poglissa se trouve un village appelé Pirun Dubrava, qui signifie la forêt de Pirun. On y adorait peut-être anciennement le dieu Pirun, qui était aussi l'objet du culte des Slaves à Novogorod, avant que Jvan Basilovitz cût conquis cette fameuse ville et la province qui endépend. »

(Voyage en Dalmatie, par l'abbé Fortis, tom. 2.)

## LIVRE XXXIII.

Guerre de Candie, 1644-1669.

IL est fort difficile d'expliquer pourquoi les Turcs accordèrent si promptement la paix à la république, conservant un profond ressentiment contre elle, et avant une si belle occasion de satisfaire leur inimitié. On s'exposerait à inspirer peu de confiance, si on avait la prétention de démèler tous les ressorts secrets, qui ont amené les résolutions d'une cour mystérieuse, éloignée, où les ministres et les princes se succèdent quelquefois avec rapidité, et dont les historiens, d'ailleurs si peu connus de nous, n'admettent presque dans leur récit que les événements militaires, dédaignant même, après avoir raconté une guerre, de faire mention du traité qui la termine. Il est possible que la conduite des Turcs ne fût point le résultat d'un plan: mais, soit qu'il faille attribuer à l'état déplorable de l'armée et de la santé d'Amurat, la facilité de ce prince à se réconcilier avec les Vénitiens; soit que la politique du divan voulût préparer des coups Toma IV.

I. Les Tures méditent une attaque contre l'ile de Caudie.

1644.

plus certains, en inspirant plus de sécurité; soit qu'il fallit une nouvelle guerre à l'ambition d'un ministre, il est constant que celle-ci fut cutreprise sans pretexte, et commencée sans déclaration.

Amurat IV était mort. Son frère Ibrahim, qui lui avait succédé, joignait à beaucoup de vices, la faiblesse d'esprit, plus dangereuse eucore. Ses vices paraissaient ne devoir faire naître des alarmes que dans son empire, et son incapacité rassurait la chrétienté; mais la fortune lui avait donné un visir entreprenant, qui forma un vaste projet pour l'aggraudissement de la puissance ottomane (1).

<sup>(1) .</sup> Abel Urrahim Effendi, étant cadi Laskier, dit un jour en particulier à l'auteur de cet ouvrage, que le feu sultan Ibrahim était le monarque le plus tranquille du monde, avant toutes ses extravagances, qui firent tant d'éclat; mais que Mehemed Pacha avait été cause d'un changement si extraordinaire: qu'étant dissimulé et flatteur, il n'eut pas plutôt succédé à Mustapha Pacha, enlevé de ce monde par une mort violente, que la crainte d'un pareil sort, lui fit porter la flatterie à la dernière extrémité. Sachant combien le sultan était posé et retenu, et lui en ayant un jour demandé la cause, « Mon lala, Mustapha « Pacha, répondit-il, me faisait des leçons de temps en « temps, et me reprenait lorsque je faisais quelque chose « qui n'était pas à faire; mais lu ne m'as encore dit au-« cune parole semblable, d'où vient que tous les discours « que tu me tiens sont remplis de douceur? » Le grand-

Il arriva, en 1644, que les galères de Malte prirent un vaisseau que le sultan envoyait à la Mecque, et une flotte marchande qui allait an Caire. Ibrahim, à cette nouvelle, se livra à une telle fureur, qu'il jura d'exterminer le nom chrétien. Les Vénitiens, moins que tous les autres, devaient être responsables des entreprises de l'ordre de Saint-Jean; car ils n'avaient, dans toute leur noblesse, que deux maisons qui y fussent affiliées, les Cornaro et les Lipomani; encore les membres de ces familles, qui étaient pourvus de commanderies qu'elles mêmes avaient fondées, étaient-ils obligés d'en jouir à Venise, la république ne

visir aussitôt ne manqua pas de jeter son venin. « Vous « étes, répartii-il, le lieutenant et l'ombre de Dien sur la terre; toutes les pensées qui survienurent à votre entendement illuminé sont autant de révêtations d'enhaut; il ne peut se rencontrec auvune faute à repreni dre dans toutes vos paroles ou actions. « Le sultan, qui
avait véen jusqu'alors dans l'innocence, tint ce discours
flatteur et europissonné pour véritable, et depuis, Jorsque
ceux qui avaient l'honneur de l'approcher lui faisaient
quelques remontrances sur ess actions, « Vos discours, » leur disait-il, sont trompeurs, et c'est moa lala qui m'a
ens-signé à faire ce que je fais, » et commença à dire qu'il
était infailible. »

Annales turques, traduites par Galland, manuscrit de la bibl. du Roi, nº 10528.

leur permettant pas d'aller servir sur les galères de la religion (1).

Le sultan fit mander devant son ministre les ambassadeurs de France et d'Angleterre, le baile de Venise et le résident des Provinces-Unies (a); il voulait les rendre responsables de la perte de sa flotte (3). Ces ministres représentèrent que leur gouvernement n'y avait eu aucune part, que l'ordre de Malte était un état indépendant: on leur objecta qu'il se compo-

<sup>(1)</sup> Nouvelle relation de la ville et république de Venise,
par Freschot, 1<sup>re</sup> partie.
(2) Storia civile repeziana di Veltor Sandi, lib vu

<sup>(2)</sup> Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. xII, cap. 3.

<sup>(3)</sup> Suivant le récit d'un historien du temps, l'auteur du Voyage de l'armée de France à Candie, Des Reaux de la Richardière, il y avait, sur le vaisseau pris par les Maltais, une jeune sultane, avec un fils qu'elle avait eu d'Ibrahim, et qu'elle allait faire circoncire à la Mecque. Les chevaliers, loin de rendre ces deux prisonniers, qui étaient réclamés vivement, les emmenèrent à Malte; la mère y mourut de chagrin, et l'enfant fut confié à des moines, qui en firent un dominicain. . Il n'y a pas long-temps, ajoute l'auteur, qu'il vint à Paris , où il salua sa majesté très-chrétienne. » Cette anecdote parait fort suspecte; l'histoire turque, que j'ai sous les yeux, ne la rapporte pas. On ne laisse point voyager ainsi les femmes et les fils du grand-seigneur, on n'envoie point ceux-ci à la Mecque pour être circoncis, et en Europe le droit des gens ne permet pas de retenir la femme et le fils d'un souverain avec qui on est en guerre.

sait de sujets de toutes les nations chrétiennes, et on fit un reproche particulier aux Vénitiens de ce que les galères maltaises, après cette capture, avaient mouillé sur les côtes de Candie. Il ne fut pas difficile au baile d'expliquer que cette circonstance ne prouvait aucune connivence de la part de la république, et le ministre ottoman voulut bien paraître satisfait de cette explication.

Le visir Mehemed profita de l'irritation de son maître, pour lui proposer, non la destruction de Malte, devant laquelle les forces ottomanes avaient échoué il n'y avait pas un siècle, mais la conquête de Candie. Il n'y avait point de comparaison entre un rocher stérile et un royaume de soixante lieues d'étendue, situé de manière à fermer l'archipel et à dominer la mer de Syrie, ayant plusieurs ports, des villes importantes, un riche territoire, et une population de plus de deux cent mille habitants.

Cette ile, celle de Standia, qui n'en est distante que de cinq ou six lieues, et quelques autres plus éloignées, étaient tout ce qui restait aux Vénitiens du partage de l'empire d'Orient. Candie leur avait coûté des sommes immenses et des flots de sang; mais, après plus de vingt révoltes, elle était soumise et même tranquille, car elle ne pouvait pas desirer de passer sous la domination des Turcs. Ceux-ci devaient, au contraire, la convoiter avidement: ils conçurent l'espérance de la surprendre, et cependant, comme ils connaissaient l'importance et la difficulté de l'entreprise, ils firent des préparatifs immenses pour en assurer le succès.

On les vit rassembler dans leurs ports une grande flotte et une armée. Cet appareil devait inspirer des inquiétudes; mais la colère du sultan contre l'ordre de Malte en expliquait hantement l'objet. Le ministre de Venise demanda cependant à cet égard une déclaration officielle. La réponse fut non-seulement rassurante, mais affectueuse, accompagnée de serments et de ces procédés qui pouvaient faire prendre le change au gouvernement de la république. On ajouta que sa hautesse se flattait que si, dans la traversée, sa flotte avait besoin de quelques rafraîchissements ou de repos, elle trouverait, dans les ports vénitiens, l'accueil qu'on avait droit d'attendre d'une puissance amie.

Le sénat ne se fia pas entièrement à ces protestations; il fit armer à Candie une escadre de vingt-trois galères, et ordonna d'y rassembler les milices de l'île, fort mal organisées, par une suite de la négligence qu'entraîne toujours une longue paix. La cour de France fit part an gouvernement vénitien de quelques soupçons qu'elle avait conçus sur cet armement. Mais une déclaration de guerre officielle, publiée au mois de mars 1645, annonça que la flotte turque allait se diriger contre Malte (t).

Cette flotte sortit des Dardanelles, forte de trois cent quarante-huit galères ou vaisseaux (a), et d'un grand nombre de bâtinents de transport, qui portaient une armée de cinquante mille hommes. Le capitan pacha venait d'être honoré d'une faveur, qui annonçait l'importance de l'expédition qui lui était confiée, le sultan l'avait déclaré son gendre. Voici ce que l'ambassadeur de France à Venise écrivait à sa cour le 13 juin : «L'armée du Turc est assurément à Scio : on la tient composée de plus de trois cents voiles de toutes sortes. Jusqu'ici, le dessein n'en a pu être pénétré; néanmoins, soit que l'on se flatte en ce que l'on desire, ou qu'en effét il soit vrai. Fon croit ici que le

II. Départ de la flotte turque. 1645.

<sup>(1)</sup> Le dimanche 4 de la lune de Rabi el ewel, le sultan étant assis sur son trône, et ayant déclaré de bonche que cette expédition était pour l'île de Malte, la flotte passa en sa présence au bruit de l'artillerie, fit voile et prit la route de l'île de Sakiz (Chio.)

Annales turques traduites par Galland.

<sup>(</sup>a) Correspondance de M. de Gremonville, ambassadeur de France à Venise. Lettre du 22 juillet 1645. Manuscrit de la bibl. du Roi, n. 1122 — 743.

grand-visir a assuré le baile, que la république n'avait rien à craindre du grand-seigneur, pourvu qu'elle ne donnât aucun secours aux autres princes chrétiens qu'il pourrait attaquer. Il en a coûté pour cela quelques sequins qu'elle a épandus dans les mains des principaux du conseil. Il passe pour constant que cette armée devait être toute assemblée à Navarrins pour le dernier du passé, et ensuite s'acheminer où elle est destinée; tout le monde croit qu'elle en veut à la Sicile.»

Un mois plus tard il ajoutait: « Les avis reens du Levant mettent ces seigneurs en grande inquiétude, et d'autant plus qu'ils semblent passer tout-d'un-coup de la confiance au péril. La résolution, que le grand-scigneur semble faire paraître maintenant d'en vouloir à leurs états, se trouvant absolument contraire aux paroles que ses ministres avaient données à ceux de la république, il ne se peut qu'elle ne soit, en quelque sorte, surprise. L'on parle publiquement comme si la république devait être attaquée en ses états. Le principal corps de l'armée turquesque est à l'île de la Sapience, assez proche de Zante. On croit qu'elle se saisira du port de Sainte-Croix, qui appartient à la république de Raguse, et, comme ce serait déja prendre pied dans le golfe, duquel ces seigneurs sont si jaloux, ils redoublent aussi

leurs inquiétudes (1). » Quelques jours après, les apprélicusions étaient un peu dininuées. On voit qu'on était fort incertain à Venise sur la destination de cette flotte formidable. Elle passa devant la petite île de Tine, et y reçut des Véniticus tous les rafraîchissements qu'elle y fit demander. Quand le grand-visir jugea qu'elle devait être à la hauteur de Candie, il fit arrêter le baile de Venise, et déroula une série de prétendus griefs que l'empire ottoman avait contre la république.

Le baile de Venise est arrêté à Constantinople.

avait contre la république.

On ne savait pas encore dans la capitale cette arrestation, lorsqu'on apprit que, le 24 juin, cette armée de cinquante mille hommes avait pris terre à la pointe occidentale de l'île, près de la Canée, qu'elle était commandée par le capitan pacha Jussuf, qu'immédiatement après le débarquement elle s'était portée sur un petit poste appelé le fort Saint-Théodore, dont le commandant, Blaise Juliani, dans l'impossibilité de se défendre, avait pris le parti de se faire sauter, avec sa garnison et les Turcs qui venaient l'assaillir; on rapportait que le quartier-général du capitan pacha était à Casal-Galata, que son armée ravageait la campagne

Les Tures débarquent à Candie,

<sup>(1)</sup> Correspondance de M. de Gremonville, ambassadeur de France à Venise. Lettres des 3 et 10 juin, 1 et 8 juillet 1645.

et investissait la Canée, place en assez mauvais état, où le gouverneur de l'île avait jeté, à la hâte, deux ou trois mille hommes de milices.

III. Etat de

Voici quelle était alors la situation militaire de l'île. On y comptait sept points fortifiés, tous sur la côte septentrionale. Les Grabuses étaient des châteaux situés dans des îles qui touclient le cap le plus occidental; ensuite se trouvait la Canée, en côtovant la mer; cette place était deja vivement attaquée. Tout près de la Canée. au fond d'un golfe qui s'avance beaucoup dans les terres, était le port de la Suda. C'était là que se trouvait la flotte vénitienne, composée de vingt et quelques galères et de treize vaisscaux, sous les ordres d'Antoine Capello. Cet amiral, stationné à quelques lieues de l'armée turque, sentait qu'il ne pouvait, ni se commettre contre des forces si supérieures, ni se jeter dans la Canée, comme il en était vivement sollicité; parce qu'il aurait couru le risque d'y être bloqué, et que la flotte aurait subi le sort de la place, ou au moins serait devenue inutile. Plus loin, en tirant vers l'orient, était Rettimo: à droite de Rettimo, Candie, la capitale de l'île, résidence du gouverneur André Cornaro, qui rassemblait à la hâte quelques movens de défense. Vis-à-vis le port de Candie, à cinq ou six lieues en mer, était la petite île

de Standia, qui offrait un poste avancé, un bon mouillage et un port meilleur que celui de Candie pour les plus grands vaisseaux. A l'est de Candie, à l'estrémité d'un cap, la forteresse de Spina-Longa s'avançait au loin dans la mer: enfin, à la pointe orientale de l'île, étaient la place et le port de Settia. On voit que les deux chefs militaires de la colonie, le gouverneur et l'amiral, se trouvaient assez loin l'un de l'autre, et ayant pour objet principal, l'un la défense du pays, l'autre la conservation de sou escadre.

Le peuple était mal affectionné, ayant eu à se plaindre dans ces derniers temps de quelques gouverneurs (1).

A la nouvelle d'une aggression si inattendue, on fut à Venise consterné du danger, mais sur-tout honteux de s'être laissé tromper. Il y eut dans le sénat des avis pour renoncer à la défense de l'île (a). Ce qui restait d'esprit national dans la métropole se manifesta par des sacrifices pécuniaires. Le patriarche, Jean-François Morosini, en donna l'exemple. Le clergé, et les autres ordres de citoyens, s'empressèrent de contribuer aux efforts du gou-

IV. Préparatifs de défense des Véuitiens

<sup>(1)</sup> Correspondance de M. de Gremonville, ambassadeur de France à Venise. Lettre du 15 juillet 1645.

<sup>(2)</sup> Ibid.

vernement, pour sauver la plus précieuse de leurs colonies. On leva des troupes; on mit en armement tout ce qu'on avait de vaisseaux; on en fit acheter à Livourne, à Gênes. Le grandduc de Toseane permit de lever des troupes dans ses états. On envoya des forces dans la Dalmatie, pour défendre cette province, ou pour opérer une diversion sur les terres des Tures qui étaient voisines. Le sénat appela toutes les puissances étrangères au secours d'une île, qu'on croyait le boulevard de la chrétienté; mais il n'y avait que de médiocres efforts à en attendre. L'empire était dans le trouble. La France, qui voyait commencer la guerre de la Fronde, et qui ne voulait pas rompre son alliance avec la Porte, n'offrit qu'un subside de cent mille écus donnés très-secrètement (1). L'Espagne faisait de fastueuses pro-

<sup>(1)</sup> Correspondance de M. de Gremonville. Lettres du a septembre et du 11 novembre 1645. « De veux vous écrire une chose que vous saves peut-être mienx que moi; qui est qu'on a remis ici de France en lettres-de-change cent mille écus. Beaucoup eroient que c'est la reine qui les fait donner secrètement à ces messieurs, et je ne puis pas être de cet avis, puisque vous ne m'en avez rien mandé; mais ce qui est constant, c'est qu'ils viennent de M. le cardinal Mazarin. Savoir si c'est en don ou en prêt, c'est ce que je n'ai pu péuétrer. Quoi qu'il en soil l'argent est sorti de France; je suis bien assuré que S. E. ne l'a pas tiré des revenus de

messes. Les Hollandais permirent à la république de fréter leurs vaisseaux à ses dépens. Il n'y eut que les puissances d'Italie, le pape, le grand-due de Toscane, et l'ordre de Malte (1),

sa maison en Sicile. Voila de belles libéralités, desquelles on ne saura guères de gré à ceux aux dépens desquels elles sont faites. »

- (1) Voici l'extrait d'une dépêche de l'ambassadeur de France qui était alors à Venise: clle explique assez bien les dispositions des diverses puissances. « Un des plus grands et des principaux remèdes que cherchent ces messieurs contre le mal qui les menace, est dans le secours des princes de la chrétienté, qu'ils prétendent unir à lenr défense ; en quoi je vons avoue que je les trouve admirables d'en parler de la facon qu'ils font. Il leur semble que toute la chrétienté doive faire une croisade en leur faveur, et cependant il est bien vrai que , lorsqu'on croyait que Malte pouvoit être attaquée, ils disoient que ceux de la religion le méritoient bien, pour s'être attiré volontairement cet orage : et pour ce qui étoit de la Sicile, que l'on a cru constamment devoir être attaquée, jamais les ministres d'Espagne n'ont pu tirer autre chose de ces gens-là, que la promesse de leurs offices auprès du roi, pour le convier à la paix ou à une suspension d'armes : mais, après tont, il ne faut nas abandonner la cause de Dieu et la protection des fidèles.
  - « Je ne doute pas que vous ne soyez averti des diligences qu'ils font auprès du pape, pour ménager quelque ligue entre le pape, le grand-duc, la république de Génes et eux. On dit aussi qu'ils voudroient tirer les Espagnols et faire une ligue semblable à celle de Pie V, lors de la bataille de Lépante. Les spéculatifs d'italité disent que les Espagnols font aussi leurs efforts, mais avec une fin différente, pour

qui, en se réunissant à l'Espagne, fournirent une flotte de vingt galères.

former cette union, laquelle ils pretendroient enfin tourner

«Comme il y auroit de l'impertinence à douter de la mauvaise volonté des Espagnosh, il y auroit aussi, ce me semble,
trop de facilité de se laisser persuader qu'en l'état auquel
sont les choses, ces messieurs en osassent entreprendre aucune qui pait offenser la France. Ils reconnoissent bien que
nous sommes les arbitres de la chrétienté, et qu'il n'y a
que la force de norte bras, qui poisse soutenir leurs affaires et les empécher de la châte. Il cat bien vrai que nos
grandes prospérités leur domoient de la jalonsie; mais
aussi leur donnoient-elles de la crainte en même temps,
laquelle ils tourneront présentement en prières, pour obtenir de la France quedue protection. Sur quoi je vous prierai de trouver bon que je vous fasse un peu souvenir de
Flumeur des gens avec lesquels nous avons à traiter.

- « Ils ne marchent pas avec la franchise et la générosité naturelles à notre nation. Si nous nous trouvions dans un rencontre comme celui auquel ils sont, où nous eussions hesoin d'eux, comme ils ont de nous, ils ne nous le donneroient pas gratuitement, mais sauroient bien profiter quelque avantage pour eux.
- « L'on tient déja pour constant qu'ils ont assurance du pape d'être assistés, et qu'il presse les Génois d'entrer en ligue avec eux, à quoi l'on dit qu'ils le laissent entendre en quelque sorte, pourvu que Venise ne s'oppose point. à la prétention qu'ils poursuivent à Rome de la sada regira, et néanmoins le cardinal Grimaldi me mande qu'il se trouve beaucoup de difficulté à cette union des Génois.
  - · Pour M. le grand-due, il a dessein de les servir, et

Pendant qu'on s'occupait à Venise de ces préparatifs, le sort de la Canée était décidé. V. Prise de la Cance. 1645.

- a offert déja ses galères et ses vaisseaux de fort bonne grace.
- a Le duc de Parme est toujours ici, et je n'ai pas pu pénétrer jusqu'à présent que l'on aye fait grand compte des offres qu'il a faites de sa personne et de ses troupes; sou humeur est réputée incompatible et ses troupes très-foibles.
- « C'est une chose assez plaisante de voir ces gens-ci réduits à mendier le secours de ceux de Malte, qu'ils avoient publié hautement devoir être abandonnés au juste ressentiment du Turc, qu'ils avoient provoqué par une piraterie manifeste, et cependant ils envoyent un de leurs secrétaires, pour demander à leur maltre les hommes qu'ils peuvent avoir de superille, qu'ils offrent de bien payer, demandant aussi les galères de la religion.
- La république, ne voulant laisser aucune chose en arrière, dépèche en Pologne le sieur Tiepolo, lequel y a été autrefois ambassadeur et en grande familiarité auprès du roi, pour essayer de le porter à quelque diversion, en lui offrant, pour cet effet, des sommes considérables.
- Il n'y a sorte de moyens dont ces messicurs ne se servent pour en trouver, taut par imposition sur leurs sujets que par les grands emprunts qu'ils font. L'on m'assure que le crédit ne leur manquera pas, et que tout l'argent de Gênes et de Rome coulera bien fort feis avor quoi je vous prierai de considérer quel avantage c'est aux princes de conserver la foi publique: ces gens-ci, qui n'ont rien auprès de nous, trouvent du crédit hors leur état tant qu'ils en veulent, et uous u'en pouvous pas trouver dans les bourses de nos propres sujets. « (Correspondance de M. de Gremon-ville. Lettre du 15 juillet (165.5)

Le siége, poussé avec moins d'art que de vigueur (1), avait duré cinquante-sept jours : aussi les généraux tures, en multipliant les assauts, voyaient-ils les fossés comblés par les cadavres de leurs soldats. On dit qu'ils perdirent, devant cette place, près de vingt mille hommes. Les assiégés, après une si longue résistance, trouvèrent encore des forces pour soutenir un dernier assaut; il eut lieu le 17 août. On faisait dans ee temps-là un grand usage de la mine dans l'attaque et la défense des places. Les Tures en firent jouer une qui renversa une partie du rempart. On combattit sur la brèche pendant sept heures; mais ce dernier effort épuisa les moyens d'une faible garnison, dont toute la population, les prêtres, les femnies mêmes, avaient partagé les travaux. Elle capitula, sortit de la place, le 22, avec tous les honneurs de la guerre, et alla se joindre dans le port de la Suda, aux forces vénitiennes qui s'y trouvaient. Ceux des habitants qui ne purent se décider à s'expatrier, éprouvèrent combien il est dangereux de se fier à la foi des Tures.

<sup>(1) «</sup> Véritablement ils ontfait une longue résistance dans une mauvaise place, et quelque braves gens qu'ils puissent être, sans rien ôter à leur honneur, on peut dire qu'ils ont été bien mal attaqués. » (Lettre de M. de Gremonville, du 16 septembre 1655.)

Tant que la Canée avait tenu, on avait dit qu'elle était le boulevard du royaume; il v avait une fâcheuse conséquence à tirer de sareddition. Cette conquête donnait aux Turcs trois cent soixante pièces de canon (1); un point d'appui pour leur armée répandue dans l'île, et un port pour l'alimenter d'hommes et de munitions. Afin d'être à portée d'y envoyer des renforts, ils établirent leurs dépôts de recrues et d'approvisionnements dans la presqu'île de la Morée, qui est voisine de la pointe occidentale de l'île de Candie. La flotte vénitienne, sortie du golfe, opéra de ce côté une descente, dont le succès se réduisit au sac de la ville de Patras : mais on ne pouvait plus espérer d'attirer, par des diversions, les ennemis hors de Candie. ni de les voir se rebuter par la longueur et les difficultés de l'entreprise. Ils étaient désormais établis dans l'île: ils se disposaient à y renforcer leur armée: on allait avoir une guerre à soutenir, et un royaume à disputer, contre une nation conquérante,

La prévoyance du gouvernement vénitien s'attacha à préparer les moyens d'une longue résistance, en s'assurant d'avance les capitaux que cette guerre allait consommer. Les expédients auxquels on eut recours auraient fait croire

Mesures de finance; la noblesse et les dignités mises en veute.

<sup>(1)</sup> Ibid. Lettre du 23 octobre 1645.

Tome IV.

que ce gouvernement n'avait pas alors un trésor à sa disposition. Le pape accorda des décimes sur les revenus du clergé (1). On obligea non-sculement les particuliers, mais les établissements publics, civils et religieux, à faire la déclaration de tous les effets d'or ou d'argent qu'ils possédaient (2), et à en déposer les trois quarts à la monnaie (3). L'entrée des conseils fut ouverte pour deux cents ducats aux nobles de dix - huit ans (4). On demànda à quelques

<sup>(1)</sup> Storia civile di Vettor Sandi, ilb. 11, cap. 6. A ce sujei il y a une r'effexion assec curieuse de l'ambassadeur de France, Gremonville; lettre à M. de Brienne, du 17 mars 16,6. « Le pape, dit-il, a accordie, à cè que l'on m'assure, une levée de ciun çeun tuille france, à prendre, en une année, sur les ecclésiastiques de cet état, lesquels, ceta étant, auront à payer cette année, avec leurs décimes ordinaires, plus de soitante pour cent de leurs revenus: si autre clerge de France vous en bailloitautant, il y auroit de quoi continuer la puerre plusieurs années.»

<sup>(</sup>a) « Il y adéja quelque temps, ainsi que je vous l'ai mandé, qu'il a été ordonné que chaque père de famille viendroit déclarer au vrai, sur peine de confiscation, la quantité d'argenterie qu'il a dans sa maison. Depuis lors on a aussi obligé les monastères à faire la même déclaration, çe qui semble fort étrauge et dont un autre pape que celui ci foroit anns doute beaucoup de bruit. » Ibid.

<sup>(3)</sup> Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. xir,

<sup>(4) «</sup> On embrasse ici toutes sortes de moyens de faire de

provinces de fournir des galères, en en promettant le commandement à des nobles de terreferme. On ouvrit un emprunt à sept pour cent d'intérêt perpétuel, et à quatorze pour cent en viager (r). On offrit la dignité de procurateur de Saint-Marc à qui vondrait enchérir sur la mise à prix de vingt-cinq mille ducats (a), et il se trouva tant de riches vaniteux qu'on en vint jusqu'à créer plus de quarante de ces places, quoique le prix en eût été porté, par les concurrents, au quadruple de ce qu'on en avait primitivement demandé. Ce prix était pour les anciennes familles moitié moindre que pour les nouvelles (3), distinction tout-à-fait contraire

l'argent, et il a été résolu que les gentilshommes vénitiens, lesquels ne pouvoient entrer dans le grand conseil qu'à vingt-cinq ans, y auroient entrée à dix-huit, en payant deux cents ducats, et que, pour les fonctions dont on nétoit capable qu'à quarante ans, l'on pourrales exercer à trente, en payant huit cents ducats. Mais la république a beau chercher des mayens pour avoir de l'argent, elle en trouvers encore plus à le dépendre. (Lettre de M. de Gremonville, du 33 octobre 1655.)

<sup>(1)</sup> Ibid. Lettre du 28 octobre 1645.

<sup>(2)</sup> Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. x11, cap. 3.

<sup>(3) «</sup> Depuis la dernière guerre contre le Ture, à cause « du besoing de la république, on avoit trouvé expédient 34.

à l'essence de cette république, et à l'égalité constitutionnelle du patriciat. Quand on vit les dignités mises à l'encan parmi les nobles, les plébéiens marchandèrent la noblesse. Il fut proposé dans le conseil de mettre un prix au patriciat. Quatre citadins en offraient cent mille

de faire des procurateurs par argent, moyennant vingt
mille ducats pour les coffres du public, et cinq mille du-

« cats en distribution de plusieurs pains de sucre, à la no-« blesse.

Le nombre desdits procurateurs n'est pas limité; à
présent il y en a trente-six, et quoy qu'il en meure de
ceux-cy on n'en fait pas à leur place.

« Il est à savoir qu'aux nobles faits par argent, qui ont voulu avoir cette dignité, il en a cousté le double des autres nobles de famille ancienne; car on a voulu que ceuxcy fussent distingués, et en effet ces nouveaux nobles ne parriennent en aucune charge considérable. Il ny en a eu que deux qui ont eu l'ambition de se faire procurateores; l'un estoit avocat, qui s'appeloit Finy, de race Cypre, gentilhomme qui avoit tant d'urtigue et tant d'adresse et de richesses qu'il aspiroit à estre doge, et on s'est repenti plusieurs fois de l'avoir créé procurateur; car c'estoit un grand politique, et par de certaines manières agréables qu'il avoit, il attrioti les gens les plus sensés à son party, et torsqu'il haranquoit dans le

« prégady, il étoit admiré et estimé d'un chacun. » ( De l'estat présent de la république de l'enise, etc. par H. D. V. chevalier de l'ordre de Saint-Michel; manuscrit de la bibl.

du Roi, n° 10465.)

ducats, dont soixante mille en pur don, et quarante mille en prêt (1).

« Quoi! s'écria l'un des avocats de la commune, « Ange Michele, quoi! la patrie serait-elle assez « inalheureuse pour que son salut dépendit d'une « somme de quatre cent mille ducats? Serions-« nous dans l'alternative de périr ou de sacri-« fier, pour un si faible secours, notre antique « constitution? Vous altérez l'essence de ce gou-« vernement en mettant le patriciat à l'enchère;» mais Jacques Marcello, membre du conseil du doge, lui répondit (2) que ce n'était point dénaturer la constitution de la république que d'imiter ce qu'elle avait déja fait avec succès, et que, quandcet exemple antérieur n'existerait pas, il faudrait le donner. Dans un état qui affiliait si souvent des étrangers à son ordre équestre, et pour de si légers services, il fallait bien se garder d'ôter aux citoyens l'espérance d'y parvenir. On avait eu à se féliciter, pendant la guerre de Chiozza, d'avoir excité cette noble émulation. Les circonstances actuelles n'exigeaient pas de moindres efforts. Il n'était pas raisonnable de s'exposer à perdre le royaume de Candie pour persister dans la vanité de ne point admettre

<sup>(1)</sup> Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. x11, cap. 3, art. 2.

<sup>(2)</sup> Ibid.

ses sujets au rang de ses égaux. Parmi les sujets de la république il y en avait de si considérables, par leur mérite, leur fortune et l'ancienneté de leurs familles, qu'ils pouvaient bien se comparer, sans présomption, à beaucoup de ces étrangers admis si facilement aux honneurs du patriciat. Le premier principe de l'aristocratie était que l'ordre équestre fût nombreux, et comme l'affiliation des étrangers n'était guère qu'une fiction, il fallait bien le recruter de nationaux. Enfin la guerre actuelle avait, dès la première campagne, épuisé les finances, et il valait mieux se résoudre à partager la domination que s'exposer à la perdre. Puisqu'ou aimait à citer les Romains, on devait se souvenir qu'ils accordaient, sans difficulté, le droit de citoyen à des nations entières, à des peuples vaincus.

Tout cela pouvait être vrai si la question n'eût été de donner la noblesse pour cent mille ducats. L'exemple de la guerre de Chiozza n'autorisait point ce qu'on proposait. Dans cette guerre on n'avait point offert la noblesse à tel prix; on l'avait promise aux trente citoyens qui auraient le mieux servi la patrie, et certainement il est impossible de concevoir une manière plus noble d'y parvenir. Le choix avait éte fait, après la paix obtenue, parmi tons les citoyens de l'etat: plus il y en avait d'obscurs, plus l'impartialité et la bonté de ce choix étaient

constatées. Les trente noms qu'on inscrivit alors au livre-d'or ajoutèreut à son éclat; mais ici c'était à l'approche du danger qu'on offrait, comme une marchandise, ce qui jadis avait été donné comme une récompense.

Quoi qu'il en soit, la proposition fut admise dans le seint, dès le mois de février 1645, et le grand conseil la sanctionna après la perte de la Canée. Voici quel fut le décret (1): On publia que, parmiles citadins etautres sujets, qui, dans le délai d'un mois, offiriaient de payer; pendant un an, la solde de mille soldats, et qui, pour cet effet, verseraient dans le trèsor la somme de soixante mille ducats vénitiens, on en choisirait cinq, pour être élevés au rang des familles, patriciennes. On admit à concourir à ces cinq choix les étrangers qui s'engageraient à entretenir douse cents, soldats, c'est/àdire à payer soixante dix mille ducats.

Le choix devait être fait par le grand conseil à la pluralité des suffrages (2).

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(</sup>a). Il y a à la bibl. du Roi, sous le nº 9967, un manuscrit in pº, qui contient dis neuf soumissions, présentées par ceux qui aspiraient au patriciet, et les décrets d'admission. Ce manuscrit est initude : Registro delle suppliche per occasione di offerte fatte da diverse case a questa serenisma repubblica, nelli urgenà bisogni, per la guerra contra il Turco, nel regno di Candia, etc.

On n'exigeait des prétendants que ces conditions; d'être nés d'un mariage légitime, et de prouver que ni eux-mêmes, ni leur père, ni leur aïeul, n'avaient exercé de profession mécanique.

Une clause assez remarquable de ce décret, c'est qu'on y classa les nations étrangères, suivant le degré de préférence dont elles paraissaient susceptibles, d'après leur religion et leurs anciens rapports avec la nation Vénitienne. « La magnifique et royale nation Grecque, « disait-on , sera préférée , comme ayant long-« temps tenu le sceptre, et comme ayant bien « mérité de la république. Parmi les peuples « d'Italie; nul ne pourra être admis à la con-« currence, qu'en justifiant de toutes les con-« ditions qu'exige la dignité de la noblesse « Vénitienne. La nation Allemande sera assi-« milée à la nation Grecque. Les Français, les « Espagnols , les Anglais, seront admissibles aux « memes conditions. Mais les Juifs, les Tures, « les Sarrasins, ne pourront concourir, ni pour « une somme quelconque, ni même en allé-« guant des services rendus ; et quiconque pro-« poserait un choix dans une de ces trois « dernières classes, sera puni du bannissement a perpetuel, et de la confiscation de ses biens, »

On vient de voir qu'on avait décrété seulement l'élévation de cinq familles; mais quand on s'est mis à vendre des graces pour de l'argent, ce n'est point une inconséquence d'en vendre tant qu'il se trouve des gens en état de payer. Au lieu de cinq patriciens à créer, on en admit quatre-vingts; on baissa même le prix de cette faveur. Le trésor public se grossit d'une somme de huit millions de ducats, et il fut constaté que le titre de noble Vénitien ne valait que tel prix. Mais il n'y a de grands homeurs que ceux qui passent pour inestimables.

Pendant qu'on prenait ces mesures de finance, on avait armé une flotte: vingt-une galères des princes d'Italie étaient arrivées à la fin du mois d'août, pour la renforcer, et le cardinal Mazarin offrait le concours de l'armée navale de France, sons des conditions qu'il se flattait apparemment qu'on n'accepterait pas (1): ce secours se réduisit à trois brillots.

VII. Fin de la campagne de 1645. Pouvoirs donnés au généralis-

(3) Je ne vous dirai autre chose sur la belle proposition qui a été faite par M. le cardinal Mazarin à l'ambassadeur de Vesise, Jouchant notre armée navale, pour l'année qui vient, sinon que je sins entièrement dans votre sentiment, et que quand on a fait estte grande avance l'on n'a pas cru qu'elle pài avoir d'effet, à cause de la condition avec la quelle ellé étoit offerte; mais après toutil y a des gens qui tiennent, qu'in y'a que promettre hardiment, et que l'on ne manque jamais de prétexte pour s'excuserde ne pas acquitter la promesse, principalement en ce qui regarde l'affaire des princes. (Lettre de M. de Genonville, du 38 octobre 16%).

And the second control of the second control

On avait eu occasion de s'apercevoir que le partage de l'autorité entre le gouverneur de Candie et l'amiral, nuisait aux opérations défensives. Beaucoup de voix s'élevaient contre le commandant de la flotte, Capello, qui, aussitôt que les Turcs s'étaient approchés de la Suda, était sorti de ce port, et avait couduit ses galères à Settia, c'est-à-dire, à l'autre extrémité de l'île. La Suda était investie; Candie allait l'être. Toutes ces considérations déterminèrent le gouvernement à nommer un généralissime. Le choix se fixa sur Jérôme Morosiui. Il entra dans le port de la Suda le 4 septembre, ravitailla la place, envoya l'ordre à tout ce qu'il y avait de bâtiments de guerre dans l'île de venir le joindre, et se trouvant à la tête de cent galères ou gros vaisseaux, il sortit pour livrer bataille à l'ennemi. Les contrariétés accidentelles, qui font si souvent manquer les entreprises dans les campagnes de mer, empêchèrent que le combat n'eût lieu, et, des le premier jour d'octobre, les alliés obligèrent l'amiral à y renoncer, en se séparant de la flotte Vénitienne, pour aller hiverner dans leurs ports. Il v avait déja de la mésintelligence entre les Vénitiens et leurs auxiliaires : ceux-ci étaient partis mal approvisionnés: après un mois de campagne, le biscuit commencait à leur manquer, et les officiers

de la république ne voulurent jamais leur en fournir (1).

Les alliés s'étaut séparés, la flotte turque sortit de la Canée, et regagna Constantinople; de sorte que cette campagne se termina, sans que les Vénitiens eussent fait autre chose, qu'augmenter les fortifications et les approvisionnements des places qui leur restaient dans l'île. Le plus difficile était de trouver des soldats; les troupes qui défendaient ces places étaient absolument insuffisantes; les Vénitiens avaient donné des commissions pour la levée de cinquante mille hommes, et il ne leur en arrivait pas dix mille (2), quoique le roi de Frauee leur eût permis de recruter dans ses états. Les peuples de l'île, mécontents de la république, ne témoignaient pas autaut d'aversion qu'on l'avait espéré pour la domination ottomane (3).

Le peu de sucees de cette campagne fit sentir encore plus vivement la nécessité d'augmenter l'autorité de celui qui était charge de la défense de la colonie, non-seulement en mettant à sa disposition les forces de terre et

<sup>(1)</sup> Lettre de M. de Gremonville, du 28 octobre 1545,

<sup>(2)</sup> Ibid. Lettre du 18 novembre 1645.

<sup>(3)</sup> Ibid. Lettre du 2 décembre 1645.

de mer, mais encore en l'investissant de l'autorité civile, comme du pouvoir militaire.

Le doge Frauçois Erizzo nommé a commande ment. Il meurt.

Dans cette grave circonstance, le gouvernement vénitien s'écarta de l'une de ses constantes maximes, qui était de réduire son premier magistrat aux honneurs de la représentation, sans lui laisser aucune autorité personnelle. Les suffrages du grand conseil se réunirent, pour conférer le commandement suprême au doge regnant, François Erizzo. Si son expérience militaire devait inspirer une grande confiance, son âge de quatre-vingts ans pouvait faire douter qu'il se chargeat d'un pareil fardeau. Le scrutin n'était pas encore dépouillé, lorsqu'on s'aperçut du résultat qu'il allait donner; tous les yeux se tournèrent vers ce vieillard; on hésitait, par respect, à lui annoncer une semblable mission. Mais lui, d'un air serein, déclara que son cœur se ranimait, en entrevoyant l'espoir de rendre encore quelques services à la patrie, et qu'il était prêt à lui consacrer le reste de ses forces et ses derniers moments. C'était un exemple de dévouement digne des beaux siècles de la république. Le départ du prince allait décider celui d'un grand nombre de patriciens. Probablement, on aurait fait les plus grands efforts, pour assurer le succès d'une expédition que le chef de l'état

devait conduire. La Providence ne lui réservait pas l'honneur de mourir en combattant pour sa patrie; il succomba à sa vieillesse, pendant qu'on faisait les préparatifs de son embarquement. On lui donna pour successeur le procurateur François Molino, dans le dogat, et Jean Capello, dans la place de capitaine-général.

La campagne qu'on allait entreprendre avait deux objets principaux; d'enpècher la chûte des places que les Vénitiens occupaient encore dans l'île, et de reconquérir la Canée. Pour remplir l'un et l'autre objet, il importait d'intercepter tous les secours que les Turcs pouvaient recevoir. Ils étaient, à-peu-près, maîtres du plat pays, mais ils n'avaient qu'un port. Dans la vue de les priver de tout secours, le généralissime Jérôme Morosini bloquait la Canée; et, afin de rester maître de la mer, il avait envoyé Thomas Morosini, son parent, avec une escadre de vingt-quatre galères, pour fermer les Dardanelles.

Dès qu'on apprit à Constantinople que les Vénitiens se présentaient devant le détroit, le sultan ordonna, avec fureur, à son amiral de forcer le passage. Cinquante-cinq galères turques appareillerent en effet, mais n'osèrent se hasarder à combattre, Il eu coûta la vie au capitan pacha, qui fut décapité. Le port de Constantinople demeura bloqué jusqu'au prin-

François Molino doge. 1645. VIII.

temps; c'était le moment où la présence de l'escadre vénitienne était le plus nécessaire dans ces parages ; elle fut obligée de les quitter. Ses équipages étaient épuises par une croisière d'hiver ; les renforts qu'elle avait demandés n'arrivaient point, et la flotte ottomane était devenue si nombreuse, que Thomas Morosini ne pouvait plus conserver l'espérance de la refouler dans le détroit. Il leva sa croisière, et laissa le passage libre aux ennemis.

Jean Capello venait de prendre le commandement supérieur de toutes les forces Vénitiennes à Candie; mais il n'avait ni l'activité, ni la résolution qu'exigeait une mission de cette importance. On vit, pendant cette campagne, les deux flottes à quelques licues l'une de l'autre, celle des Tures dans le port de la Canée, celle des Vénitiens dans le port de la Suda, sans rien entreprendre de décisif. Elles se présentèrent le combat tour-à-tour, et semblèrent s'être donné le mot pour le refuser. Mais pendant cette inaction des forces maritimes, les Tures resserraient la place de la Suda, commençaient l'investissement de Rettimo, et la peste ravageait les deux armées, les équipages des deux flottes, et toute la partie occidentale de l'île. Le seul événement favorable aux Vénitiens dans cette campagne, fut l'arrivée d'une es-

francaise et espacnole réunies à la flotte vémtienne.

cadre française de neuf vaisseaux, que le cardi-

nal Mazarin envoya au secours de Candie. Ce fut une singularité remarquable dans cette guerre, que de voir servir comme auxiliaires, dans la même armée, deux escadres, l'une française et l'autre espagnole, quoique ces nations fussent alors ennemies. La république crut reconnaître ce service, en inscrivant le cardinal au nombre de ses patriciens. Depuis que cette qualité était devenue vénale, et accessible à quiconque possédait soixante mille ducats, elle devait pou flatter un premier ministre de France, riche de plus de soixante millions. Ce renfort portait la flotte auxiliaire à trente voiles; mais il est rare qu'on obtienne de ses alliés une coopération vigoureuse, quand le péril n'est pas commun. Ceux-ci trouvaient toujours des prétextes pour arriver tard, et pour se retirer dans leurs ports aussitôt que la saison de l'hivernage approchait. Cette année se termina encore par un succès pour les troupes ottomanes. Elles einportèrent d'assaut, le 23 novembre 1646, la place de Rettimo. Cette perte indisposa le sénat contre le capitaine-général ; Jean Capello fut rappelé, mis en jugement, condamné à un an de prison, et Baptiste Grimani nommé à sa place.

Prise de Rettimoper les Turcs.

Sous ce nouveau chef la marine vénitienne retrouva son ancienne vigueur. Dès sa pre-

IX. Bean comhat d'un vaisseau vénitien contrepresque tonte la flotte ottomane. 1647. mière sortie elle en offrit un exemple mémorable.

Grimani croisait dans l'Archipel : un de ses vaisseaux, que commandait Thomas Morosini, fut séparé de la flotte, en poursuivant des Barbaresques, et jeté, par un coup de vent, à l'entrée de la rade de Négrepont, où la flotte ottomane avait hiverné. Cette flotte avait aussi un nouvel amiral nommé Mousa. Aussitôt que le capitan pacha ent aperçu ce vaisseau, il courut sur lui avec tous ceux de ses bâtiments qui purent appareiller, et Thomas Morosini se trouva, un moment après, environné de quarante-cinq galeres. Son feu ralentit la marche de celles qui s'avançaient les premières. Quand elles furent plus rapprochées, il les foudroya avec encore plus de vivacité. Abordé de plusieurs côtés, il parvint à se dégager; mais ce brave capitaine eut la tête fracassée d'un coup de fusil. Son équipage, déterminé à ne pas se rendre, s'acharna au combat. Trois galères ennemies avaient accroché le vaisseau : on combattait sur le pont. Des Tures avaient déia gagné les hautes-manœuvres, et arboraient leur pavillon, lorsqu'on aperent au large un vaisseau et deux galéasses, portant le pavillon de Saint-Marc, qui accouraient attirés par le bruit du canou. C'était le capitaine-général lui-même,

qui, avec ces trois bâtiments, donna dans la flotte turque, la forca de lâcher prise, et la canonna jusques dans la rade de Négrepout. Le capitan pacha venait d'être emporté par un boulet; quatre de ses galères, criblées de comps de canon, étaient échouées : tous les Turcs, qui avaient mis le pied sur le vaisseau de Morosini, s'y trouvaient morts ou prisonniers (1). Ce brillant exploit constatait évidemment la supériorité de la marine vénitienne. Le sultan furieux se vengea de cette honte comme se venge un despote : il confisqua les biens du capitan-pacha tué dans ce combat.

Grimani, avant rassemblé quarante-un bâtiments, poursuivit les Turcs de station en sta-

Tome IV.

35

<sup>(1)</sup> Cet événement est assez extraordinaire pour qu'on soit curieux d'en confronter le récit avec la version des historiens turcs. Voici ce qu'on lil dans les Annales turques traduites par Galland.

<sup>«</sup> Le capitan pacha sortit avec toute l'armée navale, le 17 de la lune de Zilhigeh, et prit la route des côtes du pays de Morch, et étant à la vue d'Egriboz (Négrepont), et avant déconvert un vaisseau ennemi, il l'enveloppa de tous les côtés; mais dans le temps que les Musulmans étaient sur le point de s'en emparer, Dieu permit qu'il souffrit le martyre, étant frappé d'une balle de mousquet, dont il mourut sur-le-champ. Sa mort mit le désordre dans l'armée, et les infidèles prirent ce moment, pour échapper des mains des braves Musulmans, dont ils ne pouvaient pas échapper sans cet accident. »

tion, à Négrepont, à Chio, à Mitylène, les obligeant à baisser leurs mâts, pour échapper à sa vue, les attaquant jusques dans leurs rades, les foudroyant jusques dans leurs ports, y pénétrant de vive force au milieu d'eux, et leur enlevant des bâtiments sous le feu des batteries de terre.

Tout cela n'empêchait pas qu'à la faveur de l'obscurité, et de quelques coups de vent, qui écartaient la flotte vénitienne, les vaisseaux turcs ne s'échappassent d'un port pour se refugier dans un autre, et que le nouveau capitan pacha, Hussein, ne parvîntà jeter des secours et des approvisionnements dans la Canée. Cependant il était bloqué dans le port de Naples de Romanie, et l'armée turque, qui assiégeait les places de l'île, ne pouvait pousser que lentement ses opérations. Le général accusait le capitan pacha; tous deux se plaignaient du' grand-visir. Ibrahim, sans plus d'information, manda son ministre, et lui plongea de sa main un poignard dans le cœur. Ainsi le promoteur de la guerre de Candie en fut justement une des victimes (1).

<sup>(1)</sup> Plusieurs années après, le comte de Cezy, de retour de Constantinople, où il avait été en ambassade, racontait ce trait devant Louis XIV, et quelques autres exemples de la justice des sultans. Il échappa au roi de dire, « Voila ce-

Le successeur de Méhémed sentit qu'il y allait de sa tête, s'il ne conduisait les affaires avec plus de succès que son prédécesseur. Il fit sortir une escadre, qui, à la faveur des sinuosités de l'Archipel, échappa aux escadres vénitiennes, rallia les divisions ottomanes éparses dans les diverses stations, entra dans la Canée, y débarqua un renfort de neuf mille hommes, et revint à Constantinople avant l'hiver, n'ayant perdu que deux galères coulées à fond par le canon de l'ennemi.

Pendant cette campagne de 1647, les armes de la république avaient obtenu quelques succès en Dalmatie, quoique les Tures y entretinssent une armée de vingt mille hommes. Le résultat en avait été, outre la prise de plusieurs petites places, et de la fortcresse de Clissa, de déterminer la rebellion d'une peuplade beliqueuse, connue sous le non des Morlaques. En secouant le joug des Ottomans elle devint l'utile auxillaire des Vénitiens (1).

Succès des Vénitiens en Dalma-

pendant régner.» Le duc de Montausier, qui était présent, seretourna vivement vers l'ambassadeur en lui disant tout haut, « Ajontez douc qu'on les étrangle. » Louis XIV répara noblement ce moment d'eubli, en nommant gouverneur du dauphin celui qui avait osé dire un mot si sévère.

(1) L'auteur des Annales turques, en racontant les événements de la guerre dans la Dalmatic, rapporte un fait qu'on Cette même année fut signalée en Europe par la conclusion du traité de Munster. Les intérêts qu'on y avait discutés ne touchaient pas immédiatement la république de Venise; mais elle y était intervenue comme médiatrice, et elle eut la gloire de concourir à faire reconnaître les droits des princes de l'empire, et l'indépendance de la Hollande.

X. Campagne de 1648. Le commencement de la campagne de 1648 fut marqué par un désastre. Cette flotte victoricuse, qui, sous les ordres de Grimani, avait poursuivi si long-temps l'armée turque, et qu'il conduisait alors vers le détroit des Dardanelles.

ne lit point dans les historiens vénitiens. . Les infidèles, dit-il, se rendirent maîtres cette campagne de la plus grande partie des places du Sangiak de Karka, n'en étant resté que la seule forteresse d'Aiourana au pouvoir des Ottomans, devant laquelle ils mirent encore le siége. Ceux de Sangiak qui purent échapper, se sauvèrent nuds du côté du pays de Bosna, après avoir abandonné leurs femmes et leurs enfants. Le dizdar (le gouverneur) de Noagra, les spahis d'Obsouchatz et près de quatre cents janissaires furent conduits en esclavage, et les infidèles firent promener leurs femmes nues dans leur camp. Ils transportèrent Cogia Khalil beg , beg de Karka, à Venise, et là , lui ayant dit qu'il ne fallait pas qu'il se présentât les mains vides devant le doge, ils lui mirent une cassette dans les mains, disant que c'était pour faire son présent. Ayant été conduit devant le doge, on l'obligea d'ouvrir la cassette, et ce qu'il y trouva fut la tête de son père. » (Annales turques traduites par Galland.)

pour le bloquer, fut assaillie d'une si furieuse tempête, que vingt-huit bâtiments, parmi lesquels était le vaisseau-amiral, furent abymés dans les flots, et périrent avec tous ceux qui les montaient. Le reste, consistant en six galères, cinq galéasses, et dix-huit vaisseaux, errait sur l'Archipel: Bernard Morosini les rallia, en prit le commandement, renvoya vers Candie les bâtiments hors d'état de tenir la mer, et, fidèle aux ordres du généralissime, qui n'était plus, se rendit à la station qui lui avait été assignée, sans comparer ses forces à celles de l'armée ottomane. Il arriva aux Dardanelles, pendant que Constantinople se réjouissait de la perte de la flotte vénitienne. Son apparition subite fit d'autant plus d'impression qu'elle était plus inattendue. Le capitan pacha se présenta avec quarante galères pour forcer le passage. Morosini l'obligea de rentrer honteusement dans le port, où le sultan lui fit trancher la tête (1).

<sup>(1)</sup> A L'armée des galères partit du port, et vint au détroit; mais, en y arrivant, il se trouva que les vaisseaux des infidéles y étaient à l'ancre, et que ne pouvant déboucher il fallut qu'elle demeurât bloquée; ce que l'on fit seulement fit d'envoyer par terre les choese les plus nécessaires afin de les faire passer dans l'île de Chirid (Candie), par le moyen des galères des Begs.» (Annales turques, traduites par Galland.)

Louis - Léonard Moncenigo fut envoyé à Candie, pour y remplacer le brave Grimani. Les Turcs s'étaientapprochés de la capitale, depuis la conquête de Rettimo. Leur armée avait alors trois stations principales : elle gardait la Canée, elle assiégeait la Suda, devant les portes de laquelle elle avait élevé trois pyramides de cinq mille têtes de chrétiens (1), et elle commençait l'investissement de Candie. Pour les empêcher de recevoir des renforts, il ne suffisait pas de fermer le passage des Dardanelles, il fallait écarter des attérages de l'île une multitude de bâtiments, qui, sortant de tous les ports de l'Archipel, et de la Morée, venaient jeter dans la Canée des hommes et des munitions, Comme après le désastre, qu'on venait d'essuyer, il ne restait que de faibles moyens, le capitaine-général rappela Bernard Morosini, avec une partie de son escadre; de sorte qu'il ne resta que vingt galères à l'entrée du détroit. Elles suffirent pour paralyser, pendant toute la campagne, la flotte turque de Constantinople. Huit galères, ramenées par Morosini, et quelques autres qui furent expédiées de Venise, donnèrent la chasse à toutes les escadres cunemies, prirent quelques bâtiments, mais n'empêcherent point la communication de la Canée avec la

<sup>(1)</sup> Ibid.

Morée, ni par conséquent, l'arrivée des renforts.

Les Vénitiens en avaient encore plus besoin que les Turcs. Le siége de Candie était formé. Un ligne de circonvallation fermait la place. La tranchée était ouverte; les batteries avaient commencé à jouer, et les assiégés avaient eu déja deux assauts à repousser. Je ne puis pas entreprendre de rapporter ici les particularités d'un siége qui dura plus de vingt ans. Ces détails, qui appartiennent à l'histoire de l'art, ne peuvent entrer dans une histoire politique, dont ils détruiraient les proportions. Je me bornerai à faire mention des circonstances principales, et sur-tout de celles qui peuvent être particulières à ce siège mémorable.

XI. ommencement du siège de Candie. 1648.

Le pacha qui l'avait entrepris, n'avait pas plus de trente mille hommes devant cette place. Dans la ville, les travaux des fortifications, qu'il fallait continuellement réparer, occupaient un si grand nombre de bras, que le capitaine-général fut obligé de désarmer une partie des galères, pour renforcer la garnison. Jussuf, voyant les assiégés relever opiniàtrément leurs murailles démolies par son artillerie, pressait les attaques pour ue pas donner le temps aux ennemis de se défendre, et à son maitre de le condamner. Dès qu'il vit une brèche ouverte à un bastion principal, il fit donner

Congle

un troisième assant qu'il commandait en personne. Non-seulement les assiégés le soutinrent, mais ils firent une sortie qui repoussa les assaillants jusques dans leurs lignes. Le lendemain il les ramena à la charge. Il vit ses drapeaux plantés sur trois différentes parties du rempart. On y combattait avec une égale fureur, lorsque l'explosion fortuite de quelques barils de poudre, répandit l'épouvante, Turcs, et Vénitiens, tous se crurent sur une mine qui allait sauter, tous descendirent précipitamment de la brèche. Un officier, qui courait dans la ville, rencontre le généralissime, lui dit que tout est perdu, que l'ennemi est dans la place, qu'il reste à peine le temps de se jeter dans un vaisseau, a Eh bien! répond Moncenigo, « mourons les armes à la main. Que les braves « me suivent. » Il rallie des soldats, rassemble quelques bourgeois, monte sur la brèche, v retrouve les Tures, les précipite dans le fossé, et le comble de leurs morts. Sans lui la guerre était terminée ce jour-là. Cet acte de courage coûta aux Turcs vingt ans d'efforts. Dans les six premiers mois du siège, Moncenigo leur fit perdre plus de vingt mille hommes, et le pacha se vit réduit à se fortifier dans son camp avec les restes de son armée, pour y attendre des renforts incertains.

Rassuré momentanément sur le sort de Candie, le capitaine-géneral s'embarqua sur quelques galères, entra, malgré les ennemis, dans le port de la Suda, se mit à la tête de la garnison, fit plusieurs sorties, détruisit les ouvrages des assiégeants, et les contraignit de s'éloigner.

Si le gouvernement de Venise avait eu alors une vingtaine de mille hommes à faire débarquer à Candie, il est probable qu'on aurait écraséou forcé à se rendre les restes de l'armée du pacha, qui n'avait point de retraite. Mais Venise, à force d'être une ville riche, avait cessé d'être une ville guerrière. On n'y connaissait plus d'armes que les trésors. Quelques vaillants hommes y donnaient l'exemple du devouement personuel; mais ils ne trouvaient que des admirateurs. L'habitude de la vénalité avait tellement prévalu qu'on imaginait tous les jours quelque nouvel expédient, pour grossir le trésor, au risque d'avilir les fonctions publiques. Outre les nouveaux impôts, outre les dons volontaires, outre l'emploi des capitaux appartenant aux mineurs, et aux établissements de charité, qui étaient déposés à la procuratie de Saint Marc, et que l'on convertit en créances sur l'état, portant six pour cent d'intérêt, on mit en vente toutes les charges publiques, on admit, pour de l'argent, les jeunes

XII. Délibéraion pour la paix. patriciens à siéger dans les conseils, et à exercer les magistratures avant l'âge prescrit par les lois. On voulut que l'argent effaçât les crimes; la peine du bannissement fut remise à ceux qui eurent de quoi s'en racheter; de sorte que la justice cessa d'être égale pour le riche et pour le pauvre. Enfin une chose qui caractérise encore mieux l'esprit du temps, c'est la conversion du service personnel, que tous les populaires devajent à la marine, en une contribution pécuniaire, et cela dans un moment où l'on manquait de soldats, de chiourmes, et de matelots. Accoutumés à calculer le pouvoir de l'argent, les grands et le peuple demandaient à ce dieu de Venise de sauver l'honneur et l'indépendance de la patrie.

On ne doit point s'étonner si, dans cette disposition de l'esprit public, le gouvernement conçut la pensée de mettre un terme à cette guerre si dispendieuse, en abandonnant la colonie qui en était le sujet. Déja plus d'une fois, depuis le commencement des hostilités, on avait tàché, soit par le baile, toujours prisonnier à Constantinople, soit par un agent subalterne qu'on y avait euroyé, soit par l'entremise de l'ambassadeur de France, de sonder les dispositions du divan. Les ministres de la Porte s'étaient montrés inébranlables dans la résolution de garder Candie.

Le conseil du doge hasarda la proposition de la leur céder. Vincent Cussoni se chargea de développer cette proposition devant le sénat. Il insista principalement sur l'impossibilité de pourvoir aux dépenses qu'exigeait la continuation de la guerre. La dernière campagne avait plus coûté que la guerre de Chypre, qui avait duré trois ans. Il rappela cette maxime, que le succès devant toujours demeurer au plus fort, la prudence exige que l'on calcule ses ressources, sans se faire illusion, et que, si on les reconnaît inférieures à celles de l'ennemi. on se hâte de traiter avant qu'elles soient épuisécs. « Peut-être, dit-il, au moment où je parle « le croissant est-il arboré sur les débris de « Candie. Si elle est perdue, quel est l'objet de « la continuation de la guerre? Si elle tient en-« core, profitons de sa résistance pour traiter « avec moins de désavantage. Ce serait s'aveu-« gler, que d'espérer de triompher dans une

« lutte si inégale. Plus nous la prolongerons, « moins nous scrons en état d'exiger des Turcs « quelques ménagements. Craignons, en ache-« vant de nous épuiser, d'encourager d'autres « ennemis, quin'attendent peut-être que notre

« catastrophe pour se jeter sur nos dépouilles. » Je ne trouve point, dans cette opinion du rapporteur, une raison que sans doute il ne voulait point avouer, mais qui n'en était pas moins réelle, c'est que les Vénitiens, habitués aux bénéfices du commerce, regardaient, comme la plus grande des privations, l'interruption des expéditions maritimes. Que l'on reporte un instant les yeux sur toute l'histoire de la république, on la verra toujours soutenir, avec constance, les guerres continentales, et abréger par des sacrifices, quand elle ne le pouvait pas par des victoires, les guerres maritimes, bien qu'elle cût assurément plus de moyens pour soutenir celles-ci que celles-là.

Les huit ou neuf guerres que la république cut à soutenir contre les Génois, ne durèrent ensemble que vingt-cinq ans. Il fallut plus de trente campagnes pour terminer les querelles des Vénitiens avec les princes de la Lombardie, et la guerre qui précéda et suivit la ligue de Cambrai, dura presque saus interruption depuis 1405 jusqu'en 1529.

De cette observation, on pourrait conclure, que les états, dont la force et la richesse ont pour principe le commerce maritime, sont plus habiles à faire la guerre de mer, et plus capables de soutenir long-temps la guerre de terre. L'essentiel est de conserver les moyens de continuer ses efforts.

On avait vu, un siècle auparavant, Venise réduite à ses lagunes, et puissante encorc, parce que la mer lui restait ouverte. Aujourd'hui, la guerre contre les Turcs avait le plus grand inconvénient que les Vénitiens pussent redouter, elle privait l'état et les particuliers des tributs de la mer et de l'Orient.

Aussi la paix avait-elle beaucoup de partisans; le torrent des voix, dit un historien (1). courait à la cession volontaire de Candie, que quelques sénateurs disaient être une partie gangrénée de la république. Tout le monde soupirait après le repos, c'est-à-dire après la liberté du commerce. Mais les hommes plus désintéressés rougissaient de l'acheter à ce prix. Jean Pesaro s'éleva contre cette proposition (2); Louis Contarini, Louis Valaresso, François Ouerini, le secondèrent vivement. Ils ne se dissimulaient pas la puissance du sultan; mais ils comptaient sur ses vices. Ils espéraient que les désordres de la cour ottomane fourniraient tôt on tard quelque occasion favorable pour la victoire ou pour la paix (3); en effet, pen-

<sup>(1)</sup> Histoire du gouvernement de Venise, par Amelot de la Houssave.

<sup>(</sup>a) Les discours pour et contre sont rapportés dans plusieurs histoires, et, avec des différences notables, dans la Relatione della città e repubblica di Venezia, manuscrit de la bibl. du Roi, nº 10465.

<sup>(3)</sup> Voici un tableau des désordres de cette cour, tracé par un historien turc. « Le dimanche, 6° jour de la lune de Gemazselakir, il y eut, avant le coucher du soleil, un grand

dant qu'on délibérait à Venise, une révolution, dont le meurtre du visir avait été le premier signal, s'opérait à Constantinople; Ibrahim venait d'être déposé, étranglé, et une faction élevait son fils sur le trône; mais le moyen de prévoir la direction qu'allait prendre un gouvernement exercé au nom d'un enfant de six ans, et dans une cour si exposée aux orages?

La nouvelle de cet événement détermina le sénat, après une délibération de plusieurs jours, à rejeter la proposition d'acheter la paix par la cession de Candie. On saisit l'occasion de l'avènement du nouveau sultan, pour en-

tremblement de letre à Istamboul. On trouva alors dans de bons pronosties qu'il y aurait un Iremblement de letre de jour dans le mois d'Haziran, et qu'il marquerait qu'il yaurait du sang répandu dans le pays de Roum, et que le sultan périait. Mille nuits de veilles ne suffinaient pas pour raconter dans les détails toutes les autres choses extraordinaires et surpreusantes que l'on vit arriver les lunes précédentes, par le pouvoir sans bornes des dames du serrait, par la violence des turbateurs, par les flatteries de ceux qui entretenaient le sultan dans ses débauches, par le pouvoir que s'attribuaient des personnes de néant et des enunques, par la vénalité des charges et par le désordre qui régnait dans l'administration de toutes les affaires, c'est pourquoi nous avons jugé à propos de n'en point parier. »

(Annales turques, traduites par Galland.)

voyer à la Porte une ambassade de félicitation, c'est-à-dire un négociateur; mais quand on demanda des passeports pour ce ministre, le nouveau grand-visir répondit qu'on le recevrait s'il arrivait avec l'autorisation de céder Caudie et de rendre la forteresse de Clissa.

Le gouvernement vénitien déclara au contraire, qu'on ne pouvait entamer une négociation que sur la base d'une restitution réciproque. Cette réponse fut portée au grandvisir par le baile, accompagné d'une députation des Vénitiens établis à Constantinople.

Quand cette déclaration eut été expliquée au visir par le drogman de la république, il entra dans une telle fureur, qu'il fit étrangler cet interprète, ordonna qu'on chargeât de fers le baile et tout ce qui l'accompagnait, et les fit conduire, à travers les flots d'une populace insolente, dans le château des Sept-Tours, où on les enferma dans des cachots.

Ces outrages prouvent moins le mépris des Tures pour la nation vénitienne, que leur ignorance du droit des gens. Dix ans plus tard, ils traitèrent à-peu-près de la même manière un ambassadeur de Louis XIV, quoiqu'ils ne fussent point en guerre avec la France, et, quand le roi fit demander les motifs de cette insulte, on la redoubla, au lieu de la réparer. Le plus puissant monarque de l'Europe dévora son ressentiment (1): les Vénitiens se vengèrent par une victoire.

XIII. Bataille navale de Foschia. 1649.

Leur amiral Jacques Riva, tenant, pendant tout l'hiver, la pénible station des Dardanelles, avait bloqué le détroit avec vingt galères. Il venait de détacher une division pour aller renouveler sa provision d'eau sur les côtes voisines, où l'on n'obtenait rien qu'à main armée, lorsqu'il vit la flotte ottomane, forte de quatrevingt-trois bâtiments, se déployer sur la mer de Marmara et s'engager dans le détroit. Trop faible, dans ce moment, pour lui fermer le passage, il s'attacha à la suivre, en la canonnant vivement; la plupart de ses galères détachées vinrent le joindre, et tout l'Archipel vit quatre-vingts vaisseaux turcs fuyant, pour éviter le combat, devant une vingtaine de galères vénitiennes. Content d'être sorti du détroit, sans avoir été dans l'obligation d'en forcer le passage, le capitan pacha longea la côte de l'Asie mineure, et, se glissant entre l'île de Lesbos et le continent, chercha un asyle dans

<sup>(</sup>a) Quelques années après, lorque Louis XIV exigenit avec hauteur la réparation d'une insulte faite à son ambassadeur à Rome, par la gardle corse, le pape Alexandre VII, obligé de plier, disait assez justement, que ce prince ne se montrait pas si délicat sur le point-d'honneur avec les infidèles.

la rade de Foschia, qui est l'ancienne Phocée, à l'embouchure de l'Hémus, un peu au nordde Smyrne. Il avait intérêt à se rapprocher de cette dernière ville, parce qu'une flotte auxiliaire l'y attendait : elle était composée de bâtiments barbaresques et de vaisseaux chrétiens que les Turcs avaient arrêtés et armés dans toutes les Échelles du Levant. Mais à peine étaient-ils arrivés sous le canon de Foschia, que les Vénitiens paraissent à l'entrée de la rade: ils s'y engagent, malgré le feu des batterics de terre et des vaisseaux; pénètrent jusqu'au mouillage des Turcs, trop resserrés pour manœuvrer; les forcent de se jeter les uns sur les autres; repoussent les bâtiments qui osent s'approcher, pour tenter l'abordage; les écrasent de leurs boulcts, en prennent quelques-uns; mettent le feu à d'autres, et s'éloignent, pour n'être pas enveloppés dans l'incendie. Cette bataille coûta, dit-on, aux Tures sept mille morts et quinze galères, et, s'il faut en croire les historiens vénitiens, la flotte de la république n'y perdit que quinze hommes. C'est probablement une exagération, mais cette action n'en était pas moins très-audacieuse, et constatait la supériorité de la marine vénitienne.

Cette victoire occasionna le changement du Tome IV. 36 grand-visir et l'adoucissement de la captivité du baile de Venise, qui fut transféré des Sept-Tours dans son palais, où on continua de le garder à vue. Mais Riva fit la faute de ne point bloquer les Turcs dans Foschia. Ils en sortirent, et, réunis à l'escadre barbaresque dans le port de Smyrne, passèrent à la vue de Candie, en allant débarquer à la Canée les troupes que le pacha attendait, pour reprendre les opérations du siége de la capitale.

tion du siège de Candie

Pendant tout le reste de la belle saison, ce siège fut poussé très-vivement; cependant les assiégés faisaient acheter bien cher aux assaillants les progrès qu'ils faisaient vers la place. Un mênie bastion fut pris et repris jusques à quatre fois. Les ouvrages étaient aussitôt ruinés qu'ébauchés, et recommencés que détruits. Les Turcs, les Vénitiens, creusaient la terre les uns sous les autres. Souvent au milieu d'un combat acharné, l'explosion d'une mine faisait sauter l'ouvrage qu'on se disputait, et engloutissait les combattants des deux partis : la ville était couverte de feux. Ce fut particulièrement pendant cette campagne de 1649, que les assiégeants y firent pleuvoir une prodigieuse quantité de bombes. Cette guerre si active, les Vénitiens la soutenaient au milieu de toutes les privations; et les généraux turcs avec des

1650.

troupes mutinées, qui, à chaque retard de leur paye, déclaraient, à grands cris, qu'elles voulaient se rembarquer.

Comme il est bien difficile qu'une flotte tienne constamment une même station, le blocus du port de la Canée ne put être tellement resserré que l'armée turque ne trouvât jour pour en sortir et pour aller hiverner à Constantinople. Les amiraux vénitiens, voyant qu'avec toute leur activité et toute leur expérience, ils ne pouvaient ni détruire la flotte turque, qui reparaissait tous les ans plus considérable. ni empêcher l'armée de Candie de recevoir des renforts, conçurent l'idée de se hasarder dans les Dardanelles et d'aller détruire d'un seul coup toute la marine ottomane, dans le port de la capitale. Ce projet audacieux effraya un sénat toujours circonspect. Riva continua de croiser à la sortie du détroit; le capitaine-général fit des courses dans l'Archipel, ruinant les établissements des ennemis et leur prenant un grand nombre de bâtiments isolés. A Candie. les travaux du siège épuisaient une garnison qu'il fallait renouveler sans cesse. Les Turcs s'étaient étendus jusqu'à l'extrémité orientale de l'île, et commençaient le siège de Settia. On se détermina à détacher sept ou huit cents font santer hommes de la garnison de Candie, pour y jeter du renfort, mais ce corps fut surpris dans sa

les fortifi-

marche, entouré et taillé en pièces. Alors les Véuitiens, désespérant de sauver Settia, en firent sauter les fortifications et en transportèrent la garnison dans la capitale.

A Constantinople, tout était dans la confusion. La flotte n'avait pu sortir des Dardanelles: le capitan paclia, le divan, s'accusaient réciproquement : les janissaires demandaient la tête du grand-visir : on changeait de ministre, d'amiral. Cette guerre si longue et mélée de tant de succès divers, n'était pas populaire. Le corps des janissaires murmura hautement contre l'arrestation de l'ambassadeur de la république, et exigea l'exil du muphti, à qui on imputait cette violence (1). Le baile fut renvoyé à Venise.

Tout ce que les Turcs purent faire cette année, ce fut de jeter dans l'île de Candie un renfort de trois mille hommes, qui ne réparait pas, à beaucoup près, les pertes de l'armée assiégeante. La flotte turque parvint cependant à frauchir le détroit, en 1651.

XIV. Pataille navale de Paros. eG51.

Le généralissime Moncenigo alla à sa rencontre, l'aperçut, le 10 juillet, près de l'île de Paros. Deux de ses galéasses, qui formaient son avant-garde, se jetèrent au milieu de la ligne ennemie. Thomas Moncenigo, qui en conduisait une, fut tué; Lazare Moncenigo, commandant

<sup>(1)</sup> Annales turques, traduites par Galland.

de l'autre (car cc nom glorieux revient toujours dans les fastes militaires de la république), reçut plusieurs blessures; mais ces deux bâtiments firent un feu si terrible, qu'ils avaient déja mis le désordre dans l'armée ottomane, avant que la flotte vénitienne fût à portée deprendre part au combat. Quand elle arriva, la bataille fut décidée. Un vaisseau turcde soixante canons, et neuf autres de moindre grandeur, furent pris, cinq furent brûlés, et quatre ou cinq mille hommes demeurèrent au pouvoir du vainqueur.

Cette victoire de Paros rendait les Vénitiens maîtres de l'Archipel; et, pour ranimerle courage des défenseurs de Candie, la flotte victorieuse vint défiler à la vue de cette place, conduisant à sa suite les vaisseaux enlevés à l'ennemi, qui portaient le pavillon ottoman renversé. Cependant les restes de la flotte turque se jetèrent dans la Canée, et y débarquèrent des secours. De nouvelles révolutions éclatèrent à Constantinople. Les chefs des divers partis se supplantèrent mutuellement; et, sous les yeux du jeune sultan, le serrail fut ensanglanté par le meurtre de la sultane sa grand'mère.

Venise changeait aussi dans ce temps-là son généralissime; mais ce rappel, loin d'être l'effet d'une révolution, n'était qu'un hommage rendu à cette ancienne maxime de la république, qui ne permettait pas que le commandement suprème restât long-temps dans les mêmes mains. Léonard Foscolo, successeur de Moncenigo dans la charge de capitaine-général, ent à réprimer une révolte d'une partie de la garnison de Candie, composée d'Albanais, qui, mécontents de n'avoir pu obteuir une augmentation de paye, menaçaient de livrer à l'ennemi deux bastions, dont la garde leur était confiée. Le reste des troupes marcha contre ces mutins; on les força de mettre bas les armes, et la corde fit justice des chefs de la sédition.

1652.

Foscolo, en croisant dans l'Archipel, rencontra une escadre turque sur laquelle était le capitan pacha lui-même. Cet aniral, n'ayant pu faire sortir sa flotte des Dardanelles toujours étroitement bloquées, s'était embarqué à Ténédos sur vingt-cinq galères barbaresques qui l'y attendaient. Cette escadre évita le combat, et se sauva, avec quelque perte, dans le port de Rhodes.

Cette campague de 1652 n'offrit point d'événement décisif; il y en eut un d'assez remarquable : ce fut la désertion et l'apostasie d'un noble Vénitien nommé Louis Navagier. Il était le dernier rejeton d'une illustre famille, et servait alors comme capitaine de vaisseau. La passion du jeu le ruina, et le désorgre de ses, affaires et de ses pensées l'entraîna jusqu'à

1653.

changer de patrie et de religion. Il trouva chez les Turcs ce qui attend toujours les transfuges, d'abord quelque faveur, puis le mépris, le soupçon, et la mort.

Quelques espérances de paix commencèrent à luire. L'ambassadeur de Franceà Constantinople donna avis au sénat que les ministres actuels 
ne paraissaient pas éloignés d'écouter de nouvelles propositions. On se hata d'envoyer un 
baile, qui fut Jean Capello; mais lorsque ce négociateur eut demandé la restitution des conquiètes, en offrant cependant un tribut (1), le 
visir lui ordonna de partir sur-le-champ, et, 
se ravisant bientôt après, le fit arrêter duns sa 
route. La captivité de ce malheureux plénipotentiaire fut si longue et si rigoureuse, qu'il 
essaya d'attenter à sa vie, et succomba enfin à 
ses souffrances et à son chagrin.

Moncenigo fut renvoyé pour prendre le commandement à la fin de l'année 1653. La cam-

Annales turques traduites par Galland.

Control Grego

<sup>(1) \*</sup>Le 28 de la lune de Safar, un ambassadeur de Venise arriva et on lui donna un logement à Galata. Sur la proposition qu'il fit, pour faire la paix, de vingt mille piatres de tribut chaque année, pour la ville de Candie, et de quatre cent mille une fois comptées, pour les frais de la guerre, on lui mit nne masse d'armes à la main, et on l'envoya à Edrirch, où il fut arrêté prisonnier.

pagne suivante s'ouvrit par un de ces combats également glorieux et déplorables, qui affaiblissent encore plus qu'ils n'illustrent les armes des vainqueurs. Joseph Delfino gardait le passage des Dardanelles avec seize vaisseaux, deux galéasses, et huit galères. Il était observé, du côté de l'Archipel, par trente-deux bâtiments barbaresques, qui cherchaient à l'attirer loin du détroit. Le 6 juillet 1654, il vit venir à hii de Constantinople soixante-quinze galères, ou vaisseaux turcs. Il donna aussitôt le signal du combat; mais, soit que plusieurs de ses capitaines eussent mal exécuté cette manœuvre, soit que les courants ne leur permissent pas de garder la ligne, douze vaisseaux et six galères furent emportés loin du détroit. L'amiral restait avec deux galères, deux galéasses, et quatre vaisseaux.

Cette disproportion de forces ne l'empécha pas de tenir ferme. Les huit bâtiments furent bientôt entourés par plusieurs vaisseaux ennemis. Une de ses galères succomba, après une belle défense. Un vaisseau, que montait Daniel Morosini, faisait un feu terrible, et venait d'obliger une galère ottomane à amener son pavillon. Les Tures faisaient les plus grands efforts pour la reprendre. Ne pouvant y parvenir ils y mettent le feu. L'incendie gagne le vaisseau de Morosini;

XV.
Combat de
huit vaisseaux venitiens contre
h florte
torque, aux

In florte inrque, aux Dardanelles. 2654. qui saute en l'air. Un autre éprouve bientôt après le même sort. Le troisième vaisseau et deux galéasses sc font jour au travers des ennemis, et gagnent la haute mer. Il ne restait plus sur le champ de bataille, au milieu de toute la flotte turque, que Delfino avec son vaisseau, et une galère. Ce vaisseau, canonné depuis le commencement de l'action par six bâtiments ennemis, n'était plus en état de manœuvrer, ni de se défendre. L'amiral ordonne d'y mettre le feu, fait passer tout l'équipage sur la galère, v passe lui-même, et avec ce seul et dernier bâtiment, percé de tous côtés, sans voiles, sans gouvernail, soutient le choc de toute une armée, éloigne par son feu ceux qui veulent l'aborder, et, se laissant entraîner par le courant, sort du détroit au milieu des ennemis frappés d'admiration, et confondus d'une telle résistance. Hors du canal il se trouve jeté sur la côte; il se dégage. Les Turcs viennent l'assaillir; il les repousse, leur prend une galère à l'abordage. Entouré par quatorze vaisseaux ennemis, il abandonne sa proie, s'ouvre un passage, et, à la faveur de quelques lambeaux, qui lui servent de voiles, regagne le reste de son escadre. Le lendemain il voulait attaquer les ennemis qui, dans le combat de la veille, avaient eu deux de leurs vaisseaux brûlés, et trois mille hommes tués; mais les vents l'en éloignèrent, et le capitan pacha, après avoir employé un mois à réparer sa flotte, courut ravitailler la Canée, et rentra dans les Dardanelles, regardant comme un succès d'avoir traversé l'Archipel sans rencontrer l'ennemi. Moncenigo mourut de chapgrin de ce que cette flotte lui avait échappé.

XVI. Seconra fonrnis à la république, sous la condition du rappel des jésuites.

Ces divers exemples montraient assez que ce n'était point l'habileté qui devait décider du résultat de cette guerre. Toujours victorieux sur mer, les Vénitiens n'empéchaient pas l'armée de Candie de recevoir des renforts. Elle poussait plus ou moins vivepent le siége de la capitale de l'île; mais la durée de cette guerre était désespérante. Rien ne prouvait mieux l'inégalité des forces que l'appareil de troupes et devaisseaux que l'empire ture, malgré sa détestable administration, renouvelait tous les ans.

Ne sentant que trop l'impossibilité de triompher par la constance, la république appelait à son secours l'empereur, la France, l'Espague, le protecteur qui gouvernait alors l'Angleterre, le pape, et jusqu'à ce souverain, alors presque inconnu, qu'on appelait le grand-duc de Moscovie. Tous ces princes ne lui témoignèrent qu'un intérêt stérilc; les plus voisins lui envoyaient, vers la fin de chaque campagne, quelques galères qui se retiraient avant l'hiver.

Le pape supprima quelques couvents dans le territoire de la république, et permit la

vente de leurs biens. C'était une ressource médiocre, mais une concession fort importante; parce qu'elle consacrait le principe, qu'en ne peut faire un meilleur emploi des biens de l'église, comme de tous les autres, que de les affecter aux besoins de la patrie. Ce pape, qui était Alexandre VII, mit un prix à cette condition. Il exigea le rappel des jésuites, et le gouvernement y consentit, cédant à la nécessité de ménager le souverain pontife, et de complaire à la France, qui, dans cette affaire, témoigna en faveur de cette société un intérêt très-vif et très-difficile à expliquer. Ce rappel porta tous les caractères, non d'une mesure spontanée, mais d'une concession. On permit aux jésuites de rentrer dans le territoire, mais non dans leurs biens. Au lieu de maisons magnifiques qu'ils possédaient auparavant, il fallut qu'ils achetassent un couvent de l'un des ordres qui venaient d'être supprimés. C'était une espèce de contradiction de renvoyer des moines pour en rappeler d'autres. Une autre preuve bien évidente, qu'on regardait ceux-ci comme dangereux, ce fut le décret qui leur défendit de résider plus de trois ans dans les pays de la domination de la république. On leur permit d'ouvrir un collége; c'était en cela qu'ils pouvaient être éminemment utiles, s'ils avaient su s'y borner. Mais ou

eut soin d'exiger toujours, dans la pratique de l'enseignement, la plus grande publicité. Un père Vota † fameux dans la société, ayant imaginé de former une espèce d'académie de jeunes nobles, dans laquelle il leur donnait des notions de géographie, de politique, et d'histoire, reçut ordre de sortir de la république, et de n'y plus rentrer (1). On avait oublié, ou plutôt on se souvenait, qu'autrefois saint Ignace était apparu à plusieurs vieux sénateurs, pour leur ordonner de prendre chacun un de ces bous pères, de l'amener dans leur palais, et de le combler de soins et d'honneurs (2).

Charles Contarini doge. 1655. Le doge, François Molino, mourut en 1655. On lui donna pour successeur Charles Contarini; et le procurateur de Saint-Marc, Jérôme Foscarini, fut nommé capitaine-général.

François Morosini commande par interim. La mort du dernier généralissime avait fait tomber momentanément le commandement entre les mains de François Morosini, dont le nom, dès long-temps illustre, devait être immortalisé dans cette guerre, où il venait de

<sup>(1)</sup> Nouvelle relation de la ville et république de Venise, par Freschot, 1re partie.

<sup>(2)</sup> Ibid. On peul lire un récil assez piquant de ce rappel des jésuites, dans l'abrégé de l'Histoire ecclésiastique, tom, 10.

recevoir un nouvel éclat, par le dévouement du patriarche de Venise, Jean-François Morosini, qui avait douné à tout le clergé l'exemple d'un désintéressement patriotique; parles campagnes du généralissime Jérôme, et de Bernard; enfin par la mort glorieuse de Thomas et de Daniel Morosini, qui, tous deux, avaient péri entourés de la flotte turque, et à la vue des Dardanelles.

François Morosini saccageait les établissements des Turcs sur les côtes de l'Archipel, brûlait leurs magasins, détruisait leurs manutentions, en attendant le nouveau généralissime; mais il fut obligé de conserver le commandement, parce que Foscarini arriva malade, et mourut quelques jours après. Morosini alla mettre le siége devant Malvoisie. Cette place, située sur la côte orientale de la Morée, était un entrepôt d'où les Turcs envoyaient continuellement des renforts et des approvisionnements à leur armée de Candie.

Nouvelle victoire des Vénitiens anx Dardanelles.

Cette fois ce fut Lazare Moncenigo, qui, avec quarante galères ou vaisseaux, fut chargé de fermer le passage des Dardanelles. Les Turcs s'y présentèrent avec plus de cent bâtiments. La bataille fut générale, et la victoire resta fidèle aux armes de la république. Dans une mèlée de six heures il y eut trois vaisseaux turcs pris, onze brûlés, neuf coulés à fond.

Les Vénitiens n'en perdirent qu'un, qui fut dévoré par les flammes. Le lendemain, ils bloquerent, dans le port de Foschia, le capitan pacha, qui s'y était refugié avec le reste de ses galères; mais il en fut de cette bataille comme de toutes les autres; ni la rade de Foschia, ni le port de Malvoisie, ne purent être constamment bloqués. Malvoisie fut délivrée par la retraite de Morosini, qui rentra à Candie; et le capitan pacha, profitant de l'éloignement de Moncenigo, ramena les débris de son armée à Constantinople.

Un nouveau capitaine-général, Laurent Marcello, arriva à Caudie, pour y prendre le commandement de toutes les forces vénitiennes.

Les désastres de l'armée turque excitèrent une nouvelle sédition dans la capitale de l'empire ottoman. Les janissaires, entourant le serrail, demanderent à grands cris qu'on leur livrât les ministres, le muphit, et quarante autres personnages; ils exigeaient même du jeune sultan la tête de sa mêre. Toutes ces convulsions finirent par un carnage, qui ensanglanta les rues de Constantinople, et par la nomination et la mort de trois ou quatre visirs, qui se succédérent en quelques jours.

Les batailles perdues troublaient la capitale plus qu'elles ne désorganisaient l'armée. La guerre continuait toujours avec une égale vigueur.

Charles Contarini, qui avait été si récemment élevé au dogat, ne régna pas un an. Après lui, François Cornaro n'occupa le trône que vingt jours. Venise célébrait, par des réjouissances publiques, l'élection d'un nouveau doge, Bertuce Valier, lorsqu'on vit aborder une galère, qui portait des pavillons turcs renversés. On en vit descendre Lazare Moncenigo; il avait la tête enveloppée, un œil crevé. Il venait rendre compte au sénat d'un nouveau combat qui s'était donné, le 26 juin 1656, aux Dardanelles. Les Turcs, avec quatre-vingt-dixhuit bâtiments, avaient voulu passer au travers de l'armée vénitienne qui barrait le canal; le généralissime y commandait en personne; son vaisseau en avait pris deux à l'ennemi. Les Turcs avaient eu dix mille morts; quatorze de leurs galères avaient pris la fuite; plusieurs avaient été abandonnées par les équipages; quatre-vingt-quatre bâtiments, et cinq mille prisonniers étaient au pouvoir du vainqueur.

Cette victoire n'avait coûté que trois cents hommes aux Vénitiens; mais au nombre de leurs morts était le généralissime lui-même, qu'un boulet de canon avait emporté. Trois vaisseaux vénitiens avaient péri par le feu; de ce nombre était celui de Moncenigo. François Cornaro doge. 1656.

> Valier doge-1656.

XVII.

Bataille à l'entrée du canal de Constantinople.
26 juin

1656

o my cough

L'aspect de ce guerrier, défiguré par sa blessure, racontant un combat où son navire avait péri; la belle mort du généralvainqueur, l'imagination qui se représentait une armée entière détruite. Constantinople en alarmes, et la paix couronnant de si beaux trophées, tout cela devait exciter l'enthousiasme, et décider les suffrages publics en faveur de Lazare Moncenigo, pour lui faire déférer le commandement suprême. Il repartit avec le titre de généralissime, méditant des projets contre Constantinople. Il trouva les îles de Ténédos, de Stalimène, et de Samothrace, conquises par l'armée victorieuse, et apprit avec étonnement que déja une nouvelle armée turque parcourait l'Archipel; qu'une flotte plus considérable était rassemblée dans la mer de Marmara, et qu'on voyait se déployer sur les côtes des Dardanelles un camp de cinquante mille hommes.

Mchemed Kiupergli graud-visire Ce nouvel armement, fait avec une incroyable célérité, ne prouvait pas seulement les ressources de l'empire ture; il fallait que l'administration fût tombée entre des mains habiles à les employer. C'est cequi était arrivé. La fréquente déposition des visirs avait amené dans cette vice-royauté de l'empire ottoman un homme de basse naissance, inconnu jusqu'alors, mais qui se trouvait d'une capacité plus qu'ordinaire. Son nom, qui n'est devenu que trop célèbre, était Méhémed Kiupergli. A peine élevé au visiriat par une faction, il les réprime toutes. La flotte turque venait d'être détruite : il en envoie une nouvelle dans l'Archipel, et il en prépare une autre. Constantinople s'attendaità voir les Vénitiens franchir le détroit : il y place un camp, et y choisit son poste lui-même. Cette activité des travaux, ces dispositions militaires, occupent les séditieux, rassurent la capitale contre l'ennemi, et le serrail contre la ville.

Lazare Moncenigo se préparait en effet à pénétrer jusqu'à Constantinople ; Kiupergli ne lui en donna pas le temps. Le 17 juillet 1657, la flotte vénitienne vit venir sur elle toute l'armée ottomane; le combat, engagé avec résolution, fut soutenu avec vigueur ; mais l'habileté l'emporta sur le nombre. Dès le commencement de la mèlée, la capitane turque et un autre bâtiment, ayant reçu beaucoup de boulets, s'échouérent, un troisième fut coulé à fond, deux galères furent brûlées , plusieurs se rendirent ; la perte des Turcs était déja de vingt vaisseaux, La nuit ne fit point cesser un combat, dans lequel les uns et les autres se montraient également opiniâtres; mais les courants portèrent insensiblement les combattants hors du détroit. et là, une obscurité profonde les sépara. Pendant toute la nuit . Moncenigo éleva des feux.

XVIII.
Nonvelle
bataille
des Dardanelles.
17 juillet
1657.

Tome IV.

pour rallier ses bâtiments; il attendait l'aube du jour avec cette impatience d'un vainqueur, qui craint de voir sa proie lui échapper. Il s'agissait, pour le lendemain, d'exterminer la flotte ennemie, de passer à la vue du camp, et d'aller foudroyer la capitale. La mer s'enflait; un vent impétueux ne permettait pas à des vaisseaux, fatigués par un long combat, de garder leur station, et encore moins une ligne de bataille. Enfin on put s'apercevoir, mais sans pouvoir s'approcher. Turcs et Vénitiens luttaient contre cette mer orageuse, dans des parages difficiles et resserrés; la côte, qui offrait un asyle aux uns, menaçait les autres. On voyait la flotte ottomane, partie dans le détroit, partie groupée dans les hâvres de Romanie et de Natolie : les Vénitiens faisaient des efforts pour l'approcher, et on se canonnait de loin, sans, être sûr de s'atteindre. Pendant tout le jour, pendant toute la nuit suivante et le jour d'après, la tempête continua; enfin le troisième jour, lorsque les vagues furieuses commencèrent à se calmer, l'amiral vénitien ne se trouva plus à portée que de treize de ses vaisseaux. Prompt à rallier cette division, il leur fait signal de marcher à sa suite, et se dirige à pleines voiles contre l'eunemi.

Il était déja dans le détroit, et, au mépris du feu des batteries, il allait livrer un dernier combat aux restes de la flotte ottomane, lorsque tout-à-coup, le feu se manifesta sur son vaissean, et gagna les hautes manœuvres; l'explosion de quelque poudre répandue occasionna cet incendie. Pendant qu'on s'empresse d'en arrêter les progrès, et que Moncenigo, sur le pont, donne ses ordres, une vergue, dont le cordage brûlait, tombe sur lui, et lui fracasse la tête; son vaisseau s'embrase presque aussitôt. L'équipage, qui ne voit plus de moyens de salut, vent au moins sauver le corps de son général; on le met dans une chaloupe, et, comme elle s'éloignait à peine, le vaisseau saute en l'air, avec eiuq cents hommes, parmi lesquels était un frère de Moncenigo. Il fut du petit nombre de ceux que les embarcations des autres bâtiments retirérent du milieu des flots.

Cette catastrophe arrêta le mouvement de l'escadre vénitienne; elle repassa le détroit inçontinent, et chercha à se rallier, dans les parages voisins, aux autres vaisseaux de la république. Non-seulement la perte de l'amiral leur déroba tout le fruit de cette victoire, qu'on appela la bataille des Dardanelles, mais elle entraîna la perte des conquêtes qui avaient suivi la bataille précédente. Les alliés qui étaient dans l'armée, prétendirent qu'ils ne pouvaient pas marcher sous un chef qui n'avait pas le

Prise de Stalimène, de Samothrace et de Ténedos par les Turcs, rang de généralissime, et se retirèrent. La flotte, affiaiblie, cudonimagée, dispersée, s'éloigna. Les Tures, ralliés par le visir, reprirent courage, envoyèrent des escadres dans les îles de Stalimène, de Samotlirace et de Ténédos. Les deux premières n'avaient été occupées que par des détachements; la troisième, qui pouvait, disaiton, se défendre, se rendit, par la làcheté des deux provéditeurs, London et Contarini, contre lesquels on fut si indigné à Venise, qu'un jugement les dégrada de noblesse, et qu'un marbre fut placé sur le péristyle de la place Saint-Marc, pour perpétuer la mémoire de leur opprobre et de leur châtiment (1).

Ces actes d'une juste sévérité honorent le gouvernement de la république.

Als propesent la paix. Ainsi les Vénitiens avaient remporté la victoire, et les Turcs en avaient recueilli le fruit. Le grand-visir Kiupergli, plus habile, plus maître de l'empire, et par conséquent plus modéré que ses prédécesseurs, fit proposer la paix, en ne demandant que la cession de la ville de Candie et de son territoire, laissant tout le reste aux Vénitiens. Ce ministre jugeait que, si les Turcs étaient une fois solidement établis dans l'île, la supériorité de leurs forces

<sup>(1)</sup> Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. x11, 42p. 3.

leur en assurerait la conquête à la première occasion favorable; l'expérience ne le prouvait que trop, puisque l'occupation du port de la Canée leur avait suffi pour s'y maintenir depuis douze ans. Les Vénitiens ne regardaient pas cette conséquence comme moins certaine. Quand on délibéra dans le sénat sur cette proposition, un des sages insista pour la faire accepter; le doge lui-même prit la parole, pour faire sentir combien il était urgent de mettre un terme à une guerre où les victoires étaient sans fruit, et où une défaite pouvait être si funeste; mais le procurateur Jean Pesaro combattit avec énergie toute concession, qu'il qualifiait de déshonorante pour la république, et termina son discours par une exhortation à des sacrifices, dont il donna sur-le-champ l'exemple, en offrant un don patriotique de six mille ducats. Cet exemple fut suivi par tous les sénateurs, par le doge, et les propositions de paix furent rejetées.

Le visir rappela le pacha qui commandait depuis 1644 l'armée de Candie, pour le mettre à la tête des forces navales. C'était un piége; Kiupergli voulait le perdre, et se hâta de l'accuser et de le faire étrangler, lorsqu'il apprit qu'il avait refusé le combat à François Morosini, nouveau capitaine-général des Vénitiens.

Morosini capitaineg: neral-



La campagne suivante ne présenta aucun événement considérable : les Turcs étaient engagés dans une autre guerre en Transylvanie (1). Leur flotte fut encore battue par Jérôme Contarini, à la hauteur de Samos. Les Vénitiens firent quelques expéditions sans résultat sur les côtes de la Morée.

Jean Peraro doge. 1657.

La république perdit le doge Bertuce Valier en 1657, et lui donna pour successeur ce même Jean Pesaro, qui venait de faire résoudre la continuation de la guerre.

Dominique Contarini doge. 1660. Le règne de celui-ci ne dura pas trois ans (2): après lui, le trône ducal fut occupé par Dominique Contarini. On assure qu'il avait cherché à se dérober à cet honneur; de pareils refus ne sont pas toujours sincères; mais il est certain qu'il pouvait ne pas être ébloui d'une dignité à laquelle sa maison était parvenue depuis plus de six cents ans. Il était le septième doge de sa famille, et il ne fut pas le dernier.

Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. x11,
 cap. 3.

<sup>(</sup>a) On lui éleva en 1666 un tombeau superbe. L'inscription, qui est d'Emmanuel Thesauro, indique d'une manière rapide, l'époque de la naissance du doge, celle de sa mort et celle de l'érection du monument.

Vixit 1589. Devixit 1659. Revixi1 1666.

XIX.

Les Vénitiens, déterminés à continuer la guerre, négociaient alors avec la France, pour en obtenir un secours plus efficace que celuides princes d'Italie. Depuis quelque temps, cette puissance leur témoignait une affection qui n'était pas désintéressée. On raconte que le cardinal Mazarin, qui savait rarement aller à son but par les voies directes, ayant conçu le projet de marier Louis XIV avec Marie-Thérèse, fille du roi d'Espagne, feignit de projeter une autre union, pour faire desirer celle-ci; qu'il annonça même le dessein de pousser la guerre contre l'Espagne avec vigueur, de conquérir le Milanais, et d'attaquer le royaume de Naples. Afin de donner plus d'apparence à ce dessein, il fit proposer une alliance aux Vénitiens, en leur offrant, pour prix de leur coopération un subside, une partie du Milanais, lorsqu'il serait conquis, et les ports qu'ils possédaient autrefois sur les côtes de Naples; et il ajoutait à ces offres les promesses les plus solennelles d'un secours considérable pour la défense de Candie.

Soit que le sénat eût pénétre cette finesse, soit qu'il lui parût déraisonnable d'entreprendre une nouvelle guerre, lorsqu'il en avait déja une si difficile à soutenir, il montra qu'il savait se défendre d'une proposition insidieuse, et celle-ci n'eut aucune suite. En 1660, lorsque le mariage de Louis XIV avec l'infante eut été

accompli, les Vénitiens réclamèrent l'intérêt que ce prince avait bien voulu prendre à la guerre dans laquelle ils se trouvaient depuis si long-temps engagés. Le roi leur accorda un secours de quatre mille hommes, qui allèrent renforcer l'armée avec laquelle le capitainegénéral, François Morosini, après avoir menacé l'île de Négrepont, se disposait à surprendre la place de la Cauée.

C'est au sujet de ces quatre mille hommes que l'archevêque d'Embrun, la Fenillade, alors ambassadeur à Venisc, écrivait, dans le style si malheureusement à la mode à sa cour : « Il serait à desirer que la république fit un graud effort, de son côté, pour reprendre la Canée; autrement, ce secours ne sera un secours suffisant qu'en la manière que l'expliquent les théologiens dans la matière de la grace, qui est de telle nature que, quoiqu'il enferme la puissance d'agir, il ne donne jamais l'action, et n'est point efficace (1). »

Morosini mit à terre quelques mille hommes, qui pénétrèrent effectivement dans le camp des Turcs, mais qui, s'étant mis à piller, furent bientôt enveloppés et obligés de s'enfuir, lais-

Ambassade de l'archevêque d'Embrun la Feuillade à Venise. Lettre du 20 avril 1660. Manuscrit de la bibl. du Roi, nº 1125 - 745.

sant quinze cents des leurs sur la place. Cet échec fut si sensible à Morosini, qu'il s'en prit au provéditeur de l'armée, Antoine Barbaro, et le condamna à perdre la tête: le condamné appela de ce jugement à Venise; il y fut absous, il en résulta même une information contre le capitaine-général. Cette information ne produisit rien à la charge de Morosini, qu'un reproche de trop de sévérité; mais son rappel Il est remfut prononcé, et on lui donna pour successeur Georges Morosini, un de ses parents. Il faut qu'un gouvernement soit bien sûr de sa force. pour mettre en jugement un général d'armée, avant de l'avoir dépouillé du commandement. Georges Morosini s'empressa de marcher à 1661-1664.

placé.

la rencontre de la flotte turque, l'aperçut près de l'île de Tinc, au moment où elle y opérait une descente, la poursuivit, prit ou détruisit une vingtaine de bâtiments. Les Turcs ne firent point, pendant cette campagne de 1661, ni pendant les trois suivantes, des efforts décisifs; occupés de la guerre de Hongrie, où ils avaient été battus, privés de leur visir Méhémed Kiupergli, qu'une attaque d'apoplexie avait emporté ; ils renouvelèrent des propositions d'accommodement avec la république. Méhémed avait été remplacé dans le ministère par Achmet son fils.

La république, malgré les hostilités, entre-

Négociation pour la paix.

tenait toujours à Constantinople un agent, avec un caractère semi-officiel, tant que la Porte voulait bien l'y souffrir. Le nouveau visir, Achmet Kiupergli, fit dire à cet agent que le grand-seigneur pourrait accorder la paix aux Vénitiens, s'ils lui cédaient la moitié de l'île de Candie; il voulait bien leur en laisser la partie orientale, où étaient Candie et Settia, celle qu'il se réservait, devait comprendre la Cande et Rettimo, que les Tures occupaient déja, et la Suda, qu'ils assiégeaient encore.

Le sénat délibéra long-temps, et finit par ne point accepter ces propositions. Cependant les Tures continuaient la guerre en Hongrie; ils perdirent, en 1664, près du château de Saint-Gotliard, sur le Raab, une grande bataille. La république en concevait d'heureuses espérances, lorsqu'elle apprit que les Tures venaient de conclure la paix avec l'empereur, et qu'elle allait avoir à soutenir seule tous les efforts de l'empire ottoman.

Alors on se hâta de renouer la négociation, mais la Porte ne voulut plus laisser aux Vénitiens que la capitale de Candie et quelques places démantelées, exigea qu'ils démolissent les fortifications de l'île de Tine, qu'ils restituassent tout ce qu'ils avaient conquis en Dalmatie, et enfin qu'ils payassent les frais de la guerre. Le sénat n'osa ni rejeter, ni ac-

cepter ces propositions; le divan ne voulut point les modifier. Il fallut se préparer à une guerre plus vive.

Il y avait plus de trente ans que la république avait interrompu toutes ses relations avec le duc de Savoie; parce que ce prince avait eu la vanité de se faire donner le titre de roi de Chypre, titre que la république ne prenait pas, qu'elle n'avait pas droit de prendre, mais qu'elle ne voulait pas qu'un autre portât. Ces prétentions opposées avaient, dès le principe, fait naître quelques difficultés sur la manière de traiter les ambassadeurs ; on ne s'en envoyait plus. Mais, d'un côté, quelques embarras qu'éprouvait la maison de Savoie pendant une minorité; de l'autre, la guerre que la république avait à soutenir, disposèrent les deux puissances à un rapprochement. L'accommodement ent lieu, comme il arrive quelquefois, sans décider la question qui avait été la cause de la querelle; le duc s'abstint de prendre le titre de roi en écrivant à la république, et continua de le prendre par-tout ailleurs. Les ambassadeurs de Venise recurent à Turin le même traitement que ceux de France, et, pour cimenter cette réconciliation, le duc fournit aux Vénitiens deux régiments pour la guerre de Candie. Il leur accorda même le marquis de Ville, un de ses généraux, homme de réputation, dont

XX.
Reconciliation de la republique avec le duc de Savoie; le marquis de Ville, commandant à Candie.
1665.

le bisaieul s'était trouvé à la bataille de Lépante. Les Vénitiens lui donnèrent le commandement de leur infanterie, sous les ordres de leur généralissime.

Secours envoyes à Candie.

Les rapports qu'on recevait de Candie. annonçaient que les Turcs n'avaient pas plus de dix mille hommes dans cette île (1), que la peste ravageait leur camp; mais il fallait s'attendre que cette armée allait se renforcer des troupes que la paix de Hongrie venait de rendre disponibles. Le gouvernement fit partir au mois d'octobre 1665, un corps dont le nouveau général fit la revue à Paros; il s'y trouva huit mille deux cent quatre-vingt-quinze hommes de pied, et mille huit chevaux effectifs (2). Il y avait dans ces troupes à-peu-près un millier de Bavarois que l'électeur avait permis de recruter dansses états. Les Turcs recurent, dans le même temps, un renfort de deux mille janissaires, et de quelques autres troupes.

En arrivant aux attérages de l'île de Candie, les généraux vénitiens voulurent teuter un coup-de-main sur la Canée; mais les troupes, déja fatiguées par une traversée longue et pénible, furent fort incommodées par les pluies.

<sup>(1)</sup> Histoire des voyages de M. le marquis de Ville, en Levant et du siège de Candie, par Joseph Ducros.

<sup>(</sup>a) Ibid.

Les Turcs attaquèrent l'avant-garde du marquis de Ville, et lui tuèrent environ quatre cents hommes. Il fallut renoncer à cette entreprise, se rembarquer, et faire voile pour Candie, où l'on posta cette petite armée dans un camp retranché sous le canon de la place.

Elle ne tarda pas à y être attaquée par les ennemis; elle finit par les repousser avec perte d'un millier d'hommes. Mais continuellement harcelée dans cette position, elle ne put y tenir que depuis le 16 avril jusqu'à la fin de mai 1666, et se retira dans l'intérieur des fortifications.

Les galères de Malte ne parurent qu'au mois de juin, et ce fut pour se retirer presque aussitôt; le commandeur qui les conduisait, demanda pour sa capitane la seconde place dans la ligne de bataille, c'est-à-dire la droite de la galère du généralissime; ce poste était, de tout temps, celui de la galère du provéditeur-général. Le généralissime ne crut pas devoir faire cette concession, et l'escadre maltaise ne prit aucune part aux événements de cette campagne.

On voit, par ces prétentions élevées si malà-propos, que les alliés de la république se lassaient de cette longue guerre; cependant on allait avoir besoin de plus de forces que jamais, car le grand-visir, malgré les escadres vénitiennes, qui parcouraient l'Archipel, renforçait 1666.

Le grandvisir vient prendre le ment du siére.

Francois Morosini rappelé au poste de generalisNégrepont, de la Morée et de l'Asie mineure, de nombreux détachements de janissaires filaient sans eesse vers Candie. Kiupergli se disposait à venir prendre lui-même le commandement du siége. Au mois de novembre, on fut averti par des salves d'artillerie, que le grand-visir venait de débarquer (1); et la république ne crut pas avoir un général plus habile à lui opposer, que ce même François Morosini, à qui elle avait ôté le commandement quelques années auparavant. Rien ne prouve nieux la différence de l'esprit des républiques à celui des monarchies. Dans les unes comme dans les autres, un général aceusé, disgracié, est nécessairement un homme aigri, et rarement un homme sûr. Après une injustice, un retour de confiance est souvent une imprudence. Mais, dans les gouvernements qui sont dirigés par une volonté unique, ce changement de détermination passe ordinairement pour un signe

<sup>(1) «</sup> Dans la place on attendoit le siège d'un jour à autre, lorsque l'on ouit de la place trois salves d'artillerie tirées à Candie neuve, ensuite trois salves de mousqueterie, qui donnérent à cognoistre l'arrivée du visir et de ses troupes; il venoit le plus splendidement que l'on ayı jamais vu, faisant de grandes largesses aux janissaires et aux pionniers. » (Histoire du siège de la ville de Candie par Philibert de. Jarry, Manuscrit de la bibl. du Roi, nº 10269 - 3.)

de faiblesse: au contraire, dans les gouvernements collectifs, on est accontumé à l'oscillation des partis. Par cette raison, les offenses y sont moins sensibles; et cette vertu qui élève les homnes au-dessus d'un juste ressentiment, doit être plus naturelle dans la république que dans la monarchie: on sert l'état plus généreusement que le prince.

Le grand-visir s'était fait suivre à l'armée par un secrétaire de légation vénitien, et, avant de faire commencer la campagne de 1667, il le chargea de transmettre à la république de nouvelles propositions de paix; mais, cette fois, il ne laissait aux Vénitiens, de toute l'île de Candie, que la capitale, avec un territoire de quatre lieues de rayon.

Ces conditions plus dures que les précédentes, devaient paraître moins acceptables. Le sénat, sans les refuser positivement, fit ce que les grauds ne font que trop souvent quand ils sont dans l'embarras: il lerejeta sur un subalterne. Il nomma pour son négociateur à la Porte, un secrétaire du conseil des dix, pris dans l'ordre de la citadinance. Le poste de minisitre de la république à la cour ottomane, était devenu peu compatible avec l'orgueil patricien.

Pendant cette négociation, dont personne n'espérait un heureux résultat, Morosini s'at-

tachait à intercepter les secours qui arrivaient detous les points du continent voisin, à l'armée turque. Il s'était porté, avec trente galères, aux Grabuses, à l'extrémité occidentale de l'île, pour se trouver entre l'île et la côte de Morée. Une de ses divisions, sous les ordres d'Alexandre Molino, croisait devant la Canée. Elle surprit une barque qui portait des lettres, annonçant l'arrivée d'un renfort de deux mille hommes, partis de la côte de Syrie. Le lendemain au soir on apercut cette flotte. Molino l'attaqua vivement; la canonnade ne discontinua pas de toute la nuit. Au point du jour, trois des bâtiments turcs étaient déja au pouvoir des Vénitiens. Les deux capitanes étaient aux prises. Le visir, qui, du port de la Canée, voyait ce combat, fait sortir dix galères; mais deux vaisseaux vénitiens les arreteut et les forcent à rentrer dans le port. Kiupergli, indigné de leur retour, fait trancher la tête aux capitaines. Le combat continue; la capitane turque, sur laquelle Molino s'acharnait, prend feu et saute en l'air; le reste est dispersé; mais pendant que l'escadre vénitienne s'éloigne, pour achever de détruire cette flotte, quarante-six galères, conduites par le capitan pacha, entrent dans la Canée et y introduisent un secours plus considérable. L'amiral ottoman repartit immédiatement après, pour Constantinople et en revint une seconde

fois avec le même bonheur. L'arrivée de tous ces renforts avait porté l'armée assiégeante à quarante mille combattants et à huit mille pionniers (1); elle s'éleva même dans la suite, jusqu'à soixante-dix mille.

Il v avait dans la place à-peu-près neuf mille hommes. Le capitaine-général, revenu à Candie, y débarqua deux mille hommes de ses chiourmes, afin de soulager la garnison dans ses travaux. Les naturels du pays, avertis du sort qui les attendait, par les traitements cruels que les Tures avaient exercés sur les habitants de la Canée, concouraient avec ardeur à la défense. Elle était dirigée par le capitaine-général Francois Morosini, en personne; il avait sons lui le marquis de Ville, qui commandait l'infanterie, et le provéditeur Antoine Barbaro, gouverneur de la place; mais celui-ci montrant, avec beaucoup d'activité et de bravoure, un esprit peu conciliant, et s'étant mis en opposition déclarée avec le généralissime, fut rappelé vers la fin de cette année 1667, et remplacé

XXI. Siège de Caudie. 1667.

(1) Histoire des voyages de M. le marquis de Ville, en Levant; et du siège de Candie, par Joseph Ducros. Il paraît qu'il y a de l'exagération dans le récit du sieur Philibert de Jarry Hist. du siège de la ville de Candie. Il dit cent mille hommes de troupes et quarante mille pionniers.

Tome IV.

par Bernard Nani. Les provéditeurs Donato, Pisani, Moro, Bataglia, Cornaro, et le commandant de l'infanterie ultramontaine Spar, secondaient le eapitaine-général. Le chevalier Verneda, et, sous lui, le lieutenant-général Vertmiller, commandaient l'artillerie. Les ingénieurs Castellano, Quadruplani, Loubatiers, Querini, Serravalle, Maupassant, dirigeaient les travaux de leur art. Les colonels de Châteauncuf, Comminges, Deckenfeld, Golenni, Imberti, Arborio, Vimes, Marini, Gomerville; les sergents de bataille Grimaldi, comte Martinoni, Baroni, Fresheim, Motta, Grandis, Brigeras, Vecehia, Rados, Mathei, le provéditeur des vivres Justianini, les chefs des mineurs Sentini et Floriot, signalèrent également leur courage et leur expérience. Le chevalier d'Harcourt, de l'ordre de Malte; Maisonneuve, Langeron, Montausier, de Ganges, et quelques autres volontaires, s'étaient jetés dans la place. C'est bien le moins qu'on doive à ceux qui, au prix de leur sang, contribuèrent à une défense si mémorable, de conserver leurs noms pour qu'ils restent en vénération dans la postérité.

La place de Candie, qui d'un côté s'appuie à la mer, avait une forte enceinte, slanquée de sept bastions, dont les approches étaient défendues par quelques ouvrages avancés. Les fossés étaient larges et profonds: des travaux sonterrains rendaient les assiégés maîtres de détruire en un moment les ouvrages extérieurs, lorsqu'ils ne pourraient plus les disputer à l'ennemi. Il y avait sur les remparts plus de quatre cents pièces de canon, et dans la ville, des munitions de guerre et de bouche considérables, que d'ailleurs on avait la facilité de renouveler.

Ce fut le 22 mai que le grand-visir vint établir son quartier-général devant la place, à la portée du canon des assiégés. L'artillerie des assiégeants lançait des boulets de plus de cent livres. Dès le 10 juin, cinq batteries de canons et trois de mortiers commencèrent à couvrir la place de feux (1). Voltaire a fait remarquer que les Turcs, dans ce siége, se montrèrent supérieurs aux chrétiens mêmes dans l'art militaire. Les plus gros canons qu'on eût vus en Europe, furent fondus dans leur camp; ils firent, pour la première fois, des lignes parallèles dans leurs tranchées, usage que nous avons pris d'eux, mais qu'ils tenaient d'un ingénieur italien. On va voir si la résis-

<sup>(1)</sup> Philibert de Jarry dit que ses Turcs lançaient des bombes du poids de huit cents livres.

tance fut digne de l'attaque. A partir de ce moment, il ne se passa pas un jour qui ne fût marqué par quelque entreprise des assiégeants, ou par quelque invention des assiégés, pour multiplier les movens de défense. Le capitainegénéral avait établi son logement sur un bastion; il inventa une machine pour déblayer les fossés. Il se tenait toujours à portée de suivre par ses yeux le succès des affaires de quelque importance ; là ses soldats venaient lui apporter les têtes des infidèles, car ils en avaient emprunté ce barbare usage. Le marquis de Ville fut blessé trois ou quatre fois. Le journal du siège atteste l'incrovable activité des travaux. les tentatives, toujours opiniâtrément renouvelées et repoussées, pour s'emparer des moindres ouvrages, ou pour les détruire : on ne cheminait que dans des flots de sang et sur des décombres. Jamais on ne fit un aussi grand usage des fourneaux de mine, c'était la mode du temps, on en peut juger par les relevés qui ont été publiés du journal de ce siége; ils portent que, dans cette campagne, c'est-à-dire dans l'intervalle du 22 mai au 18 novembre, il v eut trente-deux assauts, dix-sept sorties, et que de part ou d'autre on fit sauter la mine six cent dix-huit fois. Aussi la garnison perdit-elle en six mois, quatre cents officiers,

trois mille deux cents soldats, et l'armée ottomane plus de vingt mille hommes (1).

Qu'on se figure ce que devait être un terrain bouleversé par tant d'explosions, combien d'hommes devaient y être ensevelis, et quelle vigueur il fallait pour s'y maintenir. Cependant les Turcs, toujours très-près du corps de la place, n'étaient maîtres d'aucun ouvrage, après quatre mois et demi d'efforts continus. Vers la fin du cinquième, leurs mines eurent produit un teleffet que l'un des bastions avancés ne se trouva plus tenable pour les assiégés, et les assiégeants se préparèrent à effectuer la descente du fossé. Le 9 novembre, le généralissime ordonna une vigoureuse sortie, qui s'effectua par quatre colonnes, l'une composée d'Italiens, l'autre de Français, une troisième d'Allemands, et une quatrième de milices du pays. Il en était spectateur du haut d'une courtine, exposée à tout le feu des ennemis, tandis que le marquis de Ville se tenait dans le fossé pour diriger les attaques de plus près. On parvint à déloger momentanément les Turcs de leurs réduits, à renverser leurs onvrages et leurs drapeaux;



<sup>(1)</sup> Le journal de Ducros, ci-dèssus cité, dit même trente mille, et Philibert de Jarry assure, que, de leur aveu, les Turcs en eurent douze mille engloutis par les mines.

mais il n'y avait pas moyen de s'établir danscette position, et lorsque les troupes se retirérent, les ennemis accoururent fièrement pour y replanter leurs étendards; alors trois mines, dont une était chargée de soixante-dix barils de poudre, éclatèrent et firent sauter en l'air une surface immense, et plusieurs bataillons.

Les pluies, qui tombèrent cette année en abondance, vinrent mettre obstacle à cette guerre souterraine, et rendre les lignes inhabitables, Les assiégeants se bornèrent à y laisser des corps-de-garde, et se retirèrent dans leur camp. Alors les assiégés se mirent à travailler avec une ardeur infatigable à réparer leurs fortifications. Ils creusèrent leurs fossés presque comblés par les éboulements, relevèrent leurs murs et construisirent, en arrière, des retran-chements nouveaux.

Les rdoutes, de nouvelles batteries, des cavaliers, qui dominaient les ouvrages des assiégés. Ils continuaient de tirer sur la place, s'avançaient pour déranger les Vénitiens dans leurs travaux, les fatiguaient par des alertes continuelles; mais eux-mêmes étaient épuisés et affaiblis: une escadre, qu'ils firent partir vers ce temps-là, enmeua quatre mille estropiés. La peste régnait dans le camp. Le généralissime craignant que quelques-uns de ses soldats ne l'apportassent dans la ville, leur avait défendu de faire des prisonniers et de rapporter aucune dépouille.

La saison avait ralenti, mais non suspendu les attaques. Presque tous les jours on allumait quelques fourneaux, on combattait dans les tranchées, et quelques habitants étaient atteints dans l'intérieur de la place par les bombes ou les boulets des ennemis; mais on ne pouvait rien entreprendre de sérieux avant d'avoir reçu de nouveaux renforts. Les galères vénitiennes étaient en mer, pour intercepter les convois qui se dirigeaient sur la Canée. Ainsi se passa l'hiver qui, comme on voit, ne fut pas un temps de repos.

Averti d'une entreprise, que le grand-visir projetait sur l'île de Standia, le capitaine-général se mit à la tête de vingt galères, alla au-devant de l'ennemi, lui livra un combat de nuit, d'autant plus terrible que presque tous les bâtiments s'abordèrent, prit cinq vaisseaux, dispersa les autres, et rentra dans Candie avec quelques centaines de prisonniers et un millier d'esclaves chrétiens, qui lui devaient leur liberté.

Mais après cette bataille, on s'aperçut de quelques symptômes de peste sur la flotte, et il fallut interdire toute communication entre les galères et la ville. Cependant les assiégeants voyaient arriver des escadres qui leur amenaient tantôt nille Égyptiens, tantôt quinze cents hommes partis de Constantinople, puis un millier de spalis; ensuite c'était le capitan pacha qui entrait dans le port de la Canée, avec vingt-cinq vaisseaux, portant quinze cents janissaires, qui allaient être suivis de dix-luit cents.

L'hiver de 1668 se passa, sans que la place de Candie reçût un secours de quelque importance.

Le duc de Savoie voulut même en retirer ses deux régiments. Le pape, qui venait au contraire d'y envoyer cinq cents hommes de ses troupes, lui fit sentir tout ce que cet abandon avait d'odieux. Le due insista au moins pour le rappel de son général, et le marquis de Ville quita, au mois de mai. 1668, cette colonie, dont il avait glorieusement prolongé la défense aux dépens de son sang.

Le gouvernement vénitien remplaca ce gé-

Le marquis de St-André Montbrun remplace le marquis de Ville. 1668.

néral par un Français, le marquis de Saint-André Montbrun. Ce choix était l'ouvrage de la politique; on voulait intéresser Louis XIV à la défense de Candie. Ce prince accorda eu effet quelques secours d'argent aux Vénitiens et leur permit de lever des troupes dans ses états. Une brillante élite de volontaires se fit inscrire pour cette expédition. L'empereur fournit à la république un secours de trois mille hommes.

XXII. Secours que recoivent les Vénitiens. Le pape, par ses exhortations, soutint et encouragea le zèle de tous les princes d'Italie, et lorsque les chevaliers de Malte apprirent qu'une troupe d'officiers français se préparait à aller combattre les infidèles, ils ne voulurent point qu'on pût les accuser d'être demeurés spectateurs judifférents de la belle défense de Candie: soixante des leurs allèrent établir avec cette jeune noblesse une glorieuse rivalité de courage et de dévouement.

Le duc de la Fenillade arrive à Candie avec cinq centa volontaires.

1668.

La cour de France, qui ne voulait pas rompre son alliance avec la Porte, et qui même profitait des disgraces des Vénitiens, pour les supplanter dans le commerce du Levant, avait pris ce terme moven pour fournir un secours à la république, sans sortir des limites de la neutralité. Le duc de la Feuillade se mit à la tête d'un corps de cinq cents officiers, engagés à raison de vingt sols par jour (1), et dont il payait la majeure partie, quoique sa fortune fût très-médiocre.

Le nom de quelques-uns des chefs de l'entreprise, ce qu'il y avait de romanesque dans cette expédition, les yeux de toute l'Europe attachés sur Candie, tout cela suffisait pour exalter l'imagination d'une jeunesse amoureuse

<sup>(1)</sup> Journal véritable de ce qui s'est passé en Candie sous M. le duc de la Feuillade, par Des Roches.

de la gloire, et semblait lui offrir une occasion brillante de sc signaler. Les ducs de Châtéauthierry et de Caderousse, le comte de Villemor et le comte de Saint-Pol, prince de Neuehâtel, à peine âgé de dix-sept ans, étaient les lieutenants du duc de la Feuillade. Une centaine de volontaires, demandèrent à mareher avec ce corps d'officiers. On y comptait plusieurs Aubusson, des Beauveau, des Langeron, des Créquy, des Tavanes et des Fénélon.

Cette troupe traversa la Méditerranée sous le pavillon de Malte. Le grand-maitre lui envoya un drapeau, sur lequel étaient les armes de l'ordre et celles d'Aubusson, armes qui en effet pouvaient s'allier depuis qu'un grandmaître de ee nom avait défendu Rhodes (t).

Progrès du siège. Le successeur du marquis de Ville était arrivé à Candie, quatre ou cinq mois avant le corps du due de la Feuillade; il avait amené des troupes. Un régiment français levé par le due de Lorraine était entré dans la place. La renommée grossissait l'importance du nouveau renfort qu'on attendait. Les Tures en avaient reçu aussi de considérables; et le grand-seigneur, qu'irritait la longueur du siége, s'avançait vers la Morée, pour se trouver plus à portée de presser l'embarquement des troupes

<sup>(1)</sup> En 1480.

et des munitions. Un des bastions de la place avait été ruiné par les batteries et par les mines; les Turcs parvinrent à s'y établir, et malgré les torrents de pluie qui vinrent inonder leurs lignes dès le commencement de l'automne, il fut impossible de les en déloger totalement, et à force de combattre on se partagea ce monceau de ruines. Le grand-visir, qui sentait combien pouvait être dangereuse pour lui l'impatience de son maître, ne se donna plus de repos. A peine maître d'un bastion, il enattaqua trois autresà-la-fois. L'entrée du port était encorc libre, il entreprit d'y élever un môle. Les brèches étaient réparées , il fit jouer toute son artillerie pour en faire de nouvelles. La ville était abondamment approvisionnée, il la couvrit d'un déluge de feux pour incendier les magasins. La garnison était renforcée, il la fatigua par des assauts.

Pendant que les assiégés avaient à soutenir tant d'attaques, leur flotte effectuait une descente dans le voisinage de la Canée et détruisait les moissons, pour ôter cette ressource à l'armée ottomane.

Les travaux entrepris par les Turcs étaient prodigieux. Ce môle, qu'ils voulaient élever à l'entrée du port, pour en battre la passe et pour foudroyer la ville, assez faible de ce côté, leur coûtait des fatigues et des pertes inouies. Tant d'efforts et de dangers firent éclater la révolte dans leur camp; le grand-visir la comprima par sa fermeté, et le sultan fit dire à son armée, qu'il n'y anraît de repos pour elle que lorsqu'elle serait dans Candie. Dans un des assauts elle perdit jusqu'à deux mille hommes. C'était une guerre de géants, comme disait le marquis de Montbruu, qui s'était trouvé à presque tous les siéges fameux de son temps. Il fut lui-même grièvement blessé sur la brèche.

Les galères auxiliaires des princes d'Italie se retirèrent de fort bonne heure cette année, au mépris de toutes les instances que les assiégés purent faire pour les retenir. Comme elles s'en retournaient, elles rencontrèrent les galères d'Espagne, qui avaient attendu jusqu'au mois de septembre, pour se mettre en route, et qui à leur exemple rebroussérent chemin.

Les Vénitiens éprouvèrent combien il faut peu compter dans le malheur, sur la constance de ses alliés. Ce ne fut qu'au mois de novembre qu'ils virent arriver la troupe du duc de la Feuillade. A peine débarqués, ces jeunes officiers furent chargés de la défense de l'un des ouvrages extérieurs de la place.

Français veuleut faire une sortie. S'ils n'eussent cherché que le danger, ils etaient servis à souhait; mais il leur fallait aussi de l'éclat: il n'y en avait gueres à se trainer sur leventre, pour arriver, sans être aussi.

jusqu'à un réduit avancé très-périlleux, et là, à se tenir immobiles, en silence, à l'affût, jusqu'à ce que l'ennemi voulait bien se montrer. Pour sortir decette immobilité, il fallait attendre que les Turcs commençassent une attaque de vive-force.

Ces braves volontaires s'étonnaient qu'à leur arrivée les affaires n'eusseut pas changé de face. Fatigués et sur-tout ennuyés de cette manière de combattre, ils demandèrent qu'on fit une sortie, « de laquelle on ne se promettait « pas moins (ce sont les expressions de l'un « d'eux (1), que de réduire les ennemis à le-« ver le siège. »

Les Vénitiens, qui en avaient déja fait une cinquantaine, seulement dans cette campagne, ne prirent pas cette proposition avec toute la chaleur que l'impatience française exigeait. Le duc de la Feuillade voulait que la sortie fût générale, que tous les vaisseaux vinssent border la côte, pour mettre l'ennemi entre deux feux, qu'on le repoussât loin de ses lignes, et qu'on détruisit ses redoutes et ses tranchées. Morosini qui, depuis six mois, avait perdu



<sup>(1)</sup> Journal véritable de ce qui s'est passé en Candie, sous M. le duc de la Feuillade, par Des Roches. L'auteur était aide-major dans la brigade du comte de Saint-Pol.

sept mille hommes, dont plus de six cents officiers, ne jugea pas à propos de commettre ce qui lui restait au hasard d'une sortie (1). Dix-sept assauts, repoussés avec peine, ne lui avaient que trop prouvé combien il en coûtait pour combattre de près un ennemi si supérieur. Déloger les Ottomans de leurs lignes lui paraissait impossible, et il trouvait beaucoup plus raisonnable de faire traîner le siège en longueur, par les mêmes moyens qui avaient retardé jusqu'alors les progrès des assiégeants, c'est-à-dire par les mines. Aussi en avait-il fait jouer près de trois cents dans le cours de cette année. Il était évident que le généralissime suivait les conseils d'une sage expérience. On était au mois de décembre ; l'ennemi allait

<sup>(1)»</sup> Morosini représenta à M. de la Feuillade qu'il avoit très-peu de monde dans la place et que, pour peu qu'il en perdit, il en auroit faute; qu'il les vouloit conserver pour la défense des brichies. Aussi auroit-il esté un trèsmal habile homme si il avoit fait autrement. M. de la Feuillade ne cherchoit que de l'honneur pour lui et à faire une action de vigueur, et se seroit très-peu soucié dy faire assommer sept ou huit cents hommes de cette république, pourvu qu'en France il edit eu l'honneur d'avoir fait une sortie vigoureuse eu Candie, et, après être hors de la place, qu'elle se fâit perdue faute de monde, c'est ce qui ne l'auroit garères embarrassé.

Histoire du siége de Candie, par de Jarry.

être forcé, par la mauvaise saison, de suspendre ses attaques; la garnison aurait le temps de respirer et de recevoir de nouveaux secours. Ce n'était nullement le cas de risquer un combat général, dont la suite immédiate pouvait être la perte de la place.

Les Français, peu capables de modération, ne virent dans la circonspection vénitienne, que de la politique, et se plaignirent hautement de ce que la garnison ne voulait pas se joindre à eux, pour faire un glorieux effort (1). Le comte de Saint-Pol alla trouver le généralissime, qui, disait-on, baragouinait le francais pour faire semblant de ne pas entendre. et le sollicita avec les plus vives instances d'ordonner une sortie générale, mais il ne put émouvoir le flegme vénitien. Alors le duc de la Feuillade annonça qu'il exécuterait la sortie avec sa troupe seule, dût-on ne lui fournir aucun secours. Les chevaliers de Malte, excités par les volontaires français, ne crurent pas pouvoir se dispenser de prendre part à cette entreprise, et offrirent de sortir aussi avec un bataillon de soldats maltais, que le grand-maître avait envoyé dans la place. Morosini leur envoya l'ordre de rester à leur poste, et tout ce qu'on put obtenir de lui, ce fut une

<sup>(1)</sup> Ibid.

centaine de grenadiers italiens, pour soutenir la troupe du duc de la Feuillade.

Ils sont battus. 16 décembre 1668.

Le 16 décembre, à la tête de cette troupe, déja réduite à deux cent quatre-vingt combattants, la Feuillade, un fouet à la main, comme si cette arme eût suffi pour chasser les ennemis (1), Villemor, Châteauthierry, la Mothe-Fénélon, Saint-Pol, qui s'était dépouillé de ses armes défensives pour être plus agile, s'élancèrent au point du jour sur les retranchements ennemis. Les Turcs, après une vigoureuse résistance, furent forces de leur abandonner quelques redoutes et deux cents pas de terrain, dont cette poignée de braves resta maîtresse pendant deux heures. Quatre capucins et deux pères de l'Oratoire, qui avaient suivi cette noble élite en qualité d'aumôniers, étaient sortis avec elle, le crucifix à la main; et signalant leur courage apostolique, exhortaient les combattants et assistaient les blesses. Les batteries de la place faisaient un feu terrible sur les ennemis, qui se rassemblaient en bon ordre, pour regagner le terrain qu'ils avaient perdu. Un corps d'à-peu-près deux mille hommes venait d'être repoussé. Un bataillon de janissaires s'avança et ne put parvenir à faire plier cette vaillante noblesse. Elle avait tué buit

<sup>(1)</sup> Mémoires de d'Artagnan, tom. 4.

cents hommes à l'ennemi et en avait mis quatre cents hors de combat, mais, à force de tenir ferme, elle était sur le point d'être enveloppée, il fallut se résoudre à opérer la retraite, qui s'exécuta en bon ordre (1).

Les comtes de Villemor, de Tavanes et quarante autres étaient tués ou blessés mortelement. Le marquis de Fénélon avait eu la douleur de voir son fils tomber à ses côtés. On comptait soixante et quelques blessés, parmi lesquels étaient le marquis d'Aubusson, Montmorin, le chevalier de Créquy: la Feuillade, qui avait reçu trois blessures, rentra le dernier.

Cet exploit, dont on parla fort diversement, les uns ne voulant voir que ce qu'il y avait de brillant, les autres que son inutilité, rédusit à presque rien la troupe que le duc de la Feuillade avait ameuée. Il semblait que ces braves volontaires ne fussent venus de si loin, que pour faire une brillante folie, en dépit de tous les conseils qu'on avait pu leur donner. Dès

arquent.

Tome IV.



<sup>(1) «</sup> A la vérité l'action fut très-vigourcuse, mais de mulle utilité, puisqu'elle n'avoit pas la fin principale que doit avoir une sortie, qui ne se fait que pour inquiéter les ennemis ou leur rompre leurs travaux. »

Hist. du siege de Candie par de Jarry.

qu'ils l'eurent exécutée, ils ne moutrèrent plus d'impatience que pour sortir de la place qu'ils étaieut venus secourir, et se rembarquerent quelques jours après, emportant les germes de la peste, qui se déclara dans la traversée, et qui moissonna les tristes restes de cette expédition.

XXIII. Lonis XIV envoie six mille hommes au secours de Candie. 1669.

Cette eampagne avait coûté aux Tures vingttrois mille hommes, mais elle avait épuisé les Vénitiens. Dans toutes les cours, les ambassadeurs de la république sollicitaient les princes, à la faveur de cet intérêt que devait inspirer une malheureuse colonie, luttant contre les infidèles depuis vingt-eing ans. Quelques états de l'empire fournirent un secours, qui s'éleva à-peu-près à quatre mille hommes. Mais un Morosini, qui servait sa patrie dans les ambassades, comme le chef de sa maison la servait, dans le même temps, à la tête des armées, et qui représentait alors la république à la cour de Louis XIV, parvint à exciter la générosité de ce grand prince en faveur de Candie. Louis promit douze régiments d'infanterie, trois cents chevaux et meine un détachement de sa garde. Cette armée, qui se trouva former six mille hommes (1), partit immédiatement après l'ar-

<sup>(1)</sup> On en trouve l'état détaillé dans le Forage de Candie

rivée du duc de la Feuillade à Toulon, sur vingt-sept bâtiments, escortés par quinze vaisseaux de guerre (1): quatorze galeres portaient l'avant-garde. Elle arbora l'étendard de l'église; c'était une précaution que l'on croyait nécessaire, pour que la France conservât les apparences de la neutralité; mais c'était faire un singulier usage de la bannière du pape, que de l'employer à voiler un manque de foi.

L'avis du départ de cette petite armée répandit la joie dans Venise, et reudit l'espérance à Candie. Une grande flotte vénitienne venait de ravitailler cette place et d'y jeter une nouvelle garnison. L'imagination s'effraie quand

fait par l'armée de France, en l'année 1669, par Desreaux de la Richardière.

Infanterie... 200 officiers volontaires. 500 hommes du régiment des gardes. 4777 hommes formant 16 régiments. 200 mousquetaires. 304 hommes formant 3 escadrons.

(1) (Ibid.)

r de 90 pièces de canon.

3 de 70 id. 3 de 60 id. 7 de 48 ou 50 id.

15

on considère ce que ce long siége coûtait à la république: on a calculé que ce gouffre dévorait annuellement quatre ou cinq millions de notre monnaie en argent effectif, et trois fois autant en munitions de guerre et de bouche. Dans la seule année 1668, on y consomma trois millions de livres de poudre. Il fallait y envoyer jusqu'à du bois, jusqu'à des fascines, et par conséquent on était réduit à faire vivre la garnison de biscuit qu'on expédiait de Venise. On ne doit pas s'étonner que cette guerre ait coûté cent vingt-six millions de ducats courants (1), et accru de soixante-quatre millions la dette de la république (2).

Pour aider les Vénitiens à subvenir à tant de dépenses, le pape Clément IX, qui, dans tout le cours de son pontificat, se montra animé d'un zèle plus sincère que celui qu'affectait son prédécesseur, supprima quelques ordres religieux dans le territoire de la république, et permit de vendre leurs biens pour les appliquer aux besoins de l'état: on en tira quatre ou cinq millions (3). Une partie du trésor

<sup>(1)</sup> Relazione della città e repubblica di Venezia, etc. Manuscrit de la bibl. du Roi, nº 10465.

<sup>(2)</sup> Histoire du gouvernement de Venise par Amelot de la Houssaye.

<sup>(3)</sup> Voici ce qu'écrivait l'archevêque d'Embrun, alors

Danger de la place.

de Saint-Marc reçut la même destination. Cependant l'argent manquait pour solder la gar-

ambassadeur de France à Venise, au sujet de cette vente de biens ecclésiastiques. « Le cardinal d'Est voudroit que j'entrasse en une demande que le pape desireroit faire à cette république, pour la révocation d'une loi qu'elle a faite il y a déja long-temps; portant défense aux ecclésiastiques d'acquérir des biens en fonds de terre en cet état. Cette question donna, en partie, lieu à l'interdit que Paul V déclara contre cette république; et le pape d'aujourd'hui, dès le commencement de son pontificat, a renversé les bonnes intentions de son prédécesseur, par un coup d'une puissance extraordinaire, que l'on peut dire, par l'effet, être moins in ædificationem que in destructionem, pour me servir des paroles de saint Paul. Il a supprimé deux ordres religieux, l'un du Saint-Esprit, l'autre des Crucigeri; son nonce en a vendu publiquement les biens au plus offrant et dernier enchérisseur, et il en a tiré de compte fait, il v a deux ou trois ans, trois millions de livres, qui ont été donnés à la république, pour soutenir la guerre contre les Turcs, et ce fut sous cette condition tacite, pour complaire aux desirs du pape, que M. le nonce Caraffa fit consentir la république au rétablissement des jésuites en cet état. Il se trouve présentement que sa sainteté, qui est touchée de quelque scrupule, d'avoir fait une aliénation irrévocable de tant de biens, contre l'intention des fondateurs, qui y avoient affecté un service de religion, souhaiteroit que l'église pût au moins se récompenser d'une perte si notable, par les acquisitions qu'elle pourroit faire dans le temps à venir. Ces seigneurs pourroient peut-être bien accorder une permission limitée, que l'église pourroit acquérir jusqu'à la concurrence de la

nison de Candie; Morosini, le provéditeur Cornaro, et quelques autres, se dépouillèrent de tout ce qu'ils avaient, pour donner quelques à-compte aux soldats. On attendait les

somme qu'ils ont touchée, qui ne sera pas remplacée de mûlle ans, à ceque m'à dit M. le patriarche de cette ville; mais ils ne veulent pas accorder la permission générale et absolue sans aucune réserve. Le pape ne vent point accepter la première permission, parce qu'il confirmeroit, par la limitation et par l'exception, la loi que ses prédécesseurs on ligée si contraire aux immunités ecchéssiques, qu'ils se sont servis des finulres de l'église pour la supprimer. La république ne donnera jamais apparemment la seconde, parce qu'elle prétend qu'elle choque sa souveraineté; voils la contestation qui est entre sa sainteté et la république. » (Lettre du ao septembre 1659,)

« Un ancien sénateur m'a dit que le pape leur avoit permis à la vérité la vente des monastères de deux ordres religieux, qu'il a supprimés, par une puisanne absolue, avec quelques scrupules de conscience, dont ils avoient tiré environt trois millions de livres, qui étoient provenues de la disposition du propre hien, qui ne doit pas être imputée à une grande grace; mais ils ont perdu en mêm temps les décimes et les contributions volontaires de ces biens ecclésiastiques, qui leur faisoient un revenu ordinaire beancoup plus considérable que n'a pas été le capital de cet argent, et sa sainteté s'est tronvée intéressée dans cette dépense, et cut sainteté s'est tronvée intéressée dans cette dépense, effort extravordinaire, paceq que elle a eu prêticat de disposer dans son état des hiens des monastères des mêmes ordres qu'elle a vendus ou réduits en abbaye, pour en gratifier qu'il loi a plu. « (Lettre du 8 novembre 1638).

renforts avec une extrême impatience, car la défense était d'autant plus difficile qu'on n'avait pas assez de bras, pour élever quelques nouveaux retranchements derrière les ouvrages rninés. Les Turcs étaient maîtres de la moitié d'un bastion dont les assiégés avaient conservé l'autre moitié; Morosini entreprit de faire sauter la partie de cet ouvrage, dont il n'avait pu chasser l'ennemi. L'effet de la mine fut terrible; les hommes, la terre, les canons même, furent lancés au loin; mais les Tures s'acharnèrent à détruire le reste du bastion occupé par les Vénitiens, et sous le feu de l'artillerie et de la mousqueterie, ils eurent la constance de le démolir et d'emporter les terres; de sorte qu'an prix d'un torrent de sang, eet ouvrage fut entièrement rasé et la place se trouva ouverte.

Le danger croissait de jour en jour 1 la république avait envoyé à la Porte, un nouveau négociateur, que le visir, lorsqu'il voyait s'éloigner l'espérance, de prendre Caudie, faisait venir de temps en temps, pour lui proposer, tantôt de céder Candie, tantôt de la garder, en en démolissant les fortifications, tantôt de céder la moitié de l'île, c'est-à-dire les Grabuses, la Canée, Rettimo, le port de la Suda à l'île de Tine. Mais le sénat, qui se flattait toujours de lasser la constance des Ottomans, n'avait pas autorisé son ministre à de pareilles concessions.

XXIV. Arrivée de l'armée française. 19 juin On était cependant au dernier terme de la résistance, lorsque, le 19 juin 1669, on siguala une flotte de quatorze voiles: c'était une division de l'armée française, commandée par les ducs de Beaufort et de Navailles. Ils amenaient près de cinq mille hommes, qui furent mis à terre la nuit suivante, excepté les mousque-taires de la garde du roi, qui voulnrent absolument attendre le jour pour passer sous les batteries des Turcs.

« Cétait, dit un des officiers de cette expédition, c'était une chose d'éplorable de voir l'état où cette ville était réduite : les rues étaient couvertes de boulets, de balles, d'éclats de bombes et de grenades; il n'y avait pas une église, pas un bâtiment, dont les murailles ne fussent percées, et presque ruinées par le canon. Toutes les maisons n'étaient plus que de tristes masures. Il y sentait mauvais par-tout. De quelque côté que l'on tournât on rencontrait des soldats tués, blessés, ou estropiés (1). »

Morosini voulait employer ces nouvelles troupes à opérer une diversion du côté de la Canée, pour y attirer une partie de l'armée des Turcs; mais ces officiers français, aussi peu

<sup>(1)</sup> Voyage en Candie de Reaux de la Richardière.

disposés que leurs prédécesseurs à en croire les conseils de l'expérience des hôtes qu'ils venaient secourir, s'obstinèrent à vouloir faire une sortie dès le lendemain, sans même attendre la seconde division de leur armée, qui consistait en quinze cents ou deux mille hommes. Morosini ne put gagner qu'un délai de quatre jours. Il fallut donc consentir qu'ils effectuassent leur sortie le 25 juin. « Le capitaine-général, dit un témoin oculaire (1), offrit au duc de Navailles de faire sortir avec lui quelques troupes de la république, comme gens accoutumés à la manière de combattre les Turcs. et qui connaissaient mieux le terrain d'autour de Candie que les siens. Il ne voulut pas recevoir cette offre, ni même se consulter en rien avec M. de Saint-André » On convint de les faire soutenir par un corps de la garnison, et de faire avancer une partie de la flotte, pour prendre part au combat, si le vent le permettait, ce qui n'eut pas lieu.

faire une sortie.

Le 25, avant le jour, ces cinq mille hommes attendaient le signal, en silence, ventre à terre, entre les murs et l'ennemi. On y remarquait le duc de Navailles, commandant de cette petite

<sup>(1)</sup> Hist. du siège de Candie, par Philibert de Jarry. Cet historien place la sortie, non pas au 25 juin, mais au 25 août.

armée; le due de Beaufort, amiral, qui avait voulu être mis à terre pour prendre part au combat; le comte de Dampierre, à la tête des officiers volontaires; un Choiseul; un Castelane, major des gardes; un Colbert.

Mauva's succès de cette entreprise,

Dès qu'ils reçurent l'ordre de s'ébranler, ils fondirent sur un corps de troupes qu'ils apereevaient dans l'obseurité. C'était un détachement d'Allemands qui marchait pour les appuyer. Revenus de cette méprise, qui avait mis quelque désordre dans les rangs, ils se précipitèrent dans la tranchée. Les Tures surpris l'abandonnèrent. On en avait déja tué douze ou treize cents, lorsque tout-à-coup le feu prend à quelques barils de poudre restés dans les batteries. Les Français, qui, depuis trois ans, n'avaient entendu parler que des mines qu'on faisait sauter à Candie, erurent que cette explosion était celle d'un fourneau. On erie, Gare la mine; on eroit qu'on marche sur un terrain qui va s'entr'ouvrir ; la terreur s'empare des soldats: tout le monde s'écarte : il n'y a plus d'ordre, plus de eliefs qui puissent se faire entendre : les premiers rangs se précipitent sur eeux qui les suivaient : la déroute devient générale, et cette troupe, si audacieuse un moment auparavant, se met à eourir vers la place, sans être poursuivie. Les Turcs s'ébranlent aussitôt, la serrent de près, et le feu des remparts, l'arrivée de toute la garuison suffisent à peine pour favoriser cette déplorable retraite. Cinq cents têtes, parmi lesquelles étaient celles du duc de Beanfort, du comte de Bosan, neveu du maréchal de Turenne, des marquis de Lignière, d'Uxelles, et de Fabert, de Castelanc, de cinquante mousquetaires, et d'un capucin, aumônier d'un régiment, furent étalées aux yeux du grand-visir, et promenées autour de la place.

La perte de cinq cents hommes n'aurait pas été irréparable, car la seconde division française arriva quatre jours après, et on attendait d'autres renforts; mais il n'y eut plus moyen de rendre de la confiance à ces troupes désorganisées. Le 24 juillet on voulut faire avancer les vaisseaux, qui étaient au nombre de plus de cent dans le port de Standia, pour canonner le camp des enuemis; ceux-ci répondirent avec vigneur, et un beau vaisseau français de soixante-dix canous prit feu et sauta en l'air.

Alors on apprit avec étonnement que le général français, le duc de Navailles, se disposait à repasser la mer avec ses troupes. Ni les représentations de Morosini, ni les instances de tous les officiers de la garnison, ni les supplications d'une population éplorée, et du clergé en corps, rien ne put le retenir. Il s'embarqua le 21 août, quitta l'île, deux mois après

Départ de cette armee. 21 août 1669. son arrivée, et eet exemple occasionna bientôt la défection des galères de l'église, des Allemands, des Maltais; de sorte que les Vénitiens se voyaient réduits à trois mille hommes, lorsque les Turcs, informés de ce qui se passait dans la place, donnèrent un assaut général.

Cet inexplicable départ de l'armée française, que les historiens vénitiens ne rapportent qu'avec les expressions d'un excusable ressentiment (1), et que Louis XIV désapprouva, si Pon en juge par l'exil qu'il imposa au duc de Navailles, nit à une terrible épreuve la constance du capitaine-général. Le courage d'esprit, bien plusrureque la bravoure militaire, ne lui manqua pas. Il repoussa le nouvel effort des assiégeants, et le lendemain se vit encore abandonné de tout ee qui restait dans la place de troupes auxiliaires.

Départ de tous les auxiliaires. Beaucoup de vaisseaux des alliés étaient retenus par les vents dans la rade de Standia. Lecapitaine-général écrivit aux commandants, pour les supplier de lui laisser, en partant, seulement

<sup>(1)</sup> Ne altri ajuti videro i Veneziani giammai, che un muechio di pochi cavalieri francesi; ma ad una sortita audace sconfitti quelli avventurieri, essendosne partiti vilmente dall'isola, dopo altro tempo em ilti casi vari all'infelice città, lacerata in brani, mancò la resistenza. (Soria evide veneziana di Vettor Sandi, ibb. xii, cap. 3.)

un corps de trois mille hommes, avec lequel il pourrait prolonger sa défense jusqu'à l'hiver, et attendre de nouveaux renforts. Tous furent sourds à cette prière, et mirent à la voile, laissant le défenseur de Candie sans moyens et sans espérance.

La place pouvait être emportée au premier

moment; elle n'offrait plus qu'un monceau de ruines arrosé du sang de trente mille chréticus, et de cent dix mille Ottomans, qui avaient péri dans ce siége. « Anssi, dit Philibert de Jarry , était-ce une chose surprenante que de nous voir embarquer en l'estat que nous estions. Le régiment de Négron, que je commandois, étoit, aù commencement du siége, de deux mille cinq cents hommes. Il avoit recu quatre cents recrues, et il ne sortit de la place que septante hommes, compris officiers et soldats, dont les quarante étoient estropiés. » Il s'agissait de savoir si on pouvait prolonger la résistance. Il n'y en avait qu'un moven, c'était de mettre à terre tous les équipages de la flotte, et d'en composer une nouvelle garnison; mais alors la flotte était perdue, il fallait la brûler. Les Turcs

devenaient maîtres de la mer, et la place, sans communication avec le dehors, était obligée de se rendre faute de subsistances. Il restait à sauver quatre mille habitants, reste de la population de cette capitale, et une poignée de tat de la place.



braves qui avaient survéeu à soixante-nenf assauts, à quatre-vingts sorties, et à mille trois cent soixante-quatre explosions de la mine (1).

XXV. Morosini se decide à traiter de la paix, sans y être autorisé.

Morosini sentit qu'il était inévitable de capituler; maisil concut le projet de convertir cette eapitulation en un traité de paix. C'est là une de ces idées qui n'appartiennent qu'aux esprits élevés et aux ames intrépides. Il n'avait point depouvoirs pour traiter. Il savait que son gouvernement n'avait pas accoutume ses généraux à sortir des limites de leurs fonctions, et qu'il n'y avait aucune indulgence à en espérer. Son conseil de guerre ne pouvait ni couvrir ni partager sa responsabilité; mais il compta noblement sur l'opinion que les ennemis devaient avoir de son caractère, et il fit demander au grandvisir la permission de lui envoyer un officier pour négocier. Achmet Kinpergli, qui avait tant éprouvé la fermeté de Morosini, saisit avec empressement cette occasion de se rendre maître enfin d'une place qui lui avait coûté tant de sang.

Traité, 6 septembre 1669. Cession de Candie, Les pourparlers durérent depnis le 28 août jusqu'au 6 septembre 1669. Le généralissime imposa tellement aux ennemis qu'il obtint des

<sup>(1)</sup> Du Jarry dit plus de deux mille. L'historien turc, Raschid, dit précisément la même chose.

conditions honorables, non-seulement pour sa garnison, mais pour la république.

Il fut convenu que les Vénitions abandonneraient Candie, non pas à un jour fixe, mais après qu'ils auraient eu le temps de s'embarquer, et on en évalua la durée à douze jours d'un temps screin. Il ne devait être laissé sur les remparts que l'artillerie, dont ils étaient armés avant le siège. Le visir fit même présent à la garnison de quatre pièces de bronze, en sus de cent quarante qu'elle avait droit d'emmener (1). On stipula en outre que les habitants scraient libres de partir avec la garnison, et d'emporter tousleurs effets; que les Tures resteraient maîtres de l'île de Candic, mais que la république y conserverait trois ports, savoir : les Grabuses, Spina-longa, et la Suda, avec les îles qui en dépendent; qu'en compensation de cette cession la république garderait tout ce qu'elle avait conquis sur les frontières de la Dalmatie, et de la Bosnie, notamment la forteresse de Clissa; qu'enfin les anciennes relations de commerce et d'amitié seraient rétablies entre les deux états.

Ce traité (2) était assurément aussi honorable

<sup>(1)</sup> Hist. du siège de Candie, par Philibert de Jarry. Les historiens turcs n'en font pas mention.

<sup>(2)</sup> Codex Italiae diplomaticus. Lunig. tom. 11, pars 2, sectio 6, xLIV.

que pouvaient le permettre les circonstances. La lutte avait été terrible, mais trop inégale. Les armes de la république avaient été souvent victorieuses : ce qu'elle acquérait ne compensait pas assurément ce qu'elle avait été obligée de céder; mais du moins elle ne se trouvait soumise à aucune condition humiliante, à aucune indemnité, à aucun tribut.

Les infortunés habitants de Candic voulurent tous abandonner une patrie qui n'existait plus, une terre désolée qui allait être occupée par les infidèles. Leurs personnes, leurs biens, tous les objets du eulte furent reçus sur les vaisseaux de Morosini. L'historien ture, Rasehid, rend hommage, sans s'en douter, au dévouement des défenseurs de Candie; car il fait évaluer leur petit nombre, en disant que quinze bâtiments, et une quarantaine de chaloupes, suffirent à transporter les faibles restes de cette garnison. La tempète attendait ces malheureux; elle en fit périr une partie et en jeta plusieurs sur les côtes d'Afrique, où ils tombèrent dans les chaînes des Barbaresques.

On était si consterné à Venise de la situation où le départ simultané des alliés avait laissé Candie, qu'on y apprit avec plus de surprise que de méeontentement le traité conclu par Morosini, sans autorisation. Cette nouveauté choquait les maximes du sénat; mais il était impossible de proposer la continuation de la guerre. Le traité fut ratifié, par le gouvernement vénitien, comme par le sultan, et la place fut remise aux Turcs, le 27 septembre. Les limites sur le continent de la Dalmatie furent marquées. Trente familles nobles vénitiennes, qui étaient établies à Candie, vinrent recruter le grand-conseil d'une centaine de patriciens(1). Les nobles originaires de l'île furentadmis à la citadinance, et les misérables restes de la population de cette colonie, furent envoyés en Istrie, où on leur distribus quelques terres.

Cependant les esprits sévères ne croyaient pas pouvoir pardonner à Morosini d'avoir disposé des provinces de la république, et les envieux étaient encore moins portés à lui pardonner sa gloire (2).

Morosini

<sup>(1)</sup> Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. x11, cap. 3.

<sup>(</sup>a) Voici le portrait que fait de Morosini, Philibert de Jarry, qui d'ailleurs ne dissimule point sa haine contre les Vénitiess. Il restera gloricux à jamais de mille belles choses qu'il a faites, tant sur terre que sur mer, et pour l'affaire de Candie, apparemment îl ne pouvai faire autre chose que ce qu'il fit. Il faut que ses ennemis même avouent que c'est un des plus braves hommes qui se verra jamais, qui a infinânemt d'esprit, un homme instérijet, et il a falla en lui toutes ces belles qualités et une bonne tête, pour entendre à unit d'affaires qu'il y avait dans cette place, Tome 1/V.

On l'avait élevé, vers les derniers moments du siège, à la dignité de procurateur de Saint-Marc. Un jour, dans le grand conseil, un patricien prit la parole, pour réclamer contre cette récompense, décernée à un général qui avait rendu la plus importante colonie de la république. Cette paix qu'on avait ratifiée, il l'appelait une paix monstrueuse, conclue sans autorisation, et recue avec amertume (1). A une invective véhémente, cet orateur ajouta une accusation formelle contre Morosini, et la proposition de le dépouiller de sa dignité, disant qu'il fallait l'appeler, non pas à de nouveaux honneurs, mais à rendre compte de sa conduite. Le traité, l'administration, le courage même du généralissime, devenaient sus-

et savoir menager lant de sortes d'esprits et de différentes nations, où la plupart ne sont guires roisonnables, et blament bien souvent un géhéral, sains savoit pourquoi.

<sup>«</sup> Il ne s'ebranish jamuis pour quoi que ce fit, il avait toujours un visage rient et égal que itémognait néamoins beaucoup d'assurauceet de fierté. Pour conclusion, ce qui se peut dire de lui avec vérité, est, que cétait un galanthomme, et que la république n'en a jamais eu ni n'en aura peut-être un autre de sa force.

Cette prédiction s'est vérifiée; François Morosini a été le dernier des Vénitiens.

<sup>(1)</sup> Pace mostruosa, conclusa senza autorità, sentita coa amarezza, pace senza cantar il Te Deum.

eeptibles d'examen et de reproches. Il avait reçu des présents du grand-visir (i); done, il avait montré aussi peu de désintéressement que de bravoure dans la défeuse de Candie.

Quand on entend accuser un personnage celèbre, on se demande involontairement quels sont les services, le nom, les droits de celui qui ose s'élever contre une grande renommée: et on rougit d'apprendre que des hommes obscurs, qui doivent à une éternelle inaction l'avantage d'être restés irréprochables, aient le courage de se montrer si difficiles en fait de gloire. L'accusateur de Morosini se nommait Antoine Corrario.

Quoique les véritables patriotes ne pussent entendre sans honte cette indécente accusation, et que les gens sages dussent en prévoir les conséquences, elle flattait secrétement la maliguité humaine. On est plus disposé à chercher des raisons, pour caindre et déprécier les hommes supérieurs, que des occasions de les employer. Personne ne se leva pour répondre à l'accusation, et l'orateur fut encouragé dans son entreprise, par les suffrages de l'assemblée, qui l'élevèrent à la fonction d'avocat de la com-

<sup>(1)</sup> Hist. de Gratiani, édition de Padour, 1728, pages 226-228. Hist. de Michel Foscarini, collection de Venise, 1718, page 10.

mnne, préférablement au candidat que le sénat avait proposé (1).

Alors ses invectives prirent le caractère d'une accusation officielle, qu'il fallut nécessairement prendre en considération. Le héros de Candie fut obligé de se constituer prisonnier (a). La majorité des voix était d'abord contre lui. Le peuple, à qui ou l'avait représenté comme un traître, demandait sa tête, en criant qu'il saurait bien faire justice si les juges ne la faisaient pas (3).

Cependant, une voix éloquente s'éleva pour sa défense; ce fut celle de Jean Sagredo, ancien ambassadeur de la république, et alors procurateur. Il attaqua non-seulement la proposition, mais son auteur, et ce fut avec une telle énergie, qu'il entraina une partie de l'assemblée. Les suffrages se trouvèrent tellement partagés, que la délibération ne donna aucun résultat ce jour-là.

Le surlendemain, Corrario invectiva à son tour contre le défenseur de Morosini. Il demandait que le généralissime fût dépouillé,

<sup>(1)</sup> Gratiani, p. 229. Foscarini, p. 11.

<sup>(2)</sup> Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib, xu, pap. 3.

<sup>(3)</sup> Histoire du gouvernement de Venise, par Amelot de la Houssaye.

même avant son jugement, de la dignité de procurateur, prétendant que sa promotion avait été faite illégalement. Il n'y avait point de place vacante quand on l'avait nommé; on avait cru conférer cette dignité à un général qui défendait Candie, et il venait de la rendre: Les débats furent tellement tumultueux (contre l'usage des graves conseils de cette république \ qu'on se vit sur le point d'en venir aux mains. Michel Foscarini, à qui nous devons une histoire de Venise, dans laquelle il rapporte, comme témoin oculaire, les détails de cette affaire (1), ramena le calme dans l'assemblée, en représentant que, si la promotion de Morosini eut été illégale dans le principe, il aurait fallu s'y opposer alors; mais que l'annuller aujourd'hui, c'était dépouiller d'une dignité éminente celui qui en était revêtu, le punir, et qu'on ne pouvait punir personne sans jugement; que sans donte il devait sembler étrange d'entendre dire qu'on n'avait pu donner légalement au géneral des armées de la république une dignité qu'on prodiguait pour de l'argent. En conséquence, il demandait que Morosini fût maintenu dans sa qualité de procurateur et que du reste on fit sur sa conduite les informations qu'on jugerait convenables.

<sup>(1)</sup> Foscarini, p. 12-14. Gratiani, p. 229-231.

Un inquisiteur fut nommé pour instruire l'affaire; d'abord, il commença par réduire l'accusation à deux griefs, au lieu de trois, écartant le reproche relatif à la signature du traité, parce que ce traité avait reçu la sanction du gouvernement. Quant aux deux autres griefs, l'accusation de lacheté était démentie si hautement par les faits, qu'on ne pouvait la proférer sans rougir. Le commissaire ne s'en crut pas moins obligé d'entendre un grand nombre de témoins, dont toutes les dépositions ajoutérent à la gloire du généralissime.

Restait l'accusation de malversation, et, à cet égard, l'impartialité de l'histoire nous oblige de dire que quelques écrivains donnent à entendre que ce reproche n'était pas sans fondement(1); mais ils auraient du rappeler aussi que le défenseur de Candie en avait payé la garnison de ses propres deniers, pendant la détresse du trésor public. On avait enveloppé quelques-uns des administrateurs de la colonie et de l'armée dans l'accusation, pour lui donner quelque apparence d'impartialité; tous furent honorablement acquittés, et le blâme tomba, comme de coutume, sur quelques subalternes.

Pendant la durce de cette procédure, il s'éleva

<sup>(1)</sup> Nouvelle relation de la ville et republique de Venise, par Freschot, 1<sup>st</sup> partie.

quelques différends entre les commissaires turcs et les commissaires vénitiens, chargés de fixer les limites de la Dalmatie; on craignit une nouvelle rupture. Alors tous les yeux, toutes les espérances se reportèrent sur l'illustre accusé, et le peuple, qui avait démandé sa tète, éclata en imprécations contre ses accusateurs. On verra comment Morosini se veugea.

Il est triste que, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, les accusations des hommes obscurs aient toujours attendu les grands citoyens, et que l'ingratitude publique ait si souvent été le prix des services rendus à la patrie.

C'est un défaut des républiques d'oublier le mérite des hommes supérieurs, quand elles croient n'en avoir plus besoin; et voilà pourquoi, dans cette espèce de gouvernement, les agitations, la guerre, sont souvent des causes de prospérité, parce qu'elles remettent le talent à sa place. Paul-Emile n'obtint le consulat, qu'après que la guerre contre la Macédoine eut été déclarée.

The second of th

## LIVRE XXXIV.

Conquête de la Morée par les Vénitiens. — Paix de Carlowitz, 1670 - 1690. — Guerre de la succession d'Espagne. — Neutralité des Vénitiens, 1700 - 1713. — Les Turcs déclarent la guerre à la république. — Elle perd l'île dè Tine, la Suda et Spina-longa en Candie et la Morée. — Siège de Corfon. — Paix de Passarowitz, 1713 - 1718.

État de la republique après la cession de Caudie. Longue paix. CE n'était pas une médiocre gloire, pour les Vénitiens, d'avoir soutenu, pendautvingt-cinq aus, une lutte corps à corps avec l'empire ottoman. Ils n'en sortaient pas sans perte, mais l'honneur des armes leur restait. Vainqueurs dans dix hatailles navales, défeuseurs opiniàtres d'une place qui avait coûté plus de cent mille hommes à l'ennemi, ils pouvaient se vanter d'avoir porté les premiers coups à ce colosse, qui avait menacé de fondre de tout son poids sur l'Europe. Rien n'inspire un plus juste orgueil, que d'être sorti avec honneur d'un combat inégal. Cette guerre aurait ranimé l'esprit national dans la république, s'il en fût resté quelques étincelles; mais on ne voulait

être triomphant, que pour jouir avec sécurité de ses richesses; on ne desirait la paix que pour les accroître. « Cette république, disait un prince contemporain (1), n'est plus celle qui a mérité l'admiration du monde, par sa sagesse et son énergie. Irrésolue dans ses conseils, lente dans ses mesures, divisée par des cabales, égarée par l'imprudence des jeunes gens; elle est sans trésors, sans généraux, sans armée. » Il y avait quelque exagération dans ce portrait satirique; la guerre de Candie, qu'on vient de lire, et celle de la Morée, que nous allons avoir à raconter. le prouvent suffisamment. Cependant un autre homme, dont la mission était d'observer, le comte d'Avaux, ambassadeur de France, écrivait à-peu-près dans le même temps : « Ils ne sauraient mettre sur pied et entretenir huit mille hommes de troupes réglées, car pour leur milice, je ne la compte pour rien. Nulles de leurs places ne sont munics, et la guerre de Candie, qui a enrichi la plupart des nobles, a tellement appauvri la république, qu'elle a besoin d'un tres-long temps pour se remettre. Elle a même

<sup>(1)</sup> Le duc de Mantouc. Voyez la correspondance du baron de Breteuil, ministre de Louis XIV, auprès de ce prince. Dépéche du 20 février 1683. Manuscrit de la biblde Monsieur, n° 608.

quasi perdu son crédit, par les diverses réductions qu'elle a faites de l'intérêt de l'argent donné à vie; et tout ce qu'elle tire de ses sujets, en quelque manière que ce soit, ne va qu'à vingt-quatre millions (1). » L'état venait de perdre sa plus importante colonie; la dette publique était accrue de soixante-quatre millions de notre monnaie. Ce n'étaient pas là des pertes que le commerce pût réparer; cependant les citoyens crurent n'avoir plus rien à regretter; dès que la mer leur fut ouverte, et qu'ils purent se livrer à ces spéculations, source de toutes les fortunes particulières.

La situation de l'Europe leur promettait quelques années de repos. L'empereur faisait les derniers efforts, pour opprimer la liberté de la Hongrie, et assurer à sa maison la possession de cette couronne. Louis XIV était au plus haut point de ses prospérités; il conquérait l'Alsace, la Franche-Comté; son ambition ne menaçait point l'Italie, et, en humiliant la maison qui possédait le Milanais, elle relevait la républíque de Venise, et assurait sou indépendance.

Pendant quatorze ans, l'industrie commerciale se livra à toute son activité, à la faveur

<sup>(1)</sup> Correspondance du comte d'Avaux. ( Archives des affaires étrangères.) Leure du 25 octobre 1672.

d'une sécurité d'autant plus parfaite, que les discordes, qui divisaient les autres nations, laissaient les commerçants vénitiens sans concurrents.

Dans cet intervalle, la paix intérieure dont la république jouissait fut sur le point d'être troublée. Nicolas Sagredo avait succédé à Dominique Contarini dans la suprême magistrature, en 1674. Deux ans après il mourut, et les suffrages de vingt-huit électeurs désignérent, pour le remplacer, Jean Sagredo, son frère, qui avait été ambassadeur en France, et ensuite auprès de Cromwell; c'était le même que nons avons vu se porter pour défenseur de l'illustre François Morosini. Cette nomination fut l'occasion d'une espèce de soulèvement; les historiens n'en indiquent pas la cause avec précision. Suivant les uns, les Sagredo ne jonissaient pas de la faveur publique, et celui qu'on venait d'élire n'avait pas fait au peuple des libéralités suffisantes, en prenant possession de la procuratie. Si l'on en croit les antres, on trouvait dangereux de voir le trône ducal ocenpé successivement par deux frères. Cependant il y en avait eu plusieurs exemples, sans que la constitution de l'état en eut souffert, et c'était une nouveauté d'une bien autre eonséquence de revenir sur une élection régulière et consommée. Quoi qu'il en soit, l'agitation

Nicolas Sagredo doge. 1674. Double élection après sa Louis Contaria doge. fut telle, que l'on craignit nne guerre civile; et, ce qui ne s'était jamais vu à Venise, on annulla l'élection, pour en faire une nouvelle, qui porta sur le trône Louis Contarini, procurateur de Saint-Marc.

Un fait de cette importance mériterait sans doute d'autres développements, mais la circonspection des historiens Vénitiens nous réduit à des conjectures. Il paraît que Jean Sagredo comptait plus d'admirateurs de son éloquence, que d'approbateurs de sa conduite. Sa défense de François Morosini, qui aurait dû l'illustrer, lui avait attiré beaucoup d'ennemis, parmi les envieux du généralissime, et l'avait même dépopularisé. On l'accusait de s'être chargé de cette cause, par des motifs moins nobles que l'honneur de protéger la gloire et l'innocence (1). L'avocat de la commune lui avait reproché d'être, comme un ancien orateur romain dont parle Tacite, plus éloquent qu'homme de bien (2), plus digne d'admiration que d'estime. Tout cela pouvait être une raison de ne pas l'élire, mais ce n'en était pas moins un événement fort extraordinaire, dans un gouvernement comme celui de Venise, que la révocation

<sup>(1)</sup> Nouvelle relation de la ville et république de Venise, par Freschot, 1re partie.

<sup>(2)</sup> Prosperiore eloquentia quam fama. Ann. liv. 4.

d'une nomination irrévocable de sa nature. Sagredo, dit-on, avait des dettes et ne les payait pas; cette raison n'aurait pas suffi pour que le peuple se portât à réclamer contre l'élection, sans y être encouragé par des patriciens. Si Sagredo n'avait eu d'autre malheur que celui de ne pas obtenir les acclamations populaires, il n'est pas probable que le grand conseil se fût déterminé à donner cette satisfaction à la multitude. Il est plus naturel de croire qu'il existait contre lui, parmi la noblesse, une faction qui se trouva assez forte dans le grand conseil, pour faire annuller l'élection. Mais Sagredo s'était montré homme de parti; il était tout simple qu'il y eût un parti contraire, et, malheureusement pour lui, il donnait prise à ses ennemis, par les désordres de son fils, par un mariage peu sortable qu'il avait fait faire à sa fille, par sa propre inconduite ; on lui reprochait jusqu'à ses infirmités, qu'on disait provenir d'une cause honteuse (1). On a

<sup>(1)</sup> Da un Gallico assai contumace. Écrit du cavalier Soranzo sur le gouvernement de Venise. Manuscrit de la bibl. de Monsieur, nº 54. C'est l'ouvrage où j'ai trouvé le plus de particularités sur cette élection.

Burnet, évêque de Salisbury, dit, dans son Voyage d'Italie, que Sagredo conçut un tel ressentiment d'avoir vu sa nomination annullée, qu'il se retira à la campagne, et ne

remarqué que ce fut toujours un des soins de la politique vénitienne, de faire cesser les causes qui pouvaient établir de la division dans le corps de la noblesse. Une loi, nécessaire dans les républiques, où l'amour-propre, sans cesse exalté par les discussions, a besoin d'être contenu, défendait les duels, et notait d'infamie le patricien infracteur de la défense.

Marc-Antoine Justiniani doge. 1683.

11.
Nonvelle guerre contre les Turcs, 1684.

Marc-Antoine Justiniani remplaça le doge Contarini, qui mourut en 1683.

Il laissait la république daus un état de paix, mais d'inquiétude, occasionnée par les procédés du ministère ottoman. La gloire acquise par Achmet Kiupergli avait imposé à son successeur l'obligation d'illostrer aussi son visiriat. Cara Mustapha crut ne pouvoir mieux se signaler, qu'en affectant non-seulement de la haine, mais du mépris pour toutes les nations chrétiennes, et sur-tont pour les Vénitiens, qui partageaient avec l'Antriche la gloire d'etre les plus constants ennemis de la Porte. Les Russes plus constants ennemis de la Porte. Les Russes

voulut plus remettre les pieds dans Tenise. il I y composa, ajonte--il, ilea vouvrajes, il 7 nai, qui porte pour l'ire: 18/6-moire des offaires ottomanes; l'autre, qui n'a jamais dei imprime, et qui traite du gouvernoment vi de l'état de Venise, livre qui estbon, mais qui, pour rapporter les choses trop sincèrement et avec trop de particularités, demeurera probablement dans les Archives.

n'avaient pas encore pris le premier rang parmi ceux que la puissance ottomane avait à redouter.

Des avanies faites au commerce vénitien, des outrages prodigués aux agents diplomatiques attestèrent, et la résolution des Turcs de ne garder aucun méuagement, et l'imperturbable patience du gouvernement de la république.

Bien convaincue de l'inutilité de chercher des auxiliaires, et de l'impossibilité de soutenir seule une guerre contre un empire si puissant, elle se résigna à supporter toutes les insultes, pour ne pas s'exposer à de plus grands malheurs, et se borna à des représentations, qui furent reçues avec une hauteur dédaigneuse.

Cara Mustapha crut trouver, dans la révolte des Hongrois, une occasion favorable pour attaquer la puissance autrichienne, fit déclarer la guerre à l'empereur, marcha sur Vienne avec deux cent mille hommes, mit le siège devant cette capitale, et était sur le point d'y entrer, lorsque Jean Sobieski, roi de Pologne, fondit sur son camp, dispersa l'armée ottomane, délivra et vengea l'Autriche.

Cet événement changea tout-à-coup la politique des Vénitiens; ils oublièrent, quoiqu'ils l'eussent éprouvé plus d'une fois, que les puissances du second ordre, en société avec de grands états, risquent d'êtré écrasées dans la guerre, et sont presque toujours sacrifiées à la paix. Ils se déterminérent à entrer dans l'alliance de l'Autriche avec la Pologne et le czar de Moscovie, et à déclarer la guerre aux Tures. La principale condition de cette ligue, fut que chacune des parties contractantes resterait, apres la paix, en possession de ce qu'elle aurait conquis (1).

L'envoyé de la république à Constantinople, remit furtivement au divan une déclaration de guerre, et se sauva en habit de marinier (a).

François Morosini rappele au commandement. Vingt-quatre vaisseaux de ligne, six galéasses et vingt-huit galères, étaient prêtes à opérer une importante diversion, si favorable aux intérêts de l'Autriche. Lorsqu'il fut question de donner un commandant à cette flotte, tous les yeux se tournèrent vers François Morosini; on ne se souvint plus ni de ses torts prétendus, ni de l'injure qui lui avait été faite; on oublia une seconde fois cette maxime, qui défend de confier le pouvoir à ceux qu'on a grièvement offensés. Je ne conuais, dans l'histoire de Venise, que ce seul exemple d'une

<sup>(1)</sup> Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. xII, cap. 4. On peut voir le traité dans Lunig. Codex I-aliæ diplomaticus, tom. 11, pars 2, sect. 6; art. xIV.

<sup>(2)</sup> Histoire des conquétes des Vénitiens, depuis 1684, jusques à présent (1688), par J. L.

imprudence de cette nature; car le commandement confié à Pisani, lorsqu'on le tira de prison, pour le mettre à la tête de l'armée, pendant la guerre de Chiozza, ne fut pas un acte volontaire.

Morosini mit à la voile, et, renforcé de L'île de Siequelques galères, que fournirent le pape, l'ordre de Malte et le grand-duc de Toscane, il se porta sur l'île de Sainte-Maure, débarqua ses troupes, investit la forteresse, donna l'assaut, et força le commandant Turc à capituler, au bout de scize jours, le 6 août 1684.

Maureprise par les Vépitieus. 6 sout 1684.

L'occupation de cette île était très-importante, parce que, placée entre les îles de Céphalonie et de Corfou, elle protége ou menace l'entrée du golfe Adriatique, en même temps qu'elle ferme le golfe de Lépante. Elle touche presque au continent de la Grèce, par un banc de sable que les Corinthiens avaient coupé autrefois; - c'était l'ancienne Leucade. Envahie par les Turcs en 1/29, elle avait déja été conquise en 1502 par les Vénitions; mais, à la paix, ils avaient été obligés de la rendre,

> Prise de Prévésa. 29 septem-

Immédiatement après cette conquête, le généralissime jeta un corps de troupes sur le continent voisin; le général Strasoldo, qui les commandait, fit capituler le château de Prévésa, près de l'ancien promontoire d'Actium, le 29 septembre.

Tome IV.

La flotte turque était sortie des Dardanelles, mais n'osant hasarder un combat coutre la flotte vénitienne, elle se bornait à quelques rávages sur les îles de l'Archipel. Les Tures avaient à faire face sur toute la frontière occidentale de leur empire, depuis Kaminicck, que les Polonais assiégeaient, jusqu'à Coron, que l'armée de Morosini se disposait à attaquer.

De Coron.

Huit mille Vénitiens (1), débarqués dans la presqu'île du Péloponnèse, venaient d'investir cette place, lorsque le généralissime, informé que le pacha de la Morée s'avançait pour la délivrer, lève son camp, marche à la rencontre de l'ennemi, le surprend la muit, le met dans une déroute complète, revient occuper ses lignes devant Coron, fait jouer une mine chargée, dit-on, de deux cent cinquante barils de poudre, ouvre une large brèche, donne l'assaut, et force la garnison à arborer le drapeau blane. Pendant qu'on diseute les conditions de la capitulation, un coup de canon part de la place, tue quelques honmes; les Vénitiens s'élancent sur la brèche, pénètrent dans la

<sup>(1)</sup> Trois mille Vénitiens, mille Esclavons, deux mille quatre cents hommes de troupes de Brunswick-Ilanôvre, un bataillon de Malte de cent vingt chevaliers et de huit à neuf cents soldats, quatre cents hommes de troupes du pape, trois cents de Toscane.

ville, la saccagent impitoyablement, et tout ce qu'il y avait de Turcs est passé au fil de l'épée, « à la réserve de quelques heureux, » comme dit un témoin oculaire (1).

Cette guerre prenait un caractère d'auimosité, qui explique les atrocités, mais qui ne les justifie pas. Le provéditeur-général de Zara, attaquant une petite ville de cette côte, fit exposer aux yeux des assiégés, pour jeter le découragement parmi eux, une rangée de têtes, qui étaient celles des Turcs venus au secours de la place. Une peuplade des frontières de la Dalmatie, qui venait de tailler en pièces un corps de Turcs, envoya en tribut à Venise les têtes des vaincus; on les payait chacune deux sequins (2). Ce n'était pas la première fois qu'on voyait la plaçe de Saint-Marc décorée d'un trophée pareil à ceux qu'on étale sur la porte du serrail.

La république, qui nese fiait pas imprudemment à ces premiers succès, se préparait les moyens de conserver ses avantages dans les campagnes suivantes. Ils ne pouvaient être durables, qu'autant que ses alliés en obtiendraient aussi. Heureusement pour elle, Jean Sobieski et les

<sup>(1)</sup> Hist. des conquétes des Vénitiens, depuis 1684, jusqu'à-présent (1688), par J. L.

<sup>(2)</sup> Ibid.

Impériaux avaient repoussé les Tures jusqu'en Moldavie. Le gouvernement de Venise levait des troupes allemandes, la Saxe et le duché de Brunswick lui en fournissaient, et ces troupes allaient renforeer l'armée de débarquement, aux ordres de Morosini.

Quant aux ressources pécuniaires que ces levées de troupes et ces armements nécessitaient, le moyen de se les proeurer était indiqué par les souvenirs de la guerre précédente. Les citadins opulents offraient de subvenir aux besoins de l'état, si on voulait leur vendre la noblesse; elle fut mise au prix de cent mille ducats, et trente-huit noms nouveaux furent ajoutés au livre d'or. Cette ressource ne dispensa pas de vendre des biens communaux, et d'établir de nouvelles impositions dans les provinces de terre-ferme.

III. Conquête de la Morée. 1685. Morosini vitalors la possibilité de réaliser un vaste projet qu'il avait conçu, celui d'enlever tonte la Morée aux Ottomans. Cette presqu'ile, peuplée de chrétiens, qui pouvaient regretter leurs anciens maîtres, en comparant leur gouvernement à celui des Tures, devait faire quelques efforts pour secoure le joug des infidèles. En effet les habitants de la province de Maina se déclarèrent pour la république, et contribuèrent à la défaite d'un corps commandé par le capitan pacha en personne, et dout la dispersion

rendit les Vénitiens maîtres de cette province. Ce fut là le résultat de la campagne de 1685.

Celle de 1686 commença par la reddition des deux châteaux de Navarins, des villes de Modone, d'Argos, et, bientôt après, de Naples de Romanie, qui était la capitale de la Morée. Le général turc se présenta deux fois, pour arrêter les progrès de l'armée Vénitienne, deux fois il fut battu complétement, par le général suédois Kônigsmarck, que la république avait pris à sa solde. En Dalmatie, plusieurs places importantes furent enlevées d'assaut. Les Turcs avaient leurs principales forces occupées ailleurs par les Polonais et par les Impériaux, qui venaient de prendre Bude. Venise était dans la joie de ces triomphes, et le sénat décrétait que Morosini transmettrait à son neveu, car il n'avait point de fils, le titre de chevalier, dont il était décoré, titre qui devait passer à perpétuité au chef de cette maison. C'était un honneur qui , jusques là , n'avait appartenu qu'aux familles Querini et Contarini (1).

Une nouvelle défaite de la petite armée otto-

Prise de Navarins, de Modone, d'Argos, et de Naples de Romanie. 1686.

<sup>(1)</sup> Les Contarini devaient les privilèges du cavaliérat héréditaire à la reine de Chypre, Catherine Cornaro, et les Querini aux services qu'ils avaient rendus à la république, dans un temps de peste et de disette.

mane, qui, toujours battue, se ralliait toujours, et revenait observer plutôt que contrarier les progrés des Vénitiens; la prise de Patras et et de Castelnuovo, où les Vénitiens firent, pour la prenière fois, usage des galiotes à bombes, inventées seulement depuis deux ans; la reddition des châteaux de Morée et de Romélie, celle de Lépante, enfin la fuite du séraskier, qui repassa l'isthme et abandonna Corinthe, signalèrent la campague de 1687, et complétèrent la conquête de la Morée. Dans toute cette province, il ne restait plus à soumettre que la place de Malvoisie.

Prise d'Athènes.

Prise de Lépante, et

Corinthe.

1687.

On allait avoir à défendre une péninsule, qui ne communique avec la terre que par un passage très-étroit; c'était un grand avantage, sur-tout pour un vainqueur, qui pouvait se flatter de conserver quelque supériorité sur mer. Mais, ni le défilé de l'isthme, ni leurs forces navales, ne pouvaient rassurer les Vénitiens, si l'ennemi conservait, dans la proximité de la Morée, des établissements considérables où il pût rassembler une armée, et d'où il eût la facilité de la jeter en quelques heures dans la presqu'ile. Pour éviter cet inconvénient, il fallait occuper, non-seulement les grandes îles qui avoisinent la Morée, c'est-à-dire Négrepont nécessairement, et peut-ètre même Candie,

mais encore le bord septentrional des deux golfes que sépare l'isthme de Corinthe. L'oceupation de Lépante, de Patras et de quelques châteaux, rendait les Vénitiens maîtres de l'ancienne mer de Crissa: il restait à s'emparer du port que les ennemis tenaient sur la côte du golfe Saronique, opposée à l'Argolide; se port était celui d'Athènes.

Les Turcs y avaient une nombreuse garnison; Morosini la fit attaquer par une vigoureuse artillerie, qui, sans respect pour cette patrie des arts, foudrova ce qui restait des glorieux monuments de l'antiquité. En moins de six jours, toute la ville fut en flammes ou en ruines. Une bombe de Morosini tomba sur le Parthénon, dont les Tures avaient fait un magasin à poudre, et ee fameux temple, qui, dit-on, avait eoûté plus de quarante millions, attesta par ses débris, que la fureur des peuples policés n'est guères moins funeste aux arts, que l'ignorance des barbares. Après la victoire, les Vénitiens brisèrent, en voulant l'enlever, la statue de Minerve, ouvrage de ce Phidias, plus habile eneore à représenter les dieux que les hommes (1).

Athènes capitula et devint un poste avancé,

Destruction du temple et de la statue de Minerve



<sup>(1)</sup> Phidias diis quam hominibus efficiendis melior artifex traditur. Quintilianus, lib. x11, cap. x.

d'où les Vénitiens purent protéger leur nouvelle conquête,

Honneurs décernés à François Motosini. Ils assiégeaient Malvoisie, mais sans faire beaucoup de progrés. Morosini, à la tête d'une flotte de deux cents voiles, se disposait à l'attaque de Négrepont. Ses victoires avaient répandu un si grand éclat sur les armes de la république, qu'elle lui décerna une de ces récompenses dignes des temps anciens, et faite pour exalter les nobles ambitions. On éleva son buste dans la salle des armes, au palais ducal, avec exte inscription, «à François Morosini, le péloponnésiaque, de son vivant.»

I V. Il est élevé an dogat, 1688. rosini, le péloponnésiaque, de son vivant.»

Peu de temps après, en 1688, la mort du doge fournit à la reconnaissance nationale un nouveau moyen de s'acquitter. A peine Justiniani eût-il fermé les yeux, qu'on vit dans toutes les rues de Venise des placards qui portaient: Celui qui vous a donné un royaume, a bien droit à une couronne. Le généralissime fut élevé à la magistrature supréme. On lui envoya deux assistants, qui, avec le provéditeur de l'armée, devaient former son conseil: dans ce conseil, le doge n'avait que sa voix, sculement elle était prépondérante en cas de partage (1). Plus le prince était illustre, plus l'aristocratic devait chercher à limiter la

<sup>(1)</sup> Storia civile veneziana di Vettor Sandi , lib. x11 , cap. 4

double autorité qu'on lui confiait. On peut ajouter que l'ordre de la noblesse n'était pas naturellement porté à élever Morosini sur le trône. On a vu qu'il avait, dans cet ordre, beaucoup d'ennemis; mais, en se servant du peuple, pour faire révoquer l'élection de Jean Sagredo, on l'avait accoutumé à manifester son opinion sur le choix, et cette fois, il avait pris l'initiative. Ceint de la couronne ducale, Morosini partit le 8 juillet du golfe d'Égine, pour aller assiéger Négrepont.

Six mille hommes défendaient cette place, environnée de bonnes fortifications, qui avaient déja, dans les temps antérieurs, soutenu tourà-tour les efforts des Turcs et des Vénitiens. Morosini débarqua à-peu-près quinze mille hommes ; le comte de Kônigsmarek commenca l'investissement, éleva cinq batteries, et obligea les assiégés de se renfermer dans leurs murailles. Malheureusement le siège était à peine entamé. que la peste se manifesta dans le camp, et moissonna un tiers de l'armée. Le comte de Kônigsmarck lui-même y succomba, après s'être illustré dans ces deux dernières campagnes. On lui donna pour successeur Charles-Félix Galléans duc de Gadagne, dans le Comtat-Venaissin; c'était un général de réputation, qui avait scrvi sous le maréchal de Turenne, Mais, pour reprendre les opérations du siège avec

Il assiège Nègrepont, 1688,



quelque vigueur, il fallut attendre des renforts. Le séraskier de l'île saisit ce moment pour attaquer dans ses lignes cette armée épuisée par la maladie: repoussé une première fois, il recommença le combat, et pénétra jusques dans le camp vénitien; ce ne fut que par les efforts du désespoir, et avec une perte considérable, qu'on parvint à l'éloigner.

Quatre mille hommes étant arrivés de Venise. Morosini fit donner un assaut, le 20 août 1688. Un ouvrage extérieur, vaillamment défendu, fut emporté; il en coûta quinze cents hommes aux Turcs, et la moitié moins aux Vénitiens. Mais de si rudes combats anéantissaient une armée déja languissante. Elle s'obstina encore, pendant un mois et demi, à battre le corps de la place. Enfin, lorsqu'on y eut fait une large brèche, et qu'une mine ent comblé le fossé, en y renversant la contre-escarpe, on tenta un nouvel assaut. Les troupes albanaises ct dalmates s'élancèrent sur la brèche; il y eut des soldats qui parvinrent jusques sur le rempart; ces efforts furent infructueux. Cette partie de la muraille était trop escarpée, pour que de la brèche ont pût descendre dans la ville, et trop découverte, pour que la position fût tenable. Il fallut abandonner l'attaque, et Morosini se décida à ordonner le rembarquement.

Obligé de renoncer à Négrepont, il se re-

Levée du

porta devant Malvoisie. On a remarqué qu'il avait trouvé au comble des houneurs le terme de ses prospérités. Dès les preniers moments de ce nouveau siège, il fut atteint d'une maladie, qui le força de quitter l'armée, et de retourner à Venisc, laissant la conduite du siège au capitaiue-général Cornaro.

Morosini quitte le ommaude ment.

ment.
Prise de
Malvoise.

Cependant les événements desastreux de ces quatre campagnes, avaient répandu le trouble dans le divan; il en avait coûté la vic à trois visirs (1), et le trône à Mahomet IV. Soliman, qui lui succédait, fit faire des propositions de paix, que les Vénitiens rejetèrent, malgré les avertissements que la fortune venait de leur donner.

L'ardeur belliqueuse de la république tenait à l'influence d'un nouveau pontife, qui venait de monter dans la chaire de saint Pierre. Le sacré collége, voyant les divisions qui existaient entre les maisons de France et d'Autriche, avait voulu appeler au trône un pape indépendant de l'une et de l'autre de ces puissances. Son choix s'était fixé sur le cardinal Ottoboni, Vénitien, homme peu considérable dans sa république, car son père venait d'acheter la noblesse pendant la guerre de Candie. La politique de ce pape, qui prit le nom d'Alexan-

<sup>(1)</sup> Cara Mustapha, Ibrahim, et Soliman.

dre VIII, fut d'occuper les armées impériales contre les Turcs. Les Turcs demandaient la paix; l'emperent la desirait, pour pouvoir tourner ses forces contre Louis XIV; mais le pape fit de si grandes promesses de secours aux Vénitiens, qu'il les décida à continuer la guerre.

Un nouveau visir, Mustapha Kiupergli, fils du vainqueur de Candie, voulut se rendre digne de son père et de son aïeul, en rétablissant l'honneur des armes ottomanes. Tandis qu'il marelait contre les Autrichiens en Hongrie, il envoya le capitan pacha au secours de Malvoisie, dont le siége continuait toujours. Ce fut une raison pour les Vénitiens de prévenir son arrivée, et de faire un effort pour emporter la place d'assaut. Ils y perdireut un millier d'hommes, sans pouvoir pénétrer dans la place; mais la garnison, réduite à la dernière extrémité, capitula, et la république se trouva maitresse de toutes les places de la Morée.

Cornaro, averti de la sortie de la flotte turque, se porta à sa reneontre, la batti près de Mitylène, et la força de se refugier dans ses. ports. De là il vint sur les côtes occidentales de la Grèce, enlever aux ennemis l'importante place de la Vallone, dont il démolit les fortifications.

Les alliés des Vénitiens ne faisaient pas la

Prise de la Vallone. guerre avec moins de bonheur. Déja refoulés dans la Hongrie par l'armée de Mustapha Kiupergli, près d'être battus à Salankemen, ils durent la victoire à l'un de ces hasards de la guerre, qui changent quelquefois la destinée des empires; un boulet emporta la tête du grand-visir, et cette mort mit le désordre dans une armée déja victorieuse.

Les Tures, battus dans la Hongrie et dans la Grèce, eurent recours, sur d'autres points, à d'autres armes. Ils parvinrent à séduire un officier napolitain, qui avait quelque emploi dans la place des Grabuses, l'une des trois que la république avait conservées en Candie. Cet officier (1) leur procura les moyens de surprendre cetteville; ils s'en rendirent maîtres. Des intelligences avaient été pratiquées dans le même objet, avec quelques officiers des garnisons de la Suda et de Spinalonga; les Vénitiens furent assez heureux pour découvrir à temps ces deux nouvelles trahisons.

Ces événements avaient rempli les années 1689 et 1690. Le capitaine-général Cornaro, qui était mort après la conquête de la Vallone, venait d'être remplacé par Dominique Moncénigo, qui reçut ordre de se porter sur la Canée.

Expédition infrnetueuse sur Candie.

<sup>(1)</sup> Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. XII, cap. 4.

C'eût été une brillante expédition, que de reprendre cette île de Caudie, qu'on avait défendue avec tant d'opiniâtreté pendant vingtcinq ans. Mais, au lieu de surprendre la Canée, comme on s'en flattait, on trouva le pacha prévenu du dessein des Vénitiens, et déja sur la défensive. Il fallut en venir aux attaques régulières. Les opérations de ce siége trainaient en longueur; cependant on avait déja livré des assauts, repoussé les sorties, et fait bréche au corps de la place, lorsque le capitaine-général reçut la nouvelle que les Tures préparaient une expédition contre la Morée.

Il assembla ses officiers, leur fit part de cet avis, et leur demanda s'ils ne jugeaient pas convenable d'abandonner leur entreprise sur la Canée, pour voler à la défense de leur conquête. Tous lui représentèrent que le danger de la Morée ne pouvait être pressant, que les Tures n'avaient à y envoyer que des milices, dont l'inexpérience ne suffisait pas pour emporter les nombreuses places fortes de ce pays; qu'au contraire, la Canée était aux abois, et qu'il suffisait, pour s'en rendre maître, de prolonger encore de quelques jours un siège qui durait depuis un mois, et qu'on ne pouvait abandonner sans honte.

Ces raisons ne firent aucune impression sur Dominique Monceuigo; il ordonna le rembarquement, et fit voile pour la Morée, où il se trouva qu'en effet les Turcs n'avaient pas pénétré. Un corps de cinq à six mille hommes seulement s'était présenté devant Lépante, et avait fait au commandant de cette place une sommation reçue avec mépris. Il fut facile aux Vénitiens de dissiper cette petite armée, mais l'oceasion de prendre la Canée était perdue, et cette pete était irréparable.

Ce ne fut qu'un cri contre le capitaine-général; accusé, conduit à Venise, et constitué prisonnier, Dominique Moncenigo subit une procédure, qui donna la conviction de son incapacité plutôt que de sa culpabilité. On ne le coudamna point, mais on le dépouilla de son grade, et de généralissime qu'il était, on l'envoya exercer les fonctions subalternes de capitaine d'armes à Vicence. C'est un geure de punition qu'il n'appartient qu'aux gouvernements despotiques d'infliger.

La mauvaise conduite de ce général fit sentir encore plus vivement le besoin qu'on avait des talents de François Morosini; in décret le rappela, pour la quatrième fois, au suprême commandement. Né en 1618, il avait alors soixante-quinze ans; malgré ses infirmités, il partit avec joie le 24 mai 1693, et conduisit la flotte de la république daus l'Archipel, ou elle n'eût point occasion de se sigualer, les

VI. Retour de François Morosini à l'armée. 1693. Sa mort

ennemis ayant eu le bonheur d'éviter sa poursuite. Revenu, pour hiverner, dans le port de Naples de Romanie, le doge y succomba aux fatigues de cette dernière campagne, entreprise avec une santé chancelante et dans un âge si avancé. On lui donna pour successeur sur le trône dueal, Silvestre Valier, et dans la charge de capitaine-général, Antoine Zéno.

Silvestre Valier doge, 1694.

> Les Vénitiens, étonnés eux-mêmes de leurs succès, appelaient cette guerre la gnerre miraculcuse. Il était aisé de voir qu'ils avaient trouvé des conquêtes assez faciles ; ils n'avaient presque jamais reneontré les flottes turques à la mer: sur le continent, on ne leur avait pas opposé de grandes armées: tout cela venait de ce que les forces ottomanes étaient occupées ailleurs, et prouvait que la durée des prospérités des Vénitiens tenait au succès des armées autrichiennes. C'eût été par conséquent une grande imprudence, de regarder ces conquêtes comme solides. On cherchaît cependant à les étendre de tous côtés. Le provéditeur-général de la Dalmatie, Jean Delfino, prit plusieurs forteresses de cette frontière, notamment celle de Ciclut, à laquelle le gouvernement ture attachait une telle importance, qu'il cnvoya un corps de vingt mille hommes pour la reprendre; mais ce corps fut dispersé et taillé en pièces. Ce même provéditeur échoua devant Dulcigno .

Prise de Ciclut en Dalmatie quoiqu'il eût repoussé successivement trois petites armées turques venues au secours de cette forteresse.

L'armée navale de la république se porta vers l'île de Scio, où elle mit à terre, le 8 septembre 1694, un corps d'environ neuf mille hommes. L'attaque fut vive, et il fallait qu'elle fût décisive, pour ne pas donner à la place le temps d'être secourue. Les chrétiens qui habitaient l'île, s'empressèrent de seconder les opérations des Vénitiens. On pénétra dans le port, on s'empara de trois galères qui s'y trouvaient, on fit sauter une partie de l'enceinte de la place, et la garnison, ayant demandé à capituler, fut transportée sur le continent voisin.

Prise de

Quelques jours après, la flotte du capitainegénéral, ayant fait voile pour joindre la flotte turque, vit toutes les galères ennemies s'enfuir à force de rames, laissant les vaisseaux de guerre retenus par le calme, et dans l'impossibilité de manœuvrer, tandis que les Vénitiens avaient l'avantage de pouvoir faire remorquer les leurs. Tous les capitaines demandaient la permission de fondre sur ces vaisseaux immobiles. Antoine Zeno ne voulut jamais le permettre, prétextant, tantôt que toute son armée n'était pas réunie, tantôt que le jour était trop avancé, tantôt qu'il avait à renouveler sa provision Tome IV.

d'eau. Le lendemain, les vaisseaux turcs étaient encore en vue à l'entrée du canal de Smyrne. Il ne céda qu'avec peine aux cris, aux murmures de ses équipages, et lorsqu'il se décida à faire un mouvement, il n'était plus temps; les vaisseaux étaient dans le port de Sinyrne ; tous les Turcs qui les montaient, se croyant au moment d'être attaqués dans le port même, se jetaient dans les embarcations pour se sauver à terre. Zeno pouvait au moins foudroyer le port, mais les consuls de France, d'Angleterre et de Hollande, se rendirent à son bord, et obtinrent de lui qu'il s'éloignât. La facilité avec laquelle il cédait aux prières de ces étrangers, après avoir méprisé les instances de ses officiers, indigna toute la flotte.

VII. Bataille navale. Perte de Scio. Lecapitan pacha sortit des Dardanelles, avec la mission de reprendre Scio. Les Vénitiens se présentèrent pour lui disputer le passage. Il y eut un combat terrible, où la flotte de la république perdit seize cents hommes, et trois vaisseaux qui sautèrent en l'air., parce qu'on avait laissé trop long-temps l'avant-garde engagée avec toute la flotte ottomane. Il y a des historiens qui disent que celle-ci finit par être vaincue, et obligée de se refugier dans ses ports; mais la perte de Scio, qui suivit cette bataille, prouve assez que l'avantage n'en resta pas aux Vénitiens. L'auteur de l'histoire civile de Venise,

le patricien Sandi, dit, en propres termes, que l'armée vénitienne fut battue (1). Elle se voyait aussi dans la nécessité de regagner ses ports, pour réparer ses vaisseaux et recruter ses équipages. La mauvaise saison approchait; on se détermina à faire sauter les fortifications de Scio, et à évacuer l'île, abandonnant les habitants chrétiens au ressentiment des Turcs. Ainsi cette campagne ne fut signalée que par une bataille sanglante et sans résultat, une belle occasion manquée, et une conquête qu'on abandonnait. Il en coûta à Zeno sa charge et sa liberté; conduit à Venise chargé de fers, avec les provéditeurs Querini et Pisani, Zeno mourut pendant qu'on instruisait son procès (2), et les autres furent dégradés de toutes fonctions militaires et civiles.

Alexandre Molino, qui remplaçait le capitaine-général, si justement puni, mit dans ses

de 1696.

<sup>(1)</sup> Sconfitta l'armata veneta navale, dai Turchi che sopravennero, Scio fu abbandonata e si perdè. La rotta marittima a l'avvilimento del Zeno, fecero che il senato spedisse un inquisitor nel Levante, etc. Storia civile di Vettor Sandi, lib. su, cap. 4.

<sup>(2)</sup> M. Lebret, professeur d'histoire à Stuttgard, a inséré dans son Maganin historique, tom. 4, une notice sur un manuscrit de la bibl. de M. Schweyer, à Venise, qui est un mémoire justificatif, fait par le cavalier Zeno dans sa prison.

opérations toute la vigueur qu'est en droit d'exiger un gouvernement qui sait récompenser et punir. Il fondit sur un corps de Tures, qui avait pénétré jusques dans le territoire d'Argos, et qui s'avançait pour opérer un soulèvement dans la Morée. Ce corps, qui était de douze à quinze mille hommes, disputa le champ de bataille pendant tout un jour, et finit par abandonnersa position, treize pièces de canon, et mille morts.

Seconde

Victorieux sur terre, Molino alla chercher dans l'Archipel la flotte du capitan pacha, qui n'était pas forte de moins de trente vaisseaux et de dix-huit galères; les Vénitiens avaient six galéasses, vingt galères et vingt vaisseaux. Après s'être canonnées d'assez loin pendant deux jours, les deux armées en vinrent à une action générale. Trois galères turques avaient déja pris la fuite, deux vaisseaux étaient désemparés, on dit même que l'amiral était sur le point de se rendre, lorsque le feu se manifesta à bord d'un des vaisseaux vénitiens; cet accident mit le désordre dans leur ligne. Les ennemis en profiterent, revinrent à la charge avec plus de fureur, mais ce fut pour perdre deux de leurs vaisseaux, et les deux flottes se séparèrent extrêmement maltraitées. Cepeudant ce combat, qui donna lieu à une information contre les capitaines, accusés de n'avoir pas agi avec

assez d'ensemble (1), rendit les Vénitiens maîtres de la mer pour toute cette campagne, et même pour celle de 1696. En 1697, il y eut encore, près de l'île d'Andros, une bataille meurtrière, qui se termina par l'incendie d'un vaisseau vénitien, et la fuite de l'armée turque. L'année suivante, un autre combat naval, livré par le généralissime Jacques Cornaro, attesta la supériorité de la marine vénitienne: mais ces batailles ne décidaient rien. Le prince Eugène, qui, dans le même temps, venait de battre les Turcs en Hongrie, ne pouvait pas non plus se flatter de la gloire d'avoir mis fin à la guerre, quoiqu'il leur eût tué plus de vingt mille hommes dans la journée de Zenta.

3° bataille. 1697.

4° bataille. 1698.

La paix tenait à des événements d'un autre ordre. L'ambition de Louis XIV avait excité l'inquiétude de toutes les puissances de l'Europe, et c'était dans Venise, qu'à la faveur du mystère et sous le prétexte des plaisirs, le dus de Savoie, l'électeur de Bavière, et des négociateurs secrets d'Autriche, d'Espagne, de Suède et de Hollande, s'étaient réunis, pour arrêter le plan d'une ligne, qui fut signée à Augsbourg, et dont l'objet était d'opposer

VIII. Paix de Carlowitz 1699.

<sup>(1)</sup> Storia civile veneziana di Vettor Sandi, lib. x11, cap. 4.

une barrière à la puissance toujours croissante d'un prince qu'on accusait d'aspirer à la monarchie universelle. Louis XIV avait gloricusement résisté à tant d'ennemis, mais d'autres vues le déterminèrent à abandonner la plus grande partie de ses conquètes, et à signer le traité de Riswick en 1698. La prochaiue vacance du trône d'Espagne, devenait l'objet de l'ambition et de l'inquiétude générale. Le roi Charles II faisait et refaisait son testament, et on se partageait d'avance ses dépouilles, par des traités sur lesquels personne ne comptait.

L'empereur, ne pouvant rester spectateur d'un grand événement, dans lequel sa maison était intéressée, desira terminer la guerre fatigante et infructueuse qu'il soutenait depuis quinze ans contre les Tures. L'Angleterre, la Hollande, qui souhaitaient son intervention dans les affaires de l'Europe occidentale, dans la vue d'opposer ce prince à Louis XIV, offrirent leur médiation à la Porte, et aux puissances chrétiennes liguées contre elle. Elle fut acceptée, et un congrès s'ouvrit à Carlowitz, en Hongrie, où la république envoya, pour son plénipotentiaire, le chevalier Charles Ruzzini.

Les alliés étaient convenus que l'on partirait de ce principe, que chacun conserverait ce dont il était en possession; mais les Turcs n'avaient point admis la nécessité de tout céder, et l'empereur, à qui la Porte abandonnait la Transylvanie, annonçait la résolution de faire sa paix séparée, si les Vénitiens ne voulaient pas se relâcher de leurs prétentions. Le sénat, qui sentait que la république n'avait rien tant à redouter que d'avoir à soutenir seule une guerre contre l'empire ottoman, le sénat, dis-je, se résigna à subir la condition des états du second ordre engagés dans les intérêts des grandes puissances. Il accepta la paix qu'on lui dictait, et sacrifia une partie de ses conquêtes. Ce qui lui en restait était déja beaucoup pour sa gloire, et trop pour ses forces, comme la suite le fit bientôt voir.

Par ce traité de Carlowitz, la Porte cédait la Transylvanie à l'Autriche, la place de Kaminieck, les provinces de Podolie et d'Ukraine à la Pologne, le port d'Asoph au Czar.

Voici les articles qui intéressaient plus particulièrement la république de Venise (1) : elle conserva de ses conquétes toute la Morée, jusqu'à l'isthme de Corinthe, l'île d'Égine d'un côté, celle de Sainte-Maure de l'autre; Castel-Nuovo à l'entrée du canal de Cattaro et Risano; enfin, dans la Dalmatie, les places de Sing, Knin et Ciclut; elle restituait les places con-

<sup>(1)</sup> Codex Italiæ diplomaticus. Lunig. tom. 11, pars 2, sectio 6, xLv1.

La Morée cédée à la république. quises au nord du golfe d'Athènes et du golfe de Lépante, mais les fortifications des places de Lépante, de Romélie et de Prevesa, devaient être démolies. Enfin elle consentait à laisser aux Turcs la place importante des Grabuses, quoiqu'ils n'y fussent entrés que par trahison.

On ne pouvait que se féliciter de cette paix, d'où date l'abaissement de la puissance ottomane; mais on avait le droit de se plaindre des procédés des alliés. La Morée offrait à la république des ports excellents, et une contiguité de possessions, qui s'étendait depuis l'extrémité du golfe Adriatique, jusqu'au milieu de l'archipel. Malheureusement, cette acquisition était susceptible d'être attaquée par mer et par terre, et il était impossible de croire que les Turcs y eussent renoncé sincérement.

Les Vénitiens cherchèrent au moins à fermer l'isthme de Corinthe par une ligne de forts, qui furent exécutés sous la direction du général Stenau. Faible barrière contre une puissance comme la puissance ottomane!

Ce qu'ils firent de mieux, ce fut d'envoyer dans cette nouvelle province un inquisiteur chargé de redresser quelques torts faits aux habitants, et d'y établir une administration qui les empéchât de regretter le joug des Turcs. Mais cela même était fort difficile, parce que la Morée était peuplée de chrétiens de la religion grecque, à qui les infidèles étaient beaucoup moins odieux que les chrétiens de la communion latine.

Le doge Silvestre Valier ne survécut que d'un an aux heureux événements qui venaient de rendre la paix à sa patrie. Le trône fut occupé après lui par Louis Moncenigo, qui régna jusqu'en 1709, et fut remplacé par Jean Cornaro.

Les treize premières années du XVIIIe siècle furent remplies par la guerre que les maisons d'Autriche et de Bourbon se firent, pour la couronne d'Espagne, et dans laquelle elles entraînèrent presque toute l'Europe. La république de Venise s'attacha à n'y prendre aucune part. Un prince plus faible qu'elle, donna un exemple contraire. Victor Amédée, duc de Savoie, dont les états, comme ceux de la république, se trouvaient interposés entre ceux des deux grandes puissances belligérantes, au lieu de mettre sa sûreté dans un système de neutralité et de circonspection, se lança dans cette grande querelle, sans affectionner aucun parti, prêt à en changer selon son intérêt, ne craignant pas d'exciter des haines, et sachant toujours faire acheter ses services. Rien ne pouvait justifier ses nombreuses infidélités : les

Lonis Moncenigo doge.

> Jean Cornaro doge. 1709.

IX. Gnerre de la anccession d'Espagne; nentralité des Vénitiens. 1700. événements justifièrent sa politique. Il vit ses états envahis, mais il finit par les étendre.

Le résultat que les Vénitiens obtinrent de leur système fut fort différent. On ne leur tint pas grand compte de leur neutralité, parce qu'on ne l'attribua point à leur modération; on ne la respecta guères, parce qu'elle décelait de la timidité et de la faiblesse, et au moment où tout le monde posa les armes, ils se trouvèrent aussi peu recherchés que redoutés.

Il n'y avait qu'une manière de conserver àla-fois leur neutralité et leur considération, cétait de profiter de la paix, dont ils voulaient jouir, pour augmenter leurs forces, pendant que les autres puissances épuisaient les leurs. Je suis loin de prétendre qu'il eût été plus sage de se jeter au milieu des hasards de la guerre, ni plus louable d'imiter la duplicité du duc de Savoie, ni plus profitable de prendre part à une guerre dans laquelle la république n'avait aucun intérêt : je veux seulement faire remarquer que, dans ce système, il fallait se ménager les moyens de se faire respecter.

Les Vénitiens firent pour cela tout ce qu'on peut faire avec de l'argent. Ils réparèrent et perfectionnèrent leurs forteresses; ils entretinrent une armée d'unevingtaine de mille hommes; mais comme leurs moyens, quoique considérables, étaient de beaucoup inférieurs à ceux des grandes puissances, ce poids, qu'ils ne jetaient point dans la balance, ne pouvait produire aucun effet. Les sacrifices pécuniaires ne suffisaient plus pour assurer la supériorité, il aurait fallu prendre une attitude plus imposante, inspirer une noble résolution à tous les princes de l'italie, se placer à leur tête, et se mettre en état d'empécher les étrangers de ravager ce beau pays; c'est ce qu'on ne fit point. La France au commencement de cette guerre avait employé les sollicitaions, les menaces, et jusqu'aux moyens de séduction, pour y entraîner les Vénitiens, elle leur avait offert l'évéché de Trente le Frioul autroihen, sans les ébranler(1). L'am-

<sup>(1)</sup> Négociations de M. de la Haye, ambassadeur du roi à Venise, pendant les mois de novembre et décembre 1700, jusqu'au 21 janvier 1701.

c Cette négociation a pour objet unique de déterminer la république de Venise à refaser le passage aux troupes que l'empereur envoyait en Italie, à l'occasion de la mort du roi d'Espagne. Il avait été fait entre la France et d'autres paissances un trait de partage de stats que l'Espagne possédait en Italie. On avait proposé aux Vénitiens d'y entrer et d'avoir une part dans le partage, ils avaient cru devoir s'y erfuser, à l'exemple de l'empereur. Depuis, le roi d'Espagne était mort, et avait institué pour son héritier le duc d'Anjou, peti-fils de Louis XIV. Cellui-ci avait accepté le testament; mais l'empereur prétendait que le duché de Milan

bassadeur résidant à Venise rendait compte au roi d'une conversation, qu'une cérémonie lui

étant un fief de l'empire, rentrait dans ses mains par la mort du roi d'Espagne, et faisait marcher des troupes pour s'en emparer. La France demandait que Venise refusât passage à ces troupes sur son territoire. Le cardinal d'Estrées fut envyé pour coopérer, avec M. de la Haye, à cette négociation. »

Négociation du cardinal d'Estrées et de M. de la Haye, avec la république de Venise, depuis le 21 janvier jusqu'à la fin d'avril 1701.

• Le cardinal d'Estrées était charge d'exciter tous les princes de l'Italie à s'opposer à l'entrée des troupes allemandes dans cette péninsule; et son instruction l'autorisait, après avoir encouragé les Vénitiens dans la résistance et les avoir déterminés à lever des troupes, à leur laisser entrevoir dans la suite quelques avantages, comme le résultat d'un guerre qu'ils n'auraient entreprise que pour se défendre : ils ponrraient trouver dans le territoire de l'évabéh de Trente, le dédommagement des frais que cette guerre leur aurait occasionnés. On crut apercevier qu'ils tourneraient plutôt leurs vues vers le Frioul, et on s'empressa de leur promettre l'assistance de la France, pour l'occupation de ce territoire.

Ces offres ne les séduisirent point, ils s'attachèrent invariablement à leur système de neutralité.

Cette longue analyse de la correspondance des ambassadeurs, cesse de rouler sur des faits politiques, du moment qu'il n'y a plus d'espoir de déterminer les Vénitiens às edclarer contrel'empereur. A partir de là, il n'est plus question que de plaintes contre les désordres commis par les troupes, contre la partialité de la république en faveur des Alle-

avait fourni l'occasion d'avoir avec un conseiller du doge. On venait de recevoir la nouvelle de la maladie du roi d'Espagne, Charles II: le patricien convint « qu'il était à craindre que la guerre ne se renouvelât dans la chrétienté s'il venait faute de ce prince. » Le ministre lui ayant témoigné son étonnement de ce que la république ne prenait aucunes mesures , le Vénitien répondit : « Eh! que voulez-vous qu'on fasse sans troupes et sans argent? On voit le mal mais on ne peut y remédier (1). » Cet aveu aurait été étrange, s'il n'y avait pas eu de la duplicité : leurs ressources n'étaient pas aussi épuisées qu'il le disait, et c'était peut-être pour les faire croire telles, qu'on avait imaginé des impôts bizarres, jusqu'à une taxe sur les perruques. Le sénat affecta de regarder la querelle des maisons de France et d'Autriche, comme lui étant indifférente. Ce n'était encore qu'un prétexte pour excuser sa timide inaction,

mands, et ensuite les querelles dégénérent en affaires d'équette. Les seuls faits nn peu remarquables sont, l'enlévement d'un bhiment anglais dans les eaux de Malamoco, par un vaisseau français, et l'exécution de deux bannis vénitiens, à qui l'ambassadeur de France, avait donné un passeport. Louis XIV exigea, en réparation, que la république lui écrivit une lettre d'excuse, qui lui fut portée par un ambassadeur extraordinaire.

<sup>(1)</sup> Dépêches de M. de la Haye au Roi, du 24 avril 1700.

caril ne sentait que trop combien il était dangereux de voir l'une ou l'autre de ces deux grandes puissances acquérir dans l'Italie les deux états qu'on allait se disputer, le royaume de Naples , et le duché de Milan.

Il suffit de rappeler aux lecteurs que Charles II, après avoir fait un premier testament, par lequel il instituait l'archiduc Charles d'Autriche héritier de tous ses royaumes, fut amené, par ses ministres et par ses théologiens, à en faire un second, en faveur de Philippe duc d'Anjou, son petit neveu, fils puiné du dauphin de France.

Louis XIV déploya tout l'appareil de sa puissance, pour soutenir les droits de son petitfils. Ce prince, sous le nom de Philippe V, se mit en possession de la couronne, et fut reconnu en qualité de roi d'Espagne, par l'Angleterre, la Hollande, les électeurs de Cologne et de Bavière, le pape, les ducs de Savoie et de Mantoue, la république de Gênes et le roi de Portugal. La république de Venise fut des premières à lui adresser ses félicitations sur son avènement au trône; mais immédiatement après cette reconnaissance, le roi d'Angleterre, les États-Généraux et le roi de Danemarck, signèrent une ligue, par laquelle ils se déclarèrent en faveur de l'empereur Léopold, qui avait déja dans son parti les rois de Prusse et

de Pologne et presque tous les princes de l'empire.

Les premières hostilités éclatèrent en Italie. Venise, qui avait fait déclarer sa neutralité aux cours de Vienne, de Versailles et de Madrid, voyait d'un côté, sur les bords du lac de Garde, une armée de soixante mille hommes, commandée par le maréchal de Catinat, sous le duc de Savoie, et de l'autre, le prince Eugène, qui descendait des montagnes de Trente, à la tête des Impériaux. Un officier vint annoncer au provéditeur de Vérone que l'armée autrichienne allait passer sur le territoire de la république, ne manquant pas de vanter sa bonne discipline (1); en effet le prince était en marche et, sans égard pour la neutralité, il vint camper sur l'Adige, le 27 mai 1701. Les Français et les Savoyards s'avancèrent pour lui en disputer le passage, et la province de Vérone se trouva le théâtre de la guerre : bientôt après le fléau s'étendit sur le territoire de Brescia.

entre les Français et les Impériaux eu Italie. 1701-1713.

X. Hostilités

Dans cette situation, les Vénitiens étaient forcés de faire des vœux pour que les Impériaux reponssassent les Français, jusques dans le duché de Milan (2); cependant ils étaient en

<sup>(1)</sup> Vie du prince Eugène, tom. 1er, édit. de 1750, pag. 314.

<sup>(2)</sup> Finalmente il sospirato effetto si ottenne, i Francesi

même temps combattus par une autre crainte: comment souhaiter des succès durables à l'empereur, à un prince, qui, fidèle aux prétentions de ses prédécesseurs, disait toujours ma Ferone en parlant d'une place que la république possédait depuis trois cents ans? Le rappel de Catinat, le choix du maréchal de Villeroy pour le remplacer, la perfidie de Victor-Amédée, les affaires de Carpi et de Chiari, facilitèrent successivement au prince Eugène le passage de l'Adige, du Mincio, puis celui de l'Oglio, puis enfin celui de l'Adda, et grace à ces événements le territoire de la république, quoique toujours traversé par les troupes autrichiennes, cessa du moins d'être ensanglanté.

Mais le duc de Vendôme, successeur du maréchal de Villeroy, si heureusement fait prisonnier dans Crémone, arrêta les progrès des Impériaux. Il les battit à Luzara, et se préparait à pénétrer jusques dans l'évèché de Trente, lorsque la défection du duc de Savoie le força de rétrograder. On dit que, pour arrêter l'ennemi, ce général fut sur le point de couper les digues de l'Adige, et par conséquent de noyer une partie du territoire des Vénitiens. La for-

ripassarono l'Oglio etc. Principi di Storia civile della repubblica di Venezia di Vettor Sandi, tom. 2, lib. Iv, cap. 4, art. 2.

tune leur épargna ce désastre; mais la neutralité de la république était journellement violée sur terre et sur mer (1).

L'empereur faisait partir de Trieste, de petites flottilles, qui traversaient le golfe; et venaient porter à sou armée des munitions et des renforts. Les Français, avec une petite escadre, partie des ports de Naples, venaient au fond de l'Adriatique intercepter ces convois. C'étaient

Tome IV.

<sup>(1)</sup> L'historien Victor Sandi (Principi della Storia civile della repubblica di l'enezia, vol. 11, lib. 1v, cap. 3, art. 2.) dit: Gli Allemanni inferivano, per la lor povertà, danni considerabili a quel territorio, meno scorretti peraltro essendo i Francesi, perchè meglio provveduti dal loro rè. Faceva la repubblica doglianze ai principi interessati, così che convenne ai Tedeschi di scieglier commissari, onde si destinassero deputati da quella città, che unitamente firmassero le polizze dei danni, le quali, depositate nella camera di Verona, se ne attendesse dai creditori il pagamento. Questa facilità ravvisata dai Francesi, si poserò anch' essi a praticar forse più scandalose licenze e rapine. Crescevano così tutto giorno i danni e gl'insulti etc.....Erano i sudditi troppo malmenati dalle rapine delle soldatesche..... Li Francesi disegnando un taglio del fiume Adige, lo ché portava inondazioni, chiedettero di entrar anche in Sanguinetto e con forza armata, e dagli Allemanai in vicinanza di Verona si praticano incendi, omicidi, derubamenti. Si resiste dalla repubblica, si esclama, si maneggia alte corti, non sempre in vano, ma con acerbită assai molesta.

autant d'atteintes portées au droit de souveraineté que la république prétendait sur le golfe.

Eugène et Vendôme se mesurèrent une seeonde fois près de Cassano, où le premier fut battn, et cette victoire reporta encore la guerre sur la rive ganche de l'Oglio. Les états du duc de Savoie étaient envahis, en punition de sa défection : il ne lui restait que la place de Turin: les Français étaient maîtres de tout le Milanais: Venise était alarmée du voisinage d'une si grande puissance, lorsque les malheurs que la France éprouvait d'un autre côté, firent appeler en Flandres le duc de Vendôme et mirent le sort de l'Italie entre les mains du duc d'Orléans et du maréchal de Marsin. Une nouvelle bataille, que le prince Eugène vint livrer à ces deux généraux devant Turin, fit perdre aux Français toutes leurs conquêtes.

Maîtres du duché de Milan, les Autrichiens obligérent Louis XIV à y renoncer, détachèrent une armée, qui alla s'emparer de Naples, et imposèrent des contributions à l'Italie, sans distinguer les neutres des ennemis.

Eugène et Malborough, Vendôme, Berwick et Villars s'illustraient, mais les disgraces de la France étaient à leur comble. Les alliés exigeaient de Louis XIV, non-seulement qu'il abandonnât la cause de son petit-fils, mais qu'il aidât à le detrômer. L'archiduc Charles d'Autriche

revenait d'Espagne en Allemagne, où il allait ceindre la couronne impériale, et la république, en lui prodiguant les marques de respect à son passage, le qualifiait de roi d'Espagne, quoiqu'elle cût déja donné le même titre à Philippe V (1). Enfin les victoires de Villa-viciosa en Castille, et de Denain en Flandres, ramenèrent les esprits des alliés à cette modération, scule base des pacifications durables.

Un congrès avait été déja ouvert à Utrecht. La république, comme toutes les autres puis- de Rastadtsances, avait été invitée à y envoyer un plenipotentiaire; mais elle n'était ni partie belligérante, ni médiatrice jouissant de quelque influence, car son crédit n'alla pas jusqu'à se faire adjuger une indemnité pour les dommages que cette guerre lui avait occasionnés (2). Elle fut seulement témoin du traité, qui, complété l'année suivante par celui de Rastadt, assigna l'Espague et les Indes au petit-fils de Louis XIV, Gibraltar et Minorque à l'Angleterre, le Montferrat, une partie du Milanais et la Sicile an duc de Savoie, enfin Milan, Mantone et Naples à la maison d'Autriche.

Le résultat de cette guerre était de rendre les possessions autrichiennes contiguës à celles

<sup>(1)</sup> Principi di Storia civile di Venezia, ibid.

<sup>(2)</sup> Idem, ibid.

de la république, depuis les montagnes de la Dalmatie, jusqu'à la rive gauche du Pô. On voit que tont le territoire continental des Vénitiens se trouvait enveloppé par cette grande puissance.

XI. Funestes suites de la nentralité des Vénitiens. Veut-on savoir maintenant comment ils avaient été ménagés? Voici quelques exemples qui feront juger du degré de considération qui leur restait.

Quand le prince Eugène suivait les Français du côté de Brescia, il jugea nécessaire d'occuper le poste de Chiari. Il y avait dans cette ville une petite garnison de deux cents hommes, qui en refusa l'entrée. Le prince se plaignit de ce refus comme d'un acte d'hostilité, et, partant de ce principe que l'immunité ne pouvait être réclamée que pour les places fortifiées, il nucuaça l'officier vénitien de le faire casser, en ajoutant qu'il allait faire forcer le passage. Le commandant intimidé n'insista plus, que pour obtenir une attestation de sa résistance, et le prince Eugène ne fit aucune difficulté de constater par sa signature l'insulte qui venait d'être faite à la république (t).

Les Français ne se montrèrent pas plus disposés que leurs cunemis à respecter la neutralité des Vénitiens. Ayant trouvé dans la cam-

<sup>(1)</sup> Vie du prince Eugène, l. c. p. 336 et 337.

pagne de 1704, un passage fermé par des barrières, près de Sanguinetto, ils se mirent à les rompre. La garnison vénitienne du châtean voisin fit fen sur eux; aussitôt les Français fondirent sur le château, s'en emparèrent, et leur général envoya demander au gouverneur de la province une réparation éclatante de cette insulte (1).

Le duc de Vendôme avait fait occuper par un de ses détachements le poste de Labadia, dans la Polésine, auquel il attachait quelque importance; le gouvernement de la république en sollicita avec instance l'évacuation, en promettant de le faire garder par ses troupes. Peu après que les Français en furent sortis, les Autrichiens se présentèrent: le commandant vénitien refusa d'ouvrir les portes: le prince Eugène le fit attaquer et entra de vive force dans la place (2).

Les deux parties belligérantes violaient tourà-tour la neutralité des Vénitiens, et les rendaient responsables des violations qu'ils avaient souffertes. Il arriva en 1704 que les Impériaux passèrent sur les terres de la république pour aller brûler quelques maisons dans un distriet du Mantouan. Les Francais entrèrent sur les

<sup>(1)</sup> Clef du cabinet des princes 1704, août, p. 101.

<sup>(2)</sup> Vie du prince Eugène, tom. 11, p. 401, 402.

terres de Venise, y mirent le feu à plusieurs villages, et quand le gouvernement en porta ses plaintes, il ne reçut, pour toute satisfaction, que la menace de voir se renouveler ces justes représailles, toutes les fois qu'il donnerait passage aux enneuis (1).

L'état de guerre pouvait jusqu'à un certain point excuser de semblables violences, mais ce n'était pas seulement de la part des généraux que la république avait à supporter des hauteurs. Les gens de l'ambassadeur d'Angleterre ayant voulu introduire de la contrebande, les préposés de la douane visitèrent leur gondole et suisirent les marchandises. L'ambassadeur se plaignit de cet acte comme d'un attentat au droit des gens, et exigea non-sculement la restitution des marchandises, mais encore le châtiment des commis, qui furent punis d'avoir fait leur devoir, comme d'un crime. Onze de ces malheureux furent condamnés aux galères, et, avant d'être envoyés à la chaîne, promenés dans Venise, avec un écriteau qui indiquait leur faute (2), ou plutôt qui attestait la pusillanimité du gouvernement. Il y avait

<sup>(1)</sup> Clef du cabinet des princes, 1704, septembre, pag. 187, 188.

<sup>(2)</sup> Clef du cabinet des princes, 1708, juin, pag. 422, 423; novembre, p. 348, 350.

loin de ces temps à celui où le conseil des dix faisait braquer deux pièces de canon devant la porte d'un ambassadeur, pour se faire livrer un coupable.

Ces exemples prouvent où conduit un système de neutralité adopté par faiblesse. La guerre était moins dangereuse que de pareiis outrages; mais quand on se détermine à la guerre, il ne faut pas vouloir la faire seulement avec de l'argent. Pour se faire respecter par la France et par l'Autriche, il y avait d'autres mesures à prendre que de marchander deux régiments aux cantons suisses, comme on le fit en 1704. Pour être une puissance il fallait avoir une armée, mais pour avoir une armée il ne suffisait pas de stipendier une poiguée d'étrangers.

Au commencement de cette guerre il y avait une parité absolue entre la position du duc de Savoie et celle de la république. L'un était placé entre la France et le Milanais, l'autre entre le Milanais et l'Autriche. La seule différence était que les forces du duc étaient beaucoup moins considérables que celles des Vénitiens. A la paix, le duc se trouva une puissance, dont toutes les autres eurent à rechercher l'amitié, et la république ne put compter ni sur des amis, ni même, sur des ménagements. Le résultat condamna done le système qu'elle avait suivi, et on ne peut pas dire que ce soit juger d'après l'événement, car si les chances de la guerre influèrent sur le sort du duc de Savoie, on ne peut pas mettre sur le compte de la fortune ce qu'i arriva à la république. Tout ce qu'elle éprouva, elle avait du le prévoir. On envahit son territoire, parce qu'il fallait nécessairement y passer; on méprisa sa neutralité, parce qu'on voulait la forcer à se déclarer, et que chacune des parties belligérantes lui était supérieure en forces; on fit la paix sans elle, parce qu'elle ne s'était pas rendue nécessaire.

XII. Les Turcs déclarent la guerre à la république. 1713. L'Europe venait de poser les armes, lorsqu'on apprit qu'il y avait une activité extraordinaire dans l'arsenal de Constantinople. On disait que le visir craignait une émeute du peuple de la capitale, mais on voyait préparer une flotte de quarante vaisseaux, on voyait embarquer des mortiers et des bombes. Les ministres répandaient le bruit que la Porte voulait châtier une peuplade des frontières de la Dalmatie qui habitait les rochers de Montenegro; mais en même temps ils faisaient augmenter les fortifications de Négrepont, et on relevait celles de quelques autres places.

Venise craignait tellement la guerre qu'elle ne voulait pas y croire. Elle mit de la timidité même dans ses précautions. Tandis qu'elle en-

tretenait sur la frontière du Milanais vingt ou vingt-quatre mille hommes, qui étaient toutà-fait inutiles, puisqu'ou était décidé à endurer tous les outrages, elle n'avait pas huit mille soldats dans la presqu'île de la Morée. A quoi servait une paix de treize ans, qui avait coûté à la république toute sa considération chez l'étranger, si on ne se trouvait pas au moins en mesure de reponsser une aggression? Tel était dans ce temps - là l'esprit du gouvernement, qu'il s'appliquait à éloigner la pensée du danger, plutôt que le danger lui-même. Aussi ent-il le tort de se laisser surprendre. Son ministre à Constantinople fut arrêté, et un corps de troupes ottomanes s'avanca vers la Dalmatie, tandis que le provéditeur de la Moréc, qui n'avait à sa disposition que huit mille hommes et une flotte de ouze galères et de huit vaisseaux de ligne, vit fondre sur lui une armée de cent mille Turcs, commandée par le grandvisir, et secondée par une flotte de plus de cent voiles

Alors la république implora le secours des autres états; mais, comme elle devait s'y attendre, elle ne trouva dans toutes les cours que la plus complète indifférence sur le danger qui la menaçait. Le pape seul, qui ne pouvait se dispenser de prendre part à une guerre contre les infidèles, promit quatre galères et engagea le grand-duc de Toscane à cn fournir deux. L'ordre de Malte ne put se refuser à y en joindre six. La France, l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, ne voulurent intervenir que pour obtenir la liberté de l'ambassadeur. L'empereur alla un peu plus loin: il offrit sa médiation, mais elle fut refusée avec hauteur par le ministère ottoman.

Jean Delfino, provéditeur de la Morée, fut élevé aux fonctions de capitaine-général. Il s'agissait de lui donner des forces et non pas une dignité. Il était bien évident qu'avec huit mille hommes, il ne pouvait pas munir de garnisons suffisantes une donzaine de places. Il se borna à défendre les principales, et laissa le pays entièrement ouvert aux dévastations de l'ennemi. Le temps n'était plus, où une poignée d'hommes avaient osé défendre cette même terre, coutre l'inondation des barbares.

Reddition de l'île de Tine par le commandant vénitien. La flotte des Turcs, en traversant l'Archipel, se présenta devant l'île de Tine. C'était un poste très-important par sa situation au milieu de cette mer. Les fortifications en étaient excellentes. Les Vénitiens, établis dans cette ile depnis plusieurs siècles, s'y étaient maintenus malgré de fréquentes attaques, pendant toute la guerre de Candie. Malheureusement le commandement de cette forteresse se trouva confié à un de ces gouverneurs qui ne savent pas que, bonne ou mauvaise, une place doit être défendue jusqu'à la dernière extrémité, et qui, se perdant en raisonnements sur la conduite générale de la guerre, finissent par se déterminer pour les partis les plus timides. Le provéditeur Bernard Balbi, malgré les instances et les larmes généreuses des habitants, qui ne demandaient qu'à se défendre, se mit à parlementer dès la première sommation, et crut qu'il y avait de l'honneur à obtenir les honneurs de la guerre sans avoir combattu. Il s'embarqua avec sa garnison, et vint subir à Venise une prison perpétuelle; mais sa juste punition ne dédommageait pas la république de la perte d'une île importante, ni les malheureux habitants de Tine de la rigueur de leurs nouveaux maîtres, qui déportèrent deux cents familles sur la côte d'Afrique.

Cependant l'armée du grand-visir s'avançait vers l'isthme de Corinthe. La flotte des Vénitiens s'était renforcée de quelques vaisseaux, sans pouvoir se mesurer avec celle du capitan pacha. Les détachements de troupes jetés dans la Morée nes uffisaient pas pour assurer la conservation des places. Les gouverneurs de la Suda et de Spinalonga en Candie, réclamaient inutilement des secours. Les frontières de la Dalmatie n'étaient couvertes que par ces peuplades belliqueuses, qui habitent les montagnes de cette

côte, et qui combattaient beaucoup moins par dévouement à la république, que par animosité contre les Tures.

XIII. Conquête de la Morce par les Tures. 2714.

Le grand-visir se présenta devant Corinthe, le 20 juin 1714. Cette place se rendit après eing jours de tranchée ouverte, et quoique la

Prise de Corinthe.

garnison cut capitule, elle fut presque entierement passée au fil de l'épée. Le reste fut conduit sur les galères du capitan pacha, pour avoir la tête trancliée, devant le port de Naples de Romanie, à la vue des troupes vénitiennes accourues sur le rempart. Le passage de l'isthme de Corinthe était forcé; nouvelle preuve de l'inutilité de ces lignes de fortification, dont la défense exigerait une armée entière, avec laquelle on n'attend pas l'ennemi derrière une muraille.

D'Argos.

Delfino, vovant que les Tures allaient pénétrer dans la presqu'île, se détermina à faire ravager tout le pays et brûler les moissons, pour ôter à l'ennemi les moyens d'y subsister. La prise d'Égine et d'Argos, qui se rendirent sans coup férir, annonça quel allait etre bientôt le sort des autres places. La plus importante, c'est-à-dire Naples de Romanie, fut investie au mois de juillet et attaquée avec une grande vigueur. La garnison, commandée par le provéditeur-général Bono, se promettait cependant de faire une forte résistance, mais

tandis que les batteries foudroyaient deux bastions, et que la mine renversait la contrescarpe, les assiégeants découvrirent un côté, où il n'y avait pas assez d'eau dans le fossé pour les empécher de parvenir jusqu'au pied du rempart. Les janissaires tentérent l'escalade pendant la nuit, et, après avoir pénétré dans la ville, firent sauter une porte et donnérent la main à leurs gens, qui firent un massacre général de tout ce qui s'y trouvait. L'archevèque eut la tête tranchée.

e Napler Romanie.

La garnison du château de Morée, qui ne se défendit que cinq jours, fut traitée de même.

> De Modone

La terreur égare à tel point la raison des hommes, que cet usage barbare des Turcs, de ne point faire de quartier, ôta aux troupes, qui étaient dans Modone, le courage de se défendre. Leur commandant Marc Venier, et le provéditeur Vincent Pasta, eurent bean les exhorter, les supplier de sanver ou au moins de vendre chèrement leur vie, il n'y eut pas moyen de les empècher de jeter leurs armes; et pendant qu'on discutait quelques articles d'une capitulation, ces làches coururent d'euxmèmes se mettre entre les mains des Turcs. Le grand-visir abusa non moins làchement de sa fortune, en ontrageant et faisant charger de chaînes ces malheureux officiers. Vincent Pasta,

tout captif qu'il était, remporta sur lui la seule victoire qu'il pût encore lui disputer, en répondant fièrement à ses outrages, qu'il devait rougir de traiter avec cette indignité de braves gens, qui n'avaient fait que leur devoir, et qui ne lui auraient jamais rendu Modone, si leurs troupes eussent voulu les seconder.

De Malvoisie. Le découragement gagna jusqu'aux généraux. Un homme, qui portoit un des nons les plus illustres de Venise, Frédéric Badouer, rendit, sans attendre un seul coup de canon, Malvoisie, la dernière place qui restât à la république dans la Morée.

Pendant que les Tures reconquéraient si facilement cette province, le capitaine-général, avec sa flotte, rôdait autour de la presqu'île, se présentant toujours trop tard devant des places, qui ne lui donnaient pas le temps d'y jeter des secours, tantôt évité, tantôt poursuivi par le capitan pacha, sans jamais en venir à une bataille. Il laissait prendre sous ses yeux l'île de Cériço, faisait sauter les fortifications de Sainte-Maure, au lieu de la défendre, et ramenait enfin dans Corfou une flotte qui n'avait pas combattu.

He Cerigo.

On ne recounait plus, dans cette suite de désastres, ni les braves défenseurs de Caudie, ni cette audacieuse marine, qui avait détruit tant de fois les flottes ottomanes. Officiers et soldats, tout était également frappé de terreur, et le gouvernement se montrait sans activité, sans énergie, comme il s'était montré sans prévoyance. Candie avait été défendue pendant vingt-cinq ans; la Morée venait d'être perdue en quelques mois : et c'était en moins d'un demisiècle qu'un gouvernement, qu'une nation avait pu dégénèrer à ce point (1).



Voiri quelques passages d'un rapport fait en 1701, par M. de la Haye, qui avait résidé pendant huit ans à Venise, comme ambassadeur de France.

<sup>«</sup> Le nombre des jeunes gens infatués de leur prétendue ancienne noblesse et de leur propre mérite surpasse aujourd'hui de beaucoup celui des plus habiles et des plus expérimentés....Si le corps de cette république a mérité autrefois le renom d'être une assemblée de sages, il faut que la noblesse qui le composait alors eut d'autres inclinations et une éducation différente de celle qu'a aujourd'hui la noblesse régnante; car à dire les choses au vrai, elle conserve bien toujours cette ancienne fierté qui lui est naturelle, mais elle est glorieuse avec une présomption démesurée, elle est voluptueuse par tous les endroits, enfin elle est nourrie dans la vengeance et plongée dans la débauche... La noblesse de terre-ferme, n'est pas exempte du mépris et de la haine des nobles vénitiens, lesquels se considérant comme autaut de souverains, la tiennent dans une dépendance si servile qu'elle n'en supporte le poids qu'avec chagrin et avec une espèce de désespoir, capable quelque jour de produire de très-méchants effets.

<sup>«</sup> La république n'est pas seulement épuisée d'argent, mais elle est encore surchargée d'une infinité de dettes con-

De Spinalonga, e1dels Suda en Candie. Si l'on veut retrouver quelques traces de l'antique valeur vénitienne, c'est encore à Candie qu'il faut les chercher. Louis Magno et François Justiniani, qui commandaient l'un à la Suda, et l'autre à Spinalonga, ne succombérent du moins qu'après avoir fait de généreux efforts; mais, abandonnés par la métropole, ils capitulèrent au mois de novembre 1715, et après cette perte, la république se trouva ne plus rien posséder de ses vastes domaines dans l'Orient.

Legouvernement s'en prit de toutes ces pertes au capitaine-général, dont il partageait les torts. On le rappela, mais sans le punir, et ce qui est encore une preuve frappante de la dé-

sidérables, pour le payement desquelles il n'y a auenn fonds établi, et quoique elle ait surchargé ses sujets par de grosses impositions, jusqu'à la proposition de taxer tous ceux qui portent des perruques, elle a de la peine à subvenir aux dépenses indissensables.

• Le revenu liquide de la république ne monte, an plus, aujourd'hui qu'à donne millions de duests. Ses forces de terre se réduisent, au plus, à dix mille hommes passablement bonnes troupes, mais sans aucun bon officier, et cuviron trente mille hommes de millee; il est vrai qu'elle a encore quelques mille hommes en Dalmatie et en Morée. Les forces de mer consistent en vingt ou vingt- deux galères et galéasses, et environ quinze vaisseaux de cinquante à soixante canons, et elle peut au plus, augmenter le nombre de ses vaisseaux jusques à vingt-tours ou vingt-quatre.

génération de l'esprit public, il fallut faire trois élections avant de trouver un patricien, qui, dans le danger de la patrie, voulût accepter ce difficile emploi. André Pisani alla prendre le commandement de la flotte, et la direction d'une défense, qui n'avait plus pour objet que la conservation des iles situées à l'entrée du golfe adriatique.

Alliance de l'Autriche avec la république.

Le mariage de Philippe V, roi d'Espagne . avec l'heritière des duchés de Toscane, de Parme et de Plaisance, et l'habileté d'Albéroni, son premier ministre, firent craindre à l'empereur de voir la maison de Bourbon former de nouveau un grand établissement en Italie. L'inquiétude qu'il en conçut, pour ses propres états, le determina à se lier avec les Vénitiens, qui, depuis le commencement de la guerre, n'avaient cessé de le solliciter d'opérer une diversion en leur faveur, en attaquant les Turcs sur les frontiéres de la Hongrie. Un traité fut signé, par lequel la république garantit à la maison d'Autriche les possessions que la paix de Rastadt lui avait assurées en-deça des monts, et, pour prix de cette garantie, l'empereur envoya contre les Turcs une armée commandée par le prince Eugène. Cette diversion sauva la Dalmatie, en obligeant les Turcs à envoyer contre les Autrichiens la majeure partie de l'armée qui vénait de conquérir la Morce.

Tome IV.

XIV. Les Tures paraissent devant Corfou. 1716.

Mais on ne pouvait pas douter que leurs premiers efforts ne se portassent sur Corfou. Le pape accéda à la ligue de l'Autriche et des Vénitiens. Alberoni, qui voulait alors complaire à la cour de Rome, promit la coopération d'une flotte espagnole, pour sauver ce boulevard de l'Adriatique et de l'Italie. La France ne prit aucune part à cette guerre; elle venait de perdre Louis XIV. Pendant que le nouveau capitaine - général travaillait à mettre l'île dans le meilleur état de défense, le gouvernement recruta quelques régiments en Allemagne et fit un heureux choix pour le commandement de cette place importante. Il engagea à son service, comme général des troupes de terre, un officier saxon, le comte de Schullembourg, déja célèbre pour avoir sauvé l'armée du roi Auguste, et fait dire à Charles XII. aujourd'hui Schullembourg nous a vaincus (1).

Corfou, avec une population de cinquante mille ames (a), de bons ports, une forteresse construite avec non moins d'art que de magnificence, avait bravé les efforts de Barbe-

<sup>(1)</sup> Hist. de Charles XII, par Voltaire, liv. 3.

<sup>(2)</sup> Yoyage historique, littéraire et pittoresque dans les iles et possessions vénitiennes du Levant, par André Grasset Saint-Sauveur, liv. vı, c. 68. Le père Coronelli dit aussi cinquante mille labitants: Darbois dit soixante-dix mille.

rousse, en 1537. Depuis on avait encore perfectionné les ouvrages défensifs; la place était abondamment pourvne de toutes sortes de munitions; mais toutes les troupes, qui devaient en former la garnison, n'étaient pas encore arrivées, lorsque l'armée ottomane parut dans la rade le 5 juillet 1716. Il était désormais dans la destinée du gouvernement vénitien de se laisser prévenir par l'ennemi.

Le canal que forment l'île de Corfou et la côte d'Épire, peut avoir vingt-cinq lieues de long. Il se resserre aux deux extrémités; la passe du midi a quelques milles de largeur, mais vers le nord le bras de mer, qui sépare l'île du continent, n'a pas plus d'un mille. Entre les deux extrémités de ce bassin, un promontoire, qui semble se détacher de la côte orientale de l'île, s'avance dans la mer, c'est la qu'est bâtie la capitale. Vis-à-vis, sur la côte opposée, au fond d'un petit golfe, ou aperçoit la ville de Butrinto sur une bauteur (1).

Du côté par où elle communique à la terre, la place de Corfou est désendue par un front

<sup>(1)</sup> Protinus aerias Phæacum abscondimus arces , Littoraque Epiri legimus , portuque subinus Chaonio , et celsam Buthroti ascendimus urbem. Vino.

Aerias Phæacum arces. Ce sont les deux forts qui dominent la ville de Corfou.

de fortifications, composé de plusieurs ouvrages; mais ces ouvrages sont dominés par deux hauteurs extérieures, qu'on appelle ·le mont Abraham et le mont Saint-Sauveur, et qui, ne faisant point partie du système de la fortification, se trouvent par conséquent des positions offensives.

La flotte turque, composée de vingt-deux vaisseaux de ligne, et d'un grand nombre d'autres bâtiments, portait l'armée destinée à assiéger Corfon. Le capitaine-général vénitien ne s'y trouvait encore qu'avec ses galères; hors d'état d'attaquer l'ennemi avec des bâtiments d'une force si inférieure, il voulut au moins éviter de se laisser bloquer dans le port, et appareilla, pour aller à la rencontre des vaisseaux de ligne, que lui amenaît le provéditeur Cornaro, et du convoi de troupes qu'on attendait de Venise.

Le capitan pacha, Dianun Cogia, au lieu de le poursuivre, se mit à opérer le débarquement de l'armée qu'il avait à bord, et mit à terre-trente mille hommes et trois mille chevaux, qui établirent leur camp près des salines de Potamo, à une lieue de la ville. Pendant qu'il était descendu lui-même à terre, pour concerter ses opérations avec le séraskier, qui devait commander le siège, il eutendit, vers le nord de l'île, des salves d'artillerie; c'était la flotte de

Pisani qui revenait déja, et qui, ayant rencontré l'aniral Cornaro en dehors de la passe, saluait, en doublant le cap, la vierge de Cassopo, c'est-à-dire une chapelle bâtie sur l'ancien promontoire de Cassiopée.

Cogia quitta aussitôt le camp, pour courir vers ses vaisseaux. Il ordonna d'interrompre le débarquement, d'appareiller et de se préparer au combat; mais toute cette manœuvre, commandée avec précipitation, ne put s'exécuter sans quelque désordre. Les embarcations légères se sauvèrent dans la baie de Butrinto, etles vaisseaux n'avaient pas encore formé leur ligne que déja la flotte vénitienne arrivait sur eux.

Un vaisseau, commandé par Flangini, engagea le combat. Trois autres y prirent part un moment après. Toute la division de Cornaro suivait cette avant-garde. La canonnade fut vive et meurtrière; les vaisseaux du capitan pacha furent fort maltraités; cependant il n'en perdit aucun, et il profita de la nuit pour se retirer à Butrinto, tandis que Pisani faisait entrer dans le port de Corfou le convoi de troupes et de munitions. Un seul bătiment de ce convoi, portant trois cents hommes, tomba sous le vent et fut enveloppé par les ennemis. Les Turcs, débarqués dans l'île, dirigèreut

Les Turcs, débarqués dans l'île, dirigèrent leurs premières attaques sur le mont Abraham, l'une de ces deux hauteurs qui dominent les XV.

Belle
défense de
comte de
Schullembourg.

fortifications de la place. Ils en furent vaillamment repoussés par les troupes grecques et esclavones, que Schullembourg y avait postées. Des Allemands, des Italiens, des Esclavons, les naturels de l'île, tout concourait à la défense de la place, jusqu'aux Juifs qu'on avait armés et dont un se fit remarquer par son courage, au point de mériter le grade de capitaine.

Le peu de succès de cette tentative, et apparemment le temps qu'il fallut pour recevoir et monter l'artillerie, ralentirent les travaux des assiégeants pendant tout le mois de juillet. Le nois d'août était commencé, qu'ils n'avaient élevé que deux batteries; mais à cette époque ils se déterminèrent à emporter les positions d'Abraham et de Saint-Sauveur. La première, défendue par des Vénitiens, leur coûta beaucoup de monde: la seconde fut abandonnée sans résistance par les Allemands qui y étaient retranchés.

Mattres de ces hauteurs, les Tures foudroyaient la ville et le port; mais au lieu de battre les fortifications, ils dirigèrent constamment leurs feux sur l'intérieur de la place qu'ils écrasaient de leurs bombes et de leurs boulets. Toute la population s'était refugiée dans les vastes souterrains qu'offrait heureusement cette forteresse. Des renforts arrivaient de jour en jour aux assiégeants et aux assiégés. La flotte

vénitienne, pour isoler l'armée ottomane campée devant la place, voulut présenter la bataille au capitan pacha; mais celui-ci se tint constamment dans sa position, sans engager un combat, dont l'issue, si elle était funeste, pouvait componettre cette armée.

Les assiégeants ne paraissaient suivre aucun système régulier dans leurs attaques; ils se présentaient tous les jours, pour emporter, le sabre à la main, ces fortifications qu'ils n'avaient pas essayé de canonner. Ces assauts, tou-jours repoussés coûtaient des pertes immenses à l'armée assiégeante et à la garnison. Les pointes de fer semées sous leurs pas, les artifices disposés pour éclater sous les ouvrages extérieurs qu'ils assaillaient, la mitraille qui pleuvait des remparts, le feu de la mousqueterie, rien n'empêchait les Turcs de s'obstiner aux attaques et de s'amonceler sur le terrain qu'ils disputaient. Il n'était pas rare que ces combats durassent plusieurs heures.

Les généraux vénitiens sentaient qu'avec un ennemi, qui se présentait aux portes tous les jours, toutes les nuits, il ne fallait qu'un moment de surprise ou d'hésitation pour perdre le fruit de la plus vigoureuse résistance. Ils voulurent ralentir l'impétuosité de l'assiégeant en l'attaquant eux-mêmes. Ils ordonnérent une sortie. Trois heures avant le jour un millier

d'hommes, moitié Allemands, moitié Esclavons, sortirent, par deux portes différentes, tandis que vingt galères et les batteries de la place foudroyaient d'un autre côté le camp des ennemis, pour détourner leur attention. Les Esclavons passèrent au fil de l'épée les postes avancés, pénétrérent dans les tranchées, culbutèrent les Turcs qui les gardaient et les poursuivirent jusqu'au pied du mont Abraham. Là ils trouvèrent une plus vive résistance: ils continuaient de combattre avec acharnement, lorsque les Allemands arrivèrent; mais, soit que, dans l'obscurité, ils eussent pris leurs alliés pour des ennemis, soit qu'ils tirassent en désordre et que leur feu fût mal dirigé, deux cents de ces braves Esclavons tombérent dès les premières décharges. On s'aperçut de la méprise, il n'était plus temps d'y remédier. Des troupes qui se croient attaquées par derrière, sont difficiles à maintenir; on fut trop heureux, dans cette confusion, de pouvoir opérer une espèce de retraite.

Quelques jours après, le séraskier se vengea de cette sortie, par un assaut général. Dans la nuit du 17 au 18 août, toute l'armée ottomane prit les armes et se précipita sur divers points des ouvrages extérieurs qui protégeaient la place. On dit que les Allemands furent les premiers à céder, mais bientôt les Esclavons, les

Italiens, accablés par le nombre, furent forcés, comme eux, d'abandonner les postes qu'ils défendaient. Ces troupes repoussées, se jetèrent en tumulte dans la place, dans le château, ettandis qu'une partie des assaillants, après avoir planté leurs étendards sur les ouvrages qu'ils venaient de conquérir, sc hâtaient de s'y retrancher, les autres, arrivés jusqu'au pied des murs, battaient les portes et appliquaient les échelles. C'était vers un des bastions du château neuf que le combat était le plus sanglant. Schullembourg, le capitaine de la place Loredan, le sergentgénéral Marc-Antoine Sala, couraient par-tout, animant les soldats et se voyaient secondés non-seulement par les habitants, mais par les femmes, par les religieux, qui concouraient aux dépens de leur vie, à repousser les infidèles. Dans un endroit où les assaillants et les assiégés combattaient pêle-mêle, le général voit un moine grec qui retournait à la charge, armé d'un grand crucifix de fer; il lui demande ce qu'il prétend faire, « Lasciate, lasciate, dit le moine, transposant dans sa fureur ses imprécations, et blasphémant sans s'en apercevoir (1),

<sup>(1)</sup> Foyage historique, littéraire et pittoresque dans les lles et possessions vénitiennes du Levant, par André Grasset de Saint-Sauveur, liv. 6, ch. 69.

Christi maledetti su la testa; que je leur donne de ce maudit Christ sur la tête. »

Ce terrible assaut avait déja duré six heures, et les Turcs, loin de lâcher prise, s'acharaient à forcer la place, lorsque Schullenbourg, à la tête de huit cents hommes, débouche par une des portes, se précipite sur les ennemis, les prend en flanc, les met en désordre, en fait un horrible carnage, les chasse de tous les ouvrages qu'ils occupaient, et les oblige de fuir jusques dans leurs lignes, laissant au pied des remparts deux mille morts et vingt drapeaux.

XVI. Les Turcs lèvent le siège. peaux.

\*\*A ce combat succéda une nuit horrible. Une tempête furicuse mit tous les vaisseaux en danger; des torrents de pluie inondérent le camp et les tranchées; les tentes des Turcs furent renversées, déchirées par le vent. Dans ce désordre de la nature, le courage des assiégeants fut ébraulé. Ils crurent que les moyens de quitter cette île fatale allaient leur être ravis; ils demandèrent à grands cris à se rembarquer. Au point du jour on aperçut au loin sur la mer un grand nombre de voiles, c'était la flotte d'Espague qui arrivait au secours de Corfou. Alors le séraskier perdit toute espérance. Il fit donner avis de son projet au capitan pacha, qui, dans la nuit suivante, envoya ses bâti-

mènts légers, pour recueillir les restes de l'armée ottomane. Elle avait perdu quinze mille hommes dans ce siége de quarante-deux jours. L'embarquement se fit avec une telle précipitation, que beaucoup de soldats se noyèrent.

Le lendemain, un détachement de la garnison, envoyé à la découverte, fut étonné de ne pas rencontrer les ennemis à leurs avantpostes ordinaires. Il s'avança avec précaution, et trouva le camp abandonné. Il y restait les tentes, les magasins, tout le bagage, cinquante six canons, huit mortiers, et un graud nombre de blessés.

Pisani, avec sa flotte, se mitalors à la poursuite des ennemis, mais ils avaient gagné les devants. Le vent, qui soufflait de l'est, avait permis au capitan pacha de sortir du port de Butrinto, et retenait les gros vaisseaux vénitiens sur la côte de Corfou. Le capitaine-général continua la chasse avec ses bâtiments à rames, sans pouvoir atteindre la flotte turque, qui se jeta d'abord dans le port de Corou, et qui, ne s'y croyant pas en sûreté, rentra bientôt après dans les Dardanelles.

Sainte-Maure et Butrinto furent attaquées par Schullembourg, immédiatement après le départ des Turcs, et se rendirent sans résistance. Le gouvernement vénitien fit élever une statue à ce capitaine, dans cette place même

qu'il avait si vaillamment défendue. En voici l'inscription : Mathiæ Johanni Comiti à Schullemburgio, summo terrestrium copiarum præfecto, christianæ reipublicæ in Corcyræ obsidione fortissimo assertori, adhuc viventi, senatus. Anno MDCCXVII. « Il n'y a que les républiques, dit Voltaire(1), qui rendent de tels honneurs. Les rois ne donnent que des récompenses. » Une circonstance ajoutait un nouveau prix à la statue que la reconnaissance publique venait d'ériger à Schullembourg ; c'est qu'elle s'élevait sur les débris de toutes celles que la basse adulation de la noblesse corfiote avait décernées à plusieurs provéditeurs, et que le sénat venait de faire abattre (2). Schullembourg, dont une telle récompense ne pouvait qu'élever le crédit, sut en profiter noblement. Il demanda et obtint, pour les protestants ses co-religionnaires, toute la tolérance compatible avec les principes d'un gouvernement, qui n'accordait la publicité qu'au seul

<sup>(1)</sup> Hist. de Charles XII, liv, 3.

<sup>(</sup>a) Foyage historique etc. d'André Grasset Saint-Sancur, liv. 6, ch. 67. Le même écrivain raconte qu'il se répandit dans Venise des médailles, sur lesquelles la tête de Schullembourg était gravée avec cet exergue auspiciti Fenetum virtus germana tuetur, et que le gouvernement les fit supprimer.

culte catholique. Pendant que les Vénitiens défendaient Corfou, avec tant de succès, le prince Eugène consolidait leurs avantages par des victoires. Il battait les Tures à Peterwaradin, leur tuait trente mille hommes, et prenait la forteresse de Temeswar.

Ardents à profiter des faveurs de la fortune, les Vénitiens envoyèrent, au commencement de la campagne suivante, vingt-sept vaisseaux de ligne devant les Dardanelles, sous le commandement de Louis Flangini. Cet amiral y rencontra quarante - deux vaisseaux turcs, avec lesquels il engagea une vive canonnade, qui dura toute la nuit, à la clarté de la lune; mais dont l'effet se réduisit à des dommages réciproques. Le lendemain, le surlendemain les deux flottes se cherchèrent ou s'évitèrent, suivantqu'elles crurent avoir l'avantage de la position; ce ne fut que le troisième jour, le 16 juin 1717, que les Turcs engagèrent un véritable combat; les deux premières heures en furent terribles; trois de leurs vaisseaux étaient coulés à fond; celui du capitan pacha était fracassé; l'amiral vénitien voyait le sien démâté; il répétait les signaux, pour que ses vaisseaux détruisissent la flotte turque qui commençait à se disperser, lorsqu'il fut atteint d'une blessure mortelle. Il voulut rester sur le pont et continuer de donner des ordres jusqu'à son dernier soupir; mais

XVII. ampagne le 1717.

Combat naval. sa mort ralentit la poursuite, et donna à la flotte ottomane le temps de se refugier dans le port de Stalimène.

On sortait de ce combat, lorsque Pisani arriva avec l'escadre des galères, pour prendre le commandement dans l'Archipel. Les succès avaient fait grossir les forces de la coalition: deux galères de Toscane, quatre du pape, cinq de Malte, deux vaisseaux de l'ordre, sept du roi de Portugal, et autant d'espagnols, étaient venus se joindre à l'armée de la république.

Les deux amiraux cherchaient le combat avec une égale ardeur. Ils se rencontrérent le 19 juillet, près de Cérigo; l'engagement dura huit heures. On dit que les Tures furent plus maltraités que les Vénitiens; mais ce qu'il y a de certain, c'est que les uns et les autres rentrèrent dans leurs ports. On peut remarquer, que, depuis que l'usage des vaisseaux de ligne avait été substitué à celui des galères, les flottes vénitiennes ne remportaient plus aussi fréquemment des avantages décisifs.

Revenu dans la mer Ionienne, Pisani se concerta avec Schullembourg, et ils résolurent d'attraquer la place de Prévésa, qui est la clef du golfe de Lépante.

Six mille hommes furent débarqués, au mois d'octobre, sur cette côte, que le gouvernement ture n'avait pu munir de beaucoup de troupes, à cause des progrès que le prince Eugène faisait dans la Transylvanie. Le pacha qui commandait à Prévésa, fit d'abord quelques efforts, pour empêcher les Vénitiens d'asseoir leur camp devant sa place; mais dès qu'il vit jouer leurs batteries, il offrit de se retirer, pourvu qu'on lui accordât les honneurs de la guerre. Schullembourg exigea, non-seulement qu'il se rendit à discrétion, mais qu'il envoyat au commandant de Wonizza, qui lui était subordonné, l'ordre de remettre cette place aux Vénitiens. Le pacha, pour toute réponse, sortit à la tête de sa garnison, se fit jour au travers des assiégeants, et gagna la forteresse de Larta. Au lieu de l'y poursuivre, Schullembourg se dirigea vers Wonizza, qu'il enleva après une faible résistance.

Pendant que cette petite armée de la république conquérait Prévésa et Wonizza, les troupes vénitiennes reculaient les frontières de la Dalmatie, et assuraient leurs conquêtes par la prise du château d'Imoschi. Les circonstances où la république se trouvait alors étaient absolument les mêmes que celles où elle s'était vue trente ans auparavant, lorsque, profitant de l'occupation que les Autrichiens dounaient aux Tures, elle s'était emparée si facilement de la Morée. Ses espérances de recouvrer cette province paraissaient mieux fondées que ja-

mais. Les nouveaux succès du prince Eugène, qui venait d'emporter Belgrade, donnaient la certitude que les Turcs ne trouveraient point de forces disponibles, pour défendre cette presqu'ile.

XVIII.

Paix de

Passaro
witz.

21 juillet

1718.

Perte de la

Mais ce qu'on avait vu à la fin de la précédente guerre allait se renouveler. L'empereur était pressé de profiter des victoires de ses armées, pour conclure sa paix avec les Tures, afin de s'opposer aux Espagnols, qui venaient d'envahir la Sardaigne à l'improviste, et qui opéraient un débarquement en Sicile. Les Vénitiens eurent beau le solliciter de continuer la guerre, en lui représentant que le plus important était de saisir une occasion favorable, pour abaisser la puissance ottomane, qu'il serait toujours temps de chasser les Espagnols de l'Italie. L'empereur ne voulut point ceder à ces sollicitations, et le sénat comprit que la paix allait être conclue à ses dépens.

En effet, un congrès fut assemblé à Passarowitz, sous la médiation de l'Angleterre et de la Hollande. Comme la république ne demandait pas mieux que de rompre la négociation, elle continua les hostilités sur terre et sur mer. Son armée mit le siége devant la ville de Dulcigno en Albanie, tandis que sa flotte allait chercher dans l'Archipel, celle du capitan pacha; mais tout-à-coup la nouvelle de la paix signée vint apprendre aux Vénitiens que l'empereur gardait toutes ses conquètes, et qu'il fallait qu'ils renonçassent à la Morée, en faveur de la Porte, qui leur abandonnait, en dédommagement, l'île de Cérigo et quelques points fortifiés sur les côtes de la Dalmatie et de l'Albanie. A ces concessions la Porte voulait bien en ajouter une autre assez favorable aux Vénitiens, c'était de réduire à trois pour cent les droits de douane qui avaient été perçus jusques-là, sur le pied de cinq pour cent.

Ce n'était pas conclure la paix, c'était la recevoir telle qu'un puissant allié l'avait dictée. Pour rendre les Vénitiens moius difficiles sur les conditions du traité, les plénipotentiaires tures feiguirent, dans le commencement du congrès, de n'ètre pas autorisés à négocier avec le plénipotentiaire de la république (1). C'était ce qui ponvait lui arriver de pis, de se trouver en guerre avec l'empire ottoman, après la défection de l'Autriche. Le sénat demandait la Suda, Spinalonga, Tine et Cérigo, à titre d'anciennes possessions, et la restitution de la Morée. Quand on vit qu'il n'y avait pas moyen de se flatter de recouvrer cette presqu'île, on

45

Tome IV.

<sup>(1)</sup> Principi di Storia civile veneta di Vettor Saudi, vol. 3, lib. 1v, cap. 5. Storia della repubblica di Venezia di Giacono Diedo, tomo 4, lib. v.

se réduisit à demander en indemnité Scutari, Dulcigno et Antivari, sur la côte d'Albanie, en conservant Prévésa, Wonizza et Butrinto (1). Toutes ces propositions furent rejetées, il fallut se contenter du rocher de Cérigo. Ensuite on traça la ligne de démarcation, en dedans de laquelle les bâtiments de commerce de la république devaient être garantis, par la protection de la Porte, de l'insulte dés corsaires barbaresques. Cette ligne, partant de Sainte-Maure et de Zante, passait à trente lieues au large de Sapienza, de Modone, et comprenait tout l'Archipel, l'île de Candie, Rhodes, Chypre, Berythe, Tripoli de Syrie, et Alexandrie d'Égypte, où elle finissait (2).

Quant aux possessions de la république sur la côte d'Albanie, elles se réduisirent aux places de Butrinto, Parga et Prévésa, c'est-àdire à une lisière d'une vingtaino de lieues de longueur, sur deux lieues de largeur. Cependant il faut remarquer que cette position était d'une grande importance, parce que ce littoral forme la côte orientale du canal qui sépare l'île de Corfou du continent. Le canal n'aurait pas été tenable, pour les vaisseaux stationnés à Corfou, si la côte opposée eût été ennemie; tandis

<sup>(1)</sup> Ibid. Sandi et Diedo ut suprà.

<sup>(2)</sup> Ibid., ibid.

qu'au contraire l'occupation de cette côte leur garantissait la sûreté de ce bassin, attendu qu'à ses deux extrémités les feux de l'île et ceux du continent peuvent se croiser. Les trois villes de Butrinto, l'arga et Prévésa ont chacune un très-bon port; les deux premières étaient fortifiées; les Tures, par le traité de Carlowitz, avaient obligé les Vénitiens à demanteler la troisième.

Cette paix de Passarowitz, fut signée le 21 juillet 1718 (1).

En même temps l'empereur décidait du sort de l'Italie, par un traité particulier avec la France et l'Angleterre. Ce traité portait que l'Autriche aurait la Sicile, et qu'on indemniserait le due de Savoie, en lui abandonnant la Sardaigne. Ce traité fut encore une humiliation pour la république, qui n'y était point intervenue, et pour l'Italie une nouvelle source de calamités.

La paix de Passarowitz était à peine conclue, qu'un accident terrible vint bouleverser cette forteresse de Corfou, si heureuscment sauvée des mains des Turcs, et faire périr les braves qui avaient survécu à sa défense.

Le 28 octobre, le tonnerre fit sauter trois

<sup>(1)</sup> Codex Italia: diplomaticus. Lunig. tom. 11, pars 2; sect. 6, xLIX.

magasins à poudre. Beaucoup de maisons détruites, une partie des fortifications renversée, quatre galéasses et une galère coulées au fond de la mer, plusieurs vaisseaux fracassés dans le port, deux mille personnes écrasées, un plus grand nombre de blessés, le capitainegénéral Pisani, et plusieurs de ses principaux officiers ensevelis sous les ruines, après avoir échappé si long-temps à tous les dangers de la guerre; telles furent les principales circonstances de ce désastre, qui donna lieu au maréchal de Schullembourg de tracer un nouveau plan pour les fortifications de Corfou, d'après lequel elles furent réparécs comme on les voit aujourd'hui. Ce fut à l'occasion de ces travaux, que les habitants de l'île furent assujétis à payer un dixième du vin et de l'huile qu'ils recueillaient (1).

FIN DU TOME QUATRIÈME.

Storia della repubblica di Venezia di Giacomo Diedo, tom. 6, lib. v.

## TABLE DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS CE VOLUME.

| LIVER XXVI. Vacance du trône de Milan. — Guerre<br>contre les Turcs, 1530-1540. — Acquisition de<br>Marano dans le Frioul. — Paix de trente ans, 1540- |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1570                                                                                                                                                   | 1  |
| LIVAR XXVII. Guerre de Chypre. — Siéges de Nicosie et de Famagouste. — Bataille de Lépante, 1570-                                                      |    |
| 1573                                                                                                                                                   | 71 |
| LIVRE XXVIII. Paix de trente aus Passage de                                                                                                            |    |
| Henri III à Venise Peste de 1575 Henri IV                                                                                                              |    |
| reconnu roi de France par les Vénitiens Le saint-                                                                                                      |    |
| siège acquiert Ferrare, 1574-1604. Coup-d'œil sur                                                                                                      |    |
| la situation du gouvernement vénitien à cette époque. 1                                                                                                | 30 |
| LIVRE XXIX. Différend entre la république et le pape<br>Paul V, 1605 - 1607                                                                            | 03 |
|                                                                                                                                                        | 9- |
| LIVRE XXX. Guerre des Uscoques, et guerre du Mont-                                                                                                     |    |
| ferrat, 1607-1618 2                                                                                                                                    | 58 |
| Liver XXXI. Conjuration de 1618                                                                                                                        | 14 |
| LIVRE XXXII. Guerre de la Valteline Guerre pour                                                                                                        |    |
| la succession de Mantoue Modifications dans les                                                                                                        |    |
| attributions du conseil des dix Démélés avec le                                                                                                        |    |
| pape Peste à Venise Brouilleries avec les                                                                                                              |    |
| Tures, 1618-1644                                                                                                                                       | 62 |
|                                                                                                                                                        |    |
| LIVRE XXXIII. Guerre de Candie, 1644-1669 5                                                                                                            | 13 |

D. --

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TOME QUATRIÈME.

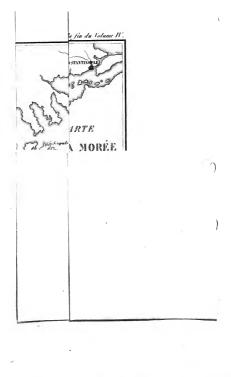

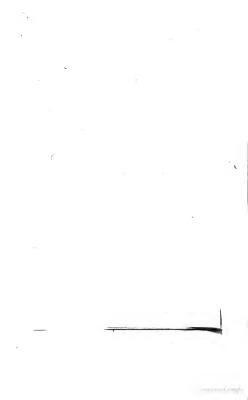



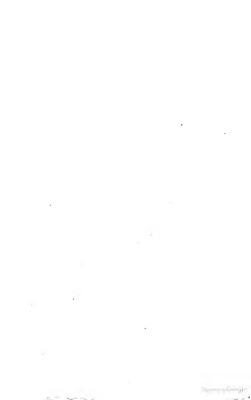

